### PARIS MÉDICAL

XXVIII

#### PARIS MÉDICAL

PARIS MÉDICAL paraît tous les Samedis (depuis le 1st décembre 1910). Les abonnements partent du 1st de chaque mois.

- Prix de l'abonnement : France, 12 francs. Étranger, 16 francs.
- Adresser le montant des abonnements à la Librairie J.-B. BAILLIÈRE et FILS, 19, rue Haute-feuille, à Paris. On peut s'abonner chez tous les libraires et à tous les bureaux de poste.

Le premier numéro de chaque mois, consacré à une branche de la médecine (Prix : 1 fr.).

Tous les autres numéros (Prix : 25 cent. le numéro. Franco : 35 cent.).

Le troisième numéro de chaque mois contient une Revue générale sur une question d'actualité.

#### ORDRE DE PUBLICATION DES NUMÉROS SPÉCIAUX

Janvier ... - Physiothérapie; - physiodiagnostic. Juillet . . . . - Maladies du cœur, du sang, des vaisseaux. Février ... - Maladies des voies respiratoires; - tuber-Août ..... - Bactériologie; - hygiène; - maladies inculose. fectiouses. Mars..... - Dermatologie; - syphilis; - maladies Septembre. - Maladies des oreilles, du nez, du larvax: vénériennes. des yeux; des dents. - Avia..... - Maladies de la nutrition ; - Eaux miné-Octobre ... - Maladies nerveuses et mentales; - méderales, climatothérapie; - diététique. cine légale. Mal..... - Gynécologie ; - obstétrique ; - maladies Novembre., - Thérapeutique. des reins et des voies urinaires. Décembre.. - Médecine et Chirurgie infantiles; - Pué-Juin ..... - Maladies de l'appareil digestif et du foie. riculture.

## PARIS MÉDICAL

LA SEMAINE DU CLINICIEN

DIRECTEUR :

#### Professeur A. GILBERT

PROFESSEUR DE CLINIQUE A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS, MÉDECIN DE L'HOTEL-DIEU, MEMBRE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

COMITÉ DE RÉDACTION :

Jean CAMUS

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, Médecin des hôpitaux.

R. GRÉGOIRE

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, Chirurgien des Hôpitaux.

MOUCHET

Chirurgien des Hôpitaux de Paris. Paul CARNOT

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, Médecin des hôpitaux.

P. LEREBOULLET

Médecin des hôpitaux.

A. SCHWARTZ

Professeur agrégé à la Faculté
de Médecine de Paris,

Chirurgien des hôpitaux.

Secrétaire G de la Rédaction :

Paul CORNET Médecin en chef de la Préfecture de la Seine.



XXVIII

111509 Partie Paramédicale

DOPTER

Professeur auVal-de-Grace

G. LINOSSIER MILIAN

Professeur agrégé Professeur agrégé à la Faculté Médecin des à la Faculté de Médecine de Paris, de Médecine de Lyon. Médecia des hégiet un Médecia des hégiet un Médecia des hégiet un metro.

ALBERT-WEIL

Chef de Laboratoire 4 l'Hôpital Trousseau.



J.-B. BAILLIÈRE & FILS, ÉDITEURS

---- 19, RUE HAUTEFEUILLE, PARIS ----

### TABLE ALPHABÉTIQUE

#### (Partie Paramédicale, tome XXVIII)

Concours de prothèse, 67.

Diploscope, 28.

Fez, 49.

Dispensaire antisyphilitique à

Abeès dysentérique du fole, | Automobile du médeein, 174. | CANTONNET, 28, 227.

AUDION, 156.

AULAGNIER, 16

AUJAY DE LA D' "E, 200.

le), 45.

soutos, 29,

- (syphilis et) chez les Bas-

| Abecs dysenterique du foie,                     |                                 | CANTONNEY, 20, 227.             | Concours de protnese, 67.                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| 156.                                            | AVELINE, 71.                    | Cardio-spasme, 84.              | CONDAT (Mile), 262.                             |
| — tardif du médiastiu, 228.                     |                                 | Carnot(le professeur), 270.     | Conférences de sérologie, 140.                  |
| Académie de médecine, 60, 79,                   |                                 | CARREL (le Dr), commandeur      | Conseils au malade tubereu-                     |
| 157, 184, 201, 229, 236, 249,                   |                                 | de la Légion d'honneur,         | leux, 37.                                       |
| 256, 265.                                       | Bactériothérapie dans les in-   | 236.                            | Conseil supérieur d'hygiène,                    |
| <ul> <li>des sciences, 66.</li> </ul>           | feetions pyogènes, 234.         | CASALISDE PURY Lasyphi-         | 236.                                            |
| Aecidents du travail (experts                   | BAGOT, 225.                     | lis et le cancer chez les Bas-  | Consultation de Tronchiu,                       |
| techniques en matière d'),                      | BARBARIN, 126.                  | soutos, 29.                     | 195.                                            |
| 75.                                             | Bardaue et coliques hépa-       | CASTEX, 48,                     | Contagieux (sortie des) des                     |
| ADNOT, 84.                                      | tiques, 210,                    | CAVAILLON, 156.                 | formations sanitaires, 193.                     |
| Affectation des officiers du                    |                                 | Caves (santé publique et        | Contenu stomacal, 258.                          |
|                                                 |                                 | caves (same publique et         |                                                 |
| service de santé, 1/2.                          | BASSET, 170,                    | séjour dans les), 271.          | COPPEZ, 258.                                    |
| Alparic, 55.                                    | BÉRANGER-RAIMOND. — Le          | Centennire d'Adolphe Wurtz,     | Corps étranger intracérébral,                   |
| ALIBERT, fondateur de la der-                   |                                 | 5.                              | 190,                                            |
| matologie en France, 55.                        | Bernard (C) Le garrot,          | Certificats de grossesse, 185.  | Corps jaune (Rôles physiologl-                  |
| Allaitement tardif, 168.                        | 268,                            | Cervenu (blessures du), 175.    | ques du), 115.                                  |
| Alliance d'hygiène sociale, 100.                | - Le péril vénérien et la       | CHAFÉE, 45.                     | COURCOUX, 15.                                   |
| Ambulance de l'avant, 225.                      | méthode américaine de pro-      | CHALTER, 267.                   | Cours d'anatomie topogra-                       |
| Amphithéatre d'anatomie des                     |                                 | Chancre en couronne du limbe    | phique, 38.                                     |
| hôpitaux, 160,                                  | BERTEIN, 175.                   | préputial, 56.                  | - d'électro-radiologie de                       |
| Anesthésie locale (indications                  | BERTHELOT, 254.                 |                                 |                                                 |
| de l'appendicectomie à 1'),                     | DERIHELOT, 254.                 | CHATELIN, 175.                  | guerre, 191.                                    |
|                                                 | Bezançon (le professeur), 274.  | CHAUSSÉ, 225.                   | — de la faculté de médecine                     |
| 200.                                            | Bibliothèques américaines à     | CHAVIGNY. — Les méthodes        | de Paris, 125.                                  |
| <ul> <li>— (nécessité de vérifier la</li> </ul> | Paris, 221.                     | de travail intellectuel, 141.   | <ul> <li>de pathologie externe, 148.</li> </ul> |
| pureté de l'éther employé                       | Blessé de guerre (premières     | CHEVANNES, 115.                 | Cousins de Purgon et de Dia-                    |
| en), 252.                                       | heures du), 175.                | Chimie médico-pharmaceuti-      | foirus, 214.                                    |
| <ul> <li>dans le passé, 261.</li> </ul>         | Blessures du cerveau, 175.      | que et toxicologique, 39.       | Cranioplastics, 209.                            |
| - régionale des nerfs rachi-                    | BLUM, 28.                       | - organique, 92.                | Crise du papier et journaux                     |
| diens, 200.                                     | BOINET, 135, 156, 100.          | Chirurgie (prothèse et) eranio- | médicaux étrangers, 100,                        |
| - segmentaire du type névro-                    | BOISSIER, 200,                  | maxillo-faciale, 203.           | Croix-Rouge américaine eu                       |
| pathique, 156,                                  | BONER, 56,                      | Chloro-bacillose et chloroses   | France (œuvre de la) au                         |
| Anesthésiques (mandragore,                      | BONHOMME, 200.                  |                                 |                                                 |
|                                                 |                                 | en général, leur traitement     | point de vue social, 163.                       |
| aneêtre des), 204.                              | Bonnes, 126.                    | par la ferrophytine, 161.       | Cruet (Ludger), (nécrologie), 56.               |
| Anévrysme artérioso-veineux                     | Bonnier (Pierre), (nécrologie), | Chorée infantile, 115.          | Culture des plantes médici-                     |
| poplité, 135.                                   | 189.                            | Chronique, 214.                 | nales, 202.                                     |
| - artério-veineux, 225.                         | BOPPE (Mmc), 146.               | Chronique des Livres, 15, 28,   | Cure d'air, 226.                                |
| Angiome variqueux eongé-                        | BORDET, 239.                    | 39, 48, 68, 80, 92, 120, 149,   |                                                 |
| nital de l'épaule et du bras,                   | BORY, 68, 126, 170.             | 162, 175, 203, 239, 258, 267.   | DAGUET, 210.                                    |
| 126.                                            | BOSSAERT, 262.                  | Cientrisation des plaies, 234.  | Dambrin, 156, 190.                              |
| APERT, Pierre Bonnier (néero-                   | BOUQUET (Henri) La gre-         | - des plaies de guerre (eau-    | DANIELOPOLU, 210.                               |
|                                                 | nouille, l'anguille et l'ivro-  |                                 |                                                 |
| logie), 189.                                    |                                 | ses du retard des), 228.        | Découverte des vaisseaux pro-                   |
| Aphosic chez un gaucher, 126.                   | gue, 69.                        | Citations à l'ordre de l'armée, | fonds, 149.                                     |
| Appendicectomic (indication                     | - Mare Auréle Severini          | 21, 36, 43, 58, 73, 85, 124,    | DEDET, 200.                                     |
| de 1') à l'auesthésie locale,                   | et l'héliothérapie d'autre-     | 144, 171, 182, 190, 222, 265.   | DEFFAUX, 115.                                   |
| 200.                                            | fois, 3.                        | Classification clinique des     | Déformation du pouce dans                       |
| Appendicite et tuberculose,                     | BOUQUIER, 72.                   | affections des voics diges-     | la paralysic cubitale, 115.                     |
| 226.                                            | BOURGEOIS, 28,                  | tives dans la première          | DEHORTER-DEFRENNES, 54.                         |
| Arsénobenzol en dilution mi-                    | BRAUN, 262.                     | enfance, 210.                   | DELACOUR, 72.                                   |
| nima, 263.                                      | Bretton, 156.                   | CLAUDE, 126.                    | Delanglade (hommage au                          |
| Art culinaire chez les anciens,                 | Bromuration et hypochloru-      | Clinique Guyon, 191,            | Dr), 102.                                       |
| 223.                                            | ration dans les accès épi-      | des maladies contagieuses,      |                                                 |
| Arum maculatum, 16.                             |                                 |                                 | DELMAS, 149.                                    |
|                                                 | leptiques, 115.                 | 120.                            | Départ (I,e), 186.                              |
| Assassinat du Pr Pozzi, 271.                    | Brûlures (paraffine pour les),  | - des maladies eutanées et      | Dépopulation (lutte coutre la),                 |
| Assemblée générale de l'uniou                   | 181.                            | syphilitiques, 90.              | IOI.                                            |
| des syndicats médicaux,                         | BRUNON, 226,                    | — médicale de l'Hôtel-Dieu,     | Dermatoses professionnelles                     |
| 172.                                            | Bulgarie (cn), 172.             | 15, 27, 38, 67, 79, 90, 102,    | provoquées par le sulforiei-                    |
| Assistance médicale indigèue,                   | BUREAU, 208.                    | 120, 140, 160, 185, 194, 202,   | uate de soude, 55.                              |
| IOI.                                            | BURKET, 254.                    | 213, 222, 230, 238, 249.        | Dermo-épidermite des plaies                     |
| — publique, 101.                                | Dotains, 1991                   | Cœur et aorte, 239.             | anciennes et des trajets                        |
| — publique (félicitations au                    | Cadre improvisé pour radios-    |                                 |                                                 |
| personnel de l'), 201.                          |                                 | Collars kinglious (hardens      | fistulcux, 234.                                 |
|                                                 | espie et orthodiagraphie,       | Coliques hépatiques (bardane    | DEROMPS, 56.                                    |
| - aux tuberculeux chirur-                       | 108,                            | et), 210.                       | DERRIEY, 115.                                   |
| gicaux, 81.                                     | Caisse d'assistauce médicale de | Collège de France, 67, 79.      | DERVIEUX, Cli. Vibert (nécro-                   |
| Association générale des mé-                    | guerre, 85, 144, 154, 183, 256. | COLOMBE, 71.                    | logie), 180.                                    |
| decins de France, 183, 238.                     | de guerre française (sous-      | Comité central d'Assistance     | DESAUX, 234.                                    |
| - Suisse pour la lutte contre                   | cription des médecins           | aux militaires tuberculeux      | Désodorisation des locaux,                      |
| les maladies vénérienues,                       | suisses à la), 137.             | aux États-Unis, 13,             | 113.                                            |
| 148.                                            | CALOT, 39:                      | Commission consultative supé-   | DEVRILDER, 234.                                 |
| Attitudes vicieuses (réduction                  | CAMUS (Jean). — Le profes-      | ricure du Service de santé,     |                                                 |
| des), 135.                                      |                                 |                                 | Dévouements récompeusés à                       |
|                                                 | Seur Dupré, 274.                | 66, 256, 265.                   | la 12º incursion aérienne sur                   |
| AUDAIN, 71.                                     | Cancer (mitochondries dans      | — de contrôle, neuro-psy-       | Paris, 147.                                     |
|                                                 |                                 |                                 |                                                 |

chiatrique, 185.

pan par), 72.

Commotiou (ruptures du tym-

Douleurs morales de la syphilis, 68. DREYFUS, 228. DUMITRESCO-MANTE, 263. DUMONTET, 160. DUNN, 254. Dupré (Le professeur), 274. DUTHELLET DE LAMOTHE, 200. DUVAL (Pierre), 15. Dyspensies chroniques (recherches cliuiones et radioscopiques sur les), 210. - hyperacides (spasmes de l'œsophage et), 84. Eau d'un corps d'armée, 225. ECALLE, 160. Echinococcose pulmonaire métastatique, 146. Echos, 260. Éclat d'obus péricardique, 170. d'obns ventriculaire, 170. Ecole de médecine de la marine, 275. --- de médecine de Marscille, 182, 249 - de médecine navale de Bordeaux, 60, 256. de pharmacie de Paris, 240. pratique des hautes études, 46. Éducation des enfants retardés, 37. - physique des malingres, 121. EISENSTEIN, 234. Électricité médicale, 48, Endocardite infectionse ulcérovégétante aortique, 252. ulcéro-végétante, 170. Enfants retardés (éducation des), 37. En lisant, 3, 69. Enseignement de l'hygiène, supérieur (emplois vacants dans 1'), 138. Épidémiologie de la 16º Région, 156. Épileptiques (bromuration et hypochloruration dans les accès et troubles mentaux). Erreur (rôle de l'), 45. Estomae (contenu de l'), 258. ESTOR, 135 Éther employé en anesthésie (nécessité de vérifier la pureté de l'), 252. Éthmoïde (interventions sur 1'), 253. Étudiauts du P. C. N., 36. - des classes 1913 et 1914, 117 - (ligue d') de l'Université d'Alger, 117. - en médecine (statistique des), 119. mobilisés (scolarité des). 128. de nationalité étrangère, 158. — en pharmacie, 172. - (scolarité des) sous les drapeaux, 191. - sons les drapeaux, 172. Experts techniques en matière d'accidents du travail, 75.

Faculté de médecine de Bordcaux, 38. - de médecine de Lyon, 190. - de médecine de Nancy, 182. de médecine de Paris, 38, 128, 136, 147, 229, 236, 265. - de médecine de Toulouse, FAIVRE, 84. FALLIES, 234. FAURE-BEAULIEU, 135. Fausses nouvelles de la grande guerre, 250. FAVRE, 263. FELDSTEIN, 200 Fenune enceinte (propriétés du sérun chez la), 169. - enceintes (usine de guerre et), 225. Perments chorioniques, 226, Ferrophyline, 91. Perruginenx dans le traitement de la tuberculose, 202, Fièvre de Malte, 135. FIGLLE, 149. Fistules pleurales et méthode de Carrel, 135. Flore bactérienne des plaies de guerre, 72. - intestinale, 254. Foie (rôle du) dans l'antiquité, FOVEAU DE COURMELLES. -La rééducation oculaire, 259. Fractures des membres (traitement conservateur des), T26 - de la 5º vertêbre dorsale , avec scoliose, 135 Frémissement hydatique, 146. FUNCK-BRENTANO, Lepage (néerologie), 7. Furonculose (traitement nouvcau de la), 209, GALTIER, 126. Gauglions cervicaux (intermescence des), signe d'infection, 226. Gangrène gazeuse, 234, 267. - massives des membres (traitement des), 45. Garrot, 268. GATTEFOSSÉ, 28 GAUCHER (nécrologie), 95, GAUMET, 45. Gaz irritants (lésions oculopalpébrales par nouveaux), 254. - en médeeine et chirurgie (utilisation des), 200. - toxiques (formes digestives de l'intoxication par les), 208, GERMAN, 72. GIBOUT, 225. GLOGOW (Jean de), 231. GODLEWSKI, 135. Gonocoque (infection générale par le), 71. GOY, 71. Grangée, - Les cousins de Purgou et de Diafoirus, 214. GRANJUX. - La prophylaxie des maladies vénériennes daus l'armée, 40, GRÉGOIRE, 15. Grenonille, anguille et ivrogne, Extraction des projectiles, 48.

Grossesse (certificats de), 185, JACQUET, 252 Groupe médical parlemen-JAUBERT. - L'assistance anx taire, 157. tuberculeux chirurgicaux de GRUNERANT, 56. la guerre, 8r. GUNSON, 226. JOLAND. -- L'éducation physique des malingres, 121. Journaux médicaux étrangers Hansen (maladie de), 170. HARTMANN (Mile), 234. (crise du papier et), 100. HAZAN, 146. KÉRANGAL (de), 253. Héliothérapie, 226, - d'autrefois (Mare Aurèle KLEIN, 55. Severini et l'), 3. Kopaezewski, Jean de Glo-Hémocultures, 262, gow, 231, Hémoglobine après l'opéra-KUMMER, 254. tion, 254. Kystes du corps jaune et HERSCHER, - Le Dr Camille vomissements incoercibles Sauvage (nécrologie), 87, de la grossesse, 115. Hommage au corps médical, LABBÉ (Marcel), 8o. 272. LABORDERIE, 235. - au Dr Delanglade, 102, Honorariat des hôpitaux, 202, LACAPÈRE, - Dispensaire antisyphilitique à Fez, 49. Hôpital franco-péruvien, 211, - Saint-Louis, 213. LEDERICH, 126. LAGRANGE, 267. Hôpitaux (honorariat des), I,AGRIFFOUL, 233. 202. LAMOTTE, 28. Hôpitaux de Paris, 256. LANDESMANN, 84. Hygiène appliquée, 113. - (enseignement de P), roo. I,ANDOUZY, 226. - sociale, 1. Laryngés (troubles) moteurs Hypnagogue, 264. dans le paludisme, 200, Hypophyse (troubles visuels LE BARON, 225. par tumeur de l'), 227. LEBEDINSKY, 203. Hypotension artérielle (trou-I,EBŒUF, 262. bles de la nutrition des Leelerc (Henri); - L'arum tissus et lésions de sphacèle maculatum, 16. - Une plante marique : en rapport avec l'), 45. Hystérectomie abdominale mandragore, 150. - la mandragore, ancêtre des dans les suppurations pelanesthésiques, 204. viennes, 200, LEDOUX-LEBARD, 48. LEDUC, 209. IMBERT, 233. Légion d'houneur, 10, 25, 35, Imprégnation maternelle, 169. 46, 61, 77, 88, 116, 127, 136, Inapte définitif, 99. 157, 171, 182, 201, 211, 229, Indemnité aux sages-femmes 237, 249, 255, 265, 271, 275, agréées des hôpitaux, 221. Legs à l'Académie de méde-Infection générale par le gonocine, 202. coque, 71. Costes à la Faculté de mé- pyogènes (bactériothérapie decine de Bordeaux, 148. dans les), 234. - à l'Ecole de médecine de - par le staphylocoque, 262. Marseille, 119. Influence française en Macé-LENORMAND, 72. doine (réflexions sur l'évo-LÉONARD, 115. lution de l'), 20, Lepage (nécrologie), 7. Insuffisance thyroidiemie (rhu-LÉPINE (Jean), 162. matisme chronique par), 84. LEREBOULLET, - Le Pr Be-Internat des hôpitaux et zançon, 274. l'après-guerre, 129, 179. - Le Pr Carnot, 270. - Ernest Mosny (nécrologie), Internes des hôpitaux (indemnité des), 201. Intestinale (flore), 254. LESIEUR, 252. Leucocytes (numération des Intoxication gravidique (réacdu liquide céphalo-rachitions méniugées au cours de dien. 262. 1'), 160, Leucogène (médication), 71. - par les vapeurs et gaz irri-Lencoplasie buccale (noutants et 'toxiques (forines digestives de l'), 208, veau mode de traitement de Intra-dermo-réaction du tyla), 55. LHERMITTE, 227. phus exanthématique, 263. LIÉNART (M10), 72. Intumeseence des gauglions Ligue d'étudiants de l'Univercervicaux, signe d'infection, sité d'Alger, 117. Todures alcalins (lipolodine LINOSSIER. - Le centenaire succédaué des), 235. d'Adolphe Wurtz, 5. - Le Pr Renaut (nécrologie), Tridocyclite et iridochoroidite

à méningocoque, 234.

(signe de l'), 156.

Irritation trigémino-occipitale

TO.

Lipoiodine succédané

iodures alcalins, 235,

Liquide eéphalo-rachidien (numération des leucocytes du), 262 LITAUDON, 55.

Localisation des projectiles, 48. LEPPER. 170 Lutte coutre les maladies coutagicuses, 78.

— contre la syphilis, 89 contre la tuberculose, 101. 221.

Luxation bilatérale du semilunaire, 120

Main (troubles physiopathiques de la), 135. MAIRET, 156.

Maladies contagicuses (lutte contre les), 78. — de Hansen, 170.

 mentales chez les militaires 208. véuériennes (prophylaxie

des), 40. MALON, 234 MALOT, 108.

Mandragore (une plante magique, la), 150, ancêtre des anesthésiques, 204.

MANTOUX, - La lutte contre la tuberculose dans l'armée italienne, 1. Mare Aurèle Severini et l'héliothérapie d'autrefois, 3,

MARESCHAL, 45 MARFAN, 210, 263 Mariages, 25, 35, 60, 77, 88, 98,

116, 127, 136, 190, 211, 236, 249, 255, 275. MARTIAL, 156. MARTIN (F.), 140. MASSELOT, 225. MASSIA, 263. Mastoldite récidivante, 209.

Mécanothérapique (installation) de guerre, 225 Médaille Delanglade, 212.

- des épidémies, 96, 111, 124, 133, 154, - d'honueur de l'hygiène pu-

blique, 148. - militaire, 26, 35, 78, 98,

116, 127, 221, 256. - de la reconnaissance francaise, 100.

Médecin-chef, 93. Médecins (affectation des), 172,

 (affectation des) à leur ville de résidence, 185

- (automobile du), 174. - des classes anciennes, 37,

- (nomination de) auxiliaire. 172.

- rapatriés, 37 des régions envalues, 221.

- de l'Uruguay, 61. Médecine d'autrefois 261. Médecine au Palais, 75, 198.

pratique, 47, 91, 161, 202, 235, 264. Médiastin (abcès tardif du),228.

Médication leucogène, 71 - phosphatće chez l'enfant, 47. Mélothérapie, 27. Membre inférieur (prothèse du),

Méningite cérébro-spinale, 115. cérébro-spinale (diagnostie et traitement de la), 48,

Méningocoque (iridocyclite à), | Ohran (M<sup>110</sup>), 84. 234 Mentaux (troubles) de guerre,

162

MÉRY. - L'œuvre de la Croix-Rouge américaine en France au point de vue social, 163, Méthode de Carrel (traite-

ment des plaies septiques par la), 225. du travail intellectuel, 141.

MEURIOT, 227, 252. MILLE (Mile Tanc), 200. Mission américaine pour la

lutte antituberculeuse en France, 10.

- médicale uruguavenne, 137. Mitochondries dans le caucer,

MOLINÉRY, 47. Momification eréosotée, 45. MONTEMBAULT, 208.

MOPPERT, 254 Mort de Voltaire, 200. Mosny (nécrologie), 219. Moucmer, Ludger Cruet (né-

crologie), 56. - Le Pr Pozzi, 273. MOUREU, 92. MULON (Mmo), 115.

MURATET, 254. Musée pédagogique, 118, Muséum d'histoire naturelle,

Mutilés aux champs, 194. Myopathic primitive, 126. Myoténosite seléreuse posttraumatique, 209.

Néerologie, 7, 10, 19, 25, 35, 46, 56, 60, 77, 87, 95, 98, 116, 127, 136, 147, 157, 171, 180, 182, 189, 190, 201, 211, 219, 221, 229, 236, 249, 255,

265, 271, 273, 275 Néphrite amibienne, 126. Nerfs rachidiens (anesthésie régionale des), 200.

NICOLAIDI, 252. NIMIER, 175.

NOLF, 262. Nominations de médecins et de pharmaciens auxiliaires,

172. Noury. - Le rôle du foie dans l'antiquité, 240. Nonvelles, 10, 25, 35, 46, 60, 77, 87, 98, 116, 127, 136,

147, 157, 171, 182, 201, 211, 221, 229, 236, 249, 255, 265, 271, 275. Nutrition des tissus (troubles

de la) en rapport avec l'hypotension artérielle, 45. Oculaires (soins), 258,

Oculo-palpébrales (lésions,, par nouveaux gaz, 254. Gisophage (Dilatation mereurielle et cathétérisme radioscopique des rétrécissesements cicatriciels de 17, 254.

Œsophage (rétrécissements de 1), 254. Quyre de la Croix-Rouge

américaine en France au point de vue social, 163, Officier du service de santé.

OMBRÉDANNE, 48.

Ophtalmoscopie de guerre (atlas d'), 267. Orthodiagraphic (cadre im-

provisé pour), 108, Orthopédie et ehirurgie de guerre, 39.

indispensable aux praticiens, 39. Ostéite syphilitique tardive,

56. Otites et surdités de guerre, 28,

Paludisme, 170. - (bleu de méthylène dans le), 190.

 (traitement du), 233. (troubles laryngés moteurs dans le), 200

Papier (prix du), 174. PAPIN, 84. Paraffine pour les brûlures, T81

Paralysie cubitale (déformatiou du pouce dans la), 115. - générale (altures cliniques de la syphilis et formes de),

T46. - générale (diaguostie préeoce et traitement de la).

55. - du nerf erural, 190. - des trois dernières paires

eraniennes (syndrome de). Paralytiques généraux (réaetion de Bordet-Wassermann

chez les), 135. Pathomimie (cas de), 126. PÉHU, 210. Pelliculage des clichés, 181.

Péricardique (éclat d'obus), 170. Péril vénérien et méthode

américaiue de prophylaxie, 143. Péritonite tuberculeuse, 72. PÉROL, 209.

PERRIGAULT (Jean). - Quelques réflexions sur l'évolution de l'influence française en Macédoine, 20.

PERRIN (M.). - Hommage au corps médical, 272. L'internat des hôpitaux et

l'après-guerre, 129, 179. PERRIN (M.), 54 PERRIN (M.) et MALOT (P.). - Cadre improvisé pour

radioscopie et orthodiagraphie, 108. Perrin de la Touche (nécro-

logie), 229. PEYTEL. - Les experts techniques en matière d'aecidents du travail, 75.

Responsabilité PEYTEL, -médicale, 108. Pharmaciens aides-majors, 98. Photothérapie, 226,

Phtisie (traitement de la), 175. Pied (plaies du), par projectiles, 203. - tordus, 190.

PIERON, 156. Plaies (cicatrisation des), 234. - (dermo-épidermite des) 234.

- de guerre, 225,

Plaies de guerre (causes du retard de cicatrisation des). 228

 de guerre (évolution de la), 258. - de guerre (flore baetérienne des), 72,

- du pied et du cou-de-pied par projectiles, 203. de la plèvre et du poumon

- septiques (traitement des) par la méthode de Carrel, 225. - (sutures musculaires dans

la), 234. Plantes médicinales (culture des), 28, 202.

PLANTIER, - Mathurin Régnier était-il tabétique? 103. PLATON, 252. Pleurésie hémorragique tuber-

culcuse, 156. Pleurite apicale (syndrome de la) dans la tuberculose pul-

monaire, 72. Pièvre (Plaies de la), 15. POLICARD, 258. PORTEU DE LA MORANDIÈRE,

209. Poste chirurgical de l'extrêmeavant, 225.

POSUEL DE VERNEAUX, 225. Poumon (Plaies dn), 15. Pozzi (assassinat et nécrologie), 271, 273.

Préparation martiale, la ferrophytine, or. Pression artérielle et insuffisance surréuale dans le

typhus exanthématique, Prisonniers appartenaut au service sanitaire, 89.

Prix Chateauvillard, 202, Osiris, 66. Professeurs de la faculté (nou-

veaux), 270, 274 (localisation et Projectiles extraction des), 48.

PRON, 258. maladics Prophylaxie des vénériennes dans l'armée,

Protection des enfants du premier age, 100. Prothèse et chirurgie cranio-

maxillo-faciale, 203. (Concours de), 67.

- cranienne, 135. - du membre inférieur, 140 Pseudarthrose de l'humérus

- du radius, 156 Pvohémies symbiotiques par

vaccination antitoxique, 71. QUÉNU, 203. Radiation des cadres des offi-

ciers de complément, 269, Radiodiagnostie des affections pleuro-pulmonaires, 120. Radiologie clinique du cœur et de l'aorte, 239. Radioscopie (cadre improvisé pour), 108.

RASTOUIL, 170. RAVAUT, 156. Rayons X (spectres des), 110 Réaction de Bordet-Wasser- | Sanatorium unarin et lutte | Syndrome de paralysie des | Tuberculose (lutte coutre la) mann chez les paralytiques généraux, 135 - méningées au cours de

l'intoxication gravidique, de Wassermann et conduite du traitement antisyphi-

litique, 54. - de Wassermann (réactivation biologique de la), 54. Récalcification (traitement de

la péritonite tuberculeuse par lal, 22 Rectum (rétrécissements val-

vulaires congénitaux du). Rééducation oculaire, 259. Régimes alimentaires, 80. Réglementation de l'usage des

substauces vénéneuses dans l'armée, 158. Regnier (Mathurin) était-il tabétique? 103. Relève des médecins des

classes anciennes, 89. RENAUT (néerologie), 19. Renseignements pratiques sur l'assistance aux ancieus mi-

litaires tuberenleux, 8, Responsabilité médicale, ro8. Retraite des officiers, 99, Rétrécissements de l'æsophage,

254. – valvulaires congénitaux du

rectum, 200 Réuniou médico-chirurgicale de la 15º Région, 156, 190. - médico-chirurgicale de la

16º Région, 135, 156, 233. - médico-chirurgicale de la XXe Région, 126, 135, 170.

REUTTER DE ROSEMONT, 39. Revendications d'un frater en 1715, 176.

Revue des revues, 72, 210, 226, 254, 262.

 des sociétés médicales, 126, 135, 156, 170, 190, 227, 233,

252. dcs thèses, 45, 54, 71, 84, 115, 146, 169, 200, 208, 209,

225, 234. Rhumatisme articulaire aigu (traitement du), par les inicctious intraveincuses de

salicylate de soude, 84. - chronique par insuffisance

thyroïdienne, 84. RIACHI, 45.

RIMBAUD, 135, 156, 190. RIMETZ, 56. RTOT., 225.

ROGER, 135, 156, 170, 190, ROSHEM. - Le départ, 186. - Les fausses nouvelles de la grande guerre, 250. Les revendications d'uu frater en 1715, 176.

ROUTH, 226. Ruptures du tympan par

commotion, 72.

SABOURIN, 175 Sages-femmes (indemnités aux), 221. Sanatoria dans l'Afrique occidentale, 100.

coutre la tuberculose chez l'enfant, 72. SANGUINETTI, 146.

Santé publique et séjour dans les caves et abris souterrains, 271. SANTONI, 200.

Sarcome, 170. SARRADON, 135, 190. SATRE, - L'art culinaire chez

les anciens, 223. Sauvage (Le D1) (nécrologie) 87

SAVINI, 210. Scintiques médicales (acquisitions récentes de la sympto-

matologie dcs), 169. Science chimique (influence allemande sur la), 119.

Scolarité des étudiants mobilisés, 128.

 des étudiants sous les drapeaux, 191. SÉBALD, 225. SENTIS (Mile), 135.

Senticémics pncumo-bacillaires, 71. Sérodiagnostic de la syphilis,

Sérum (propriétés du), chez la fenune enceinte, 169. Service de santé militaire, 211,

257. - de santé militaire (direction du), 182.

 de sauté de la marine, 28. 211. - de santé des troupes colo-

niales, 98. SICARD, 135, 156, 190 Signe de l'irritation trigéminooccipitale, 156.

STATEL, 210. Sincérité des blessés (méthodes pour reconnaître la), 233.

SIX, 84. Société de niédecine légale, 88, 211

- de médeciue de Paris, 138. - médicale des hôpitaux, 15. - médico-chirurgicale Cher, 227, 252.

 royale de Londres, 46. SOURDILLE, 28.

Sous-secrétariat d'état du scrvice de santé, 79, 88, 98,

Spusme du moignon, 190. - de l'œsophage, leurs relations avec les dyspensies

hyperacides, 84. Spectres des rayons X, 110. Spirochétose letéro-hémorra-

gique, 84. Staphylocoque (infection par le), 262.

Stock-vaccin polyvalent, 234, Stomacal (contenu), 258, Substances vénéneuses (régle-

mentatiou de l'usage des), daus l'armée, 158, Suppurations pelviennes (hystérectomic abdominale dans

lcs), 200. Surdités de guerre, 28, Sutures musculaires dans les

plaies de guerre, 234. Syndicats médicaux (assemblée générale de l'uniondes),

trois dernières paires crauiennes, 227. - de la pleurite apicale dans

la tuberculose pulmonaire, Syphilis acquise chez l'enfant, - (allures cliniques de la) et

fortues de paralysic générale consécutive, 146. et caneer chez les Bassou-

tos. 20. (douleurs morales dcln),68,

- (lutte contre la), 89. - (organisation de la lutto contre la), 89. - préuatale, 226.

- (réaction de Wassermann et conduite du traitement de la), 54.

 (sérodiagnostic de la), 54 Syphilitique (dispensaire anti-) à Fcz, 49.

· (états psychopathiques chez les), 55 (ostátc), 56.

- (zona), 56 Syringomyélie cervicale, 227.

Tabétique (Mathurin Reguier était-il), 103. Tachycardie par hypertension, 72.

TARNBAUD, 200. TCHEREPORF, 169 Technique chirurgicale (manucl de), 175.

- pratique, 108, 181, Télégouie, 169. Témoignage des atisfaction, 88. Tétanos céphalique, 252,

- localisés, 84. TEULIERES, 234. Thérapeutique appliquée, 16. Thrombophlébite cancéreuse

de la sous-clavière, 170. TISSIER, 72. Trachée (transplantation de

la), 254. Traumatismes du thorax (tuberculose pulmounire ct), 234.

Travail intellectuel (méthodes du), 141. Travaux pratiques de médecine légale, 194.

Tronchin (cousultation de), 195. Troubles laryngés moteurs dans le paludisme, 209.

- mentaux de guerre, 162. - visuels par tumeur de l'hypopliyse, 227.

chirurgicaux Tuberculeux (assistance aux), 8x. - (Comité Central d'assis-

touce aux militaires) aux Etats-Unis, 13. - (conseils au malade), 37.

- (reuseignements pratiques sur l'assistance aux anciens militaires), 8. Tuberculose (appendicite ct),

226. – (association métallurgique et minière coutre la), 12.

- chirurgicales, 156. - (ferrugiueux daus le traitement de la), 202

- (lutte contre la), 101, 221, Zona syphilitique, 56.

dans l'armée italienne, 1. - (lutte contre la) devaut le

Sénat, 13. - (mission américaine pour la lutte coutre la), en France, to.

- pulmonaire (rapports de la) et des traumatismes du thorax, 234.

- pulmonaire (syndrome de la pleurite apicale dans la). 72.

Tuberculose (sanatorium marin et lutte contre la), 72, Tumeur de l'hypophyse (troubles visuels par), 227. Typhus exanthématique, 254.

exanthématique (intradermo-reaction du), 263. exauthématique (pression artérielle et insuffisance surrénale dans le), 210.

ULLMANN, 55. Union hospitalière du Sud-Est. 148.

Université d'Alger, 201, - de Geuève, 136.

Usines de guerre et femmes cuceintes, 225. Vaccination antitoxique (pyo-

hémics symbiotiques par), Vaisseaux profouds (découverte des), 149.

VALBY, 28 VALLADIS, 54 VAN LINT, 258.

Vapeurs en médecine et chirurgic (utilisation des), 200. VAQUEZ, 239. Variétés, 3, 20, 29, 40, 49, 69,

81, 93, 103, 121, 129, 141, 150, 163, 176, 186, 195, 204, 223, 231, 240, 250, 259, 268, 272,

Végétations adénoïdes des nourrissons, 200, 263. Vénérien (péril) et méthode

américaine de prophylaxie, Vénériennes (association Suisse

pour la lutte contre les maladics), 148, Ventriculaire (éclat d'obus),

VEYRIER, 135. Vibert (néerologie), 180. Victime du devoir, 171.

VILLARET (M.), 135. VIRENOUE, 203. Voltaire (mort de), 200. Voics digestives (classification

clinique des affections des) dans la première enfance, 210.

Vonrissements incocreibles de la grossesse (kystes du corps jaune et), 115. VORIAUX (M116), 234.

Vue (troubles de la), par tumeur de l'hypophyse, 227.

WAGNER, 126, 170, Wurtz (centennire d'Adolphe), 5.

#### HYGIÈNE SOCIALE

#### LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE DANS L'ARMÉE ITALIENNE

Les problèmes relatifs à la tuberculose, maladie de guerre, ont pris, en Italie, une importance considérable, et le Giornale di medicina militare vient d'y consacrer un très intéressant numéro (1).

Les articles qui le composent répondent à un double but : les uns metteut au point le problème du diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire ; les autres envisagent la tuberculose de guerre, et les questions militaires, médico-légales et sociales qui s'y rattachent.

En parcourant ces différents travaux, le lecteur français ne peut manquer d'être frappé par le fait que nos confrères italiens se sont tronvés en présence de situations semblables à celles auxquelles nous avons à faire face, Aussi les conceptions admises et les mesures adoptées des deux côtés des Alpes sont-elles très analogues.

Dans l'armée italienne, le nombre des tuberculeux s'est beaucoup accru du fait de la guerre. Il ne s'agit pas, dans l'immeuse majorité des cas, de contagion interhumaine, mais bien du réveil de foyers anciens. Ces foyers, jusque-là tout à fait latents, et dus à une infection datant de l'enfance, le fussent restés si les individus qui en étaient porteurs avaient continué à mener leur vie habituelle ; ils se sont réveillés, par suite des conditions défavorables créées par la guerre. Les victimes de la tuberculose de guerre sont souvent des sujets très vigoureux, sans aucun antécédent suspect. La tuber-

(1) Giornale di medicina militare, 31 octobre 1017. fasc. X.

culose augmente de fréquence à mesure que la guerre accentue l'usure du matériel humain.

En Italie, comme en France, cet accroissement de la tuberculose a vivement ému le Service de santé. On a créé, pour dépister la maladie, des centres spéciaux de triage, les uns situés dans la zone de l'intérieur, les autres aux armées. Les médecins-chefs de plusieurs de ces formations nous apportent, dans des articles très étudiés, les résultats précieux de leur expérience (2).

En ce qui concerne les techniques qui doivent s'appliquer à l'étude des sujets suspects, nos confrères insistent sur la nécessité absoluc d'associer aux procédés habituels d'investigation clinique la recherche répétée, avec homogénéisation s'il est nécessaire, des bacilles dans les crachats, et l'examen radiologique, L'un d'eux, Sforza, pratique non seulement la radioscopie, mais la radiographie dans tous les cas soumis à son examen : les données fournies par l'examen radiologique sont précisées dans un exeellent article dû au professeur Alexandrini (3), le radiologue qui collabore avec Sforza.

(2) SFORZA, Les services de triage des tuberculeux. Leur organisation, leur fonctionnement, et les problèmes techniques et sociaux qui s'v rattachent, - RANZONI, Les services de triage centre de l'organisation militaire autituberculeusc. -ROMANELLI, Quelques considérations diagnostiques sur la tuberculose au début, - Signorgilli, La tuberculose considérée comme dépendant des fatigues et des mauvaises conditions créées par la guerre. - FAGIUOLI, La prophylaxie antituberculeuse dans la zone de guerre. Données recueillies au centre de triage de la IIIe armée.

(3) Professeur Paolo Alexandrini, Le diagnostic radiologique de la tuberculose pulmonaire au début, Considérations sur les deux mille premiers cas observés



### Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDELE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DILIRETIOLIES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES PHOSPHATEE CAFÉINÉE

PURE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la présciérose, l'albuminurie, l' dropisie.

L'adjuvant le plus sûr des cures de dekhoruration, le remédie e plus keroque pour le brighti-que comme est la digitale pour le cardiaque le cardiaque tours du sayent, errejuue comme est la digitale pour le cardiaque cours du sang.

LITHINEE

- Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boites de 24. - Prix 5 fr

PRODUIT FRANÇAIS

4, rue du Roi-de-Sicile - PARIS -

PRODUIT FRANCAIS

#### HYGIÈNE SOCIALE (Suite)

Notous aussi que certains médecins reconfrent, dans les cas douteux, aux injections sous-entanées de tuberculine. Ils ne tienment, bien entendu, compte que des téactions de foyer, les seules qui aient quelque valeur au point de vue disgnostique (i). Cantani insiste sur le fait que ces réactions de foyer doivent être recherches son seulement par l'examen stéthacoustique, muis aussi à l'aide des rayons X, et rappelle que les baeilles peuvent faire leur appartition dans les crachats seulement pendant la réaction tuberculinique.

L'emploi de la tuberculine n'est pas admise par tous les spécialistes. Sforza, qui dirige le centre de triage de Rome, la considère comme dangereuse, et n'y a jamais recents (a)

Les formes de tuberculose observées en Italie présentent des caractéristiques très analogues à celles qui out été étudiées en France. Ronzoni signale la fréquence des pieurites sècles, des pieurites à répétition, et, en-particulier, des pleurites àpéciennes, si blien étudiées, chez nous, par M. Sergent. Ronzoni a, d'autre part, très souvent observé, chez les soldats évacués des premières lignes, des tuberculoses bronebo-pueumoniques diffuses, à évolution rapide, et de pronosite très souhes.

En connexion avec les centres de triage fonctionnent des services spéciaux où sont adressés ensuite les malades,

(i) Professeur Margaliano, Les épreuves tuberculiniques dans le diagnostic des affections tuberculeuses. — Professeur Cantani, Sur l'emploi des réactions tuberculiniques dans les centres de triage pour tuberculeux.

(2) Nous publicrous très prochainement un fort intéressant article du Professeur SFORZA sur la prophylaxie antituberculeuse dans l'armée italienne, (N, de la R.) On hospitalise dans des établissements séparés les malades graves; les sujets légérement atteints, mais en poussée évolutive; enfin les tuberculeux chirurgicaux justiciables d'un traitement héliothérapique.

En outre de cette répartition, les services de triage ont comme fonction essentielle, une fois le diagnostic établi, de prendre des décisions médico-légales à l'égard des sujets soumis à leur examen. Il ne paraît pas exister, en Italie, une doctrine univoque sur la conduite à tenir vis-à-vis des tuberculeux fermés. Certains médecius considérent, comme nous le faisons en Prance, que les sujets porteurs de lésions tuberculeuses auciennes. inactives et bien sclérosées, sont utilisables, tout au moins dans des armes ou des services spéciaux. D'autres, au contraire, excluent radicalement de l'armée tout sujet présentant une tubereulose, même complètement guérie. C'est l'opinion que défend Sforza : quel que soit l'état actuel d'un soldat, il convient, d'après lui, de le réformer s'il a présenté, à un moment queleonque de son existence, des manifestations cliniques de tuberculose,

Les centres de 4riage signalent les reformés centagieux aux antorités civiles, qui auront à prendre à leur égard les mesures nécessaires de prophylaxie et d'assistance. Parellie disposition existe en France : par centre, i en est une que nous pourrions utiliement emprunter à nos alliés : c'est celle qui institue la collaboration des dispensaires autituberculeux civils avec le Service de santé. Les dispensaires signalent à l'autorité militaire les malades qu'ils traitent, et l'on évite ainsi de les incorporer après la visite, souvent trop hâtive, des conseils de revision.

CH. MANTOUX.

### DIGITALINE cristee

Académie de Medecine de Paris Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

CRANULES BLANCS
ou 1/6 de milligr
GRANULES OSCE
au 1/10 de milligr
AMPOULES ou 1/10 de milligr
AMPOULES ou 1/10 de milligr
- 0. Boul. Pot-Royal. Paris

## NATIVELLE

### MORRHUËTINE JUNGKEN



PRODUIT SYNTHÉTIQUE agréable au goût - blen toléré

Efficacité remarquable



Lymphatisme – Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses
États dits Prétuberculeux

La Boutellie de 200 cm² : 4 frans.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS



Alcalin-Type, spécialement adapté
A LA THÉRAPEUTIQUE

### SEL DE TTTTT

= GRANULĖ FRIABLE =

'Pansement calmant le la Muqueuse stomacale''

ACTION SURE

INNOCUITÉ ABSOLUE

Le Sel de Hunt réalise l'Alcalin-Type spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique. Malgré sa surprenante efficacité, il ne conilent ni oplum, ni codéine, ni cocaine, ni substance toxique ou alcaloïdique quelconque: dans les crises douloureuses de l'hyperchlorhydright is supprime la dquieur en en supprimani la cause même. Pas d'accoutumance: le Sel de Hunt poduit toujours les mêmes effets aux mêmes doses. — On le trouve dans toutes les Phím. Envol gratuit de Flacons de

### SEL HUNT

MM. les Docteurs pour leurs Essais, ainsi qu'aux Hôpitaux et Formations Sanitaires militaires Le Sei de Hunt est "friable", c'est-à-dire qu'il se délite dans l'eau en donnant, après agitation suffisante, une dilution homogène de poudres impalpables. On doit, en général, utiliser cet avantage qui en assure l'action uniforme (pansement calmant) sur la nuqueuse stomacale. Cependant, pour des troubles légers de la Digestion ne nécessitant que de faibles doses, ou à défaut de liquide sous la main, on peut aussi prendre

le Sel de Hunt à sec.

EMPLOI AISÉ

ABSORPTIONAGRÉABLE

■SEL DE HUNT =

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT

#### VARIÉTÉS

En lisant.

#### MARC-AURÈLE SEVERINI ET L'HÉLIOTHÉRAPIE D'AUTREFOIS

Né en 1580 à Tarsia, dans la Calabre, professeur d'anatomie et de chirurgie à Naples, décédé dans cette ville en 1656, Mare-Aurèle Severini fut proprement un homme redoutable. Parmi les nombreux volumes que nous avons de lui, il s'en tronve un qui est intitulé : de la Médecine efficace, et dont le titre logique serait : Par le fer et par le feu. Jamais praticien ne fut si féru d'incisions et de cautères. Il les varie à l'infini et les emploie avec une universalité d'indications qui les rend, en réalité, bous à tout. Le fer, passe encore; il met une discrétion relative à en préconiser l'emploi ; mais ponr le feu, il ne connaît pas de limites. La « pyrotechnie chirurgique », comme il l'appelle, est vraiment sa panacée. Il soigne tout par elle, depuis les hémorragies, les augines et la migraine jusqu'aux diarrhées et aux pertes de mémoire. Sur 654 pages qui composent le volume, il y en a 340 consacrées à la thérapeutique ignée!

An milien de cette pyrotechnie, on trouve cinq tout petits chapitres qui traitent de l'hidiothérapie ou, pour parler comme notre auteur, de l'insolation. A vrai dire, c'est moins sa pratique en la matière, que nons dont Severirii que celle de ses plus illustres devanciers. Mais il ne manque pas de nons fomriri la-dessus sa propre opinion dés les lignes préliminaires, dont voici la copie fidèle: «Les Anciens se sont fréquentment servis de [re] 'finsolation: muis je m'estomerois comme l'usage de [re] 'reméde a cessé en nôtre temps, si je ne sçavuis que plusieurs autres sont abois, ce qui a fait dire à Mereurial, liv: 3, de la Composition des médieaments, chapitre des Sinapismes, que les affaires de médecine vont tous les jours de mal en pis; or je ne veux pas amuser à acenser le malleur des temps, mais pintost travailler à ramener l'usage de ceux dont on ne parle plus, autant qu'il me sera possible. \*

Moins ambiticux que le chirurgien napolitain, je ne présente pas à mes confrères comme des modèles les méthodes qu'il décrit et les applications qu'il en propose. J'ai In pour eux un vieux bouquin, ils en tircront ce qui leur plaira.

Les Anciens utilisaient donc les rayons solaires de plusieurs façons, les unes directes, les antres indirectes. Les premières 'consistaient à exposer simplement le unlade au soleil. Ainsi en nesit Aurélian, qui appliquati eette thérapeutique aux muux les plus divers, à l'épilepsie, à la polysarcie « on superfluité de chair », à la lépre, à la phitrinas, à bien d'autres encore : Galieu insolait les veines pour les faire goufier avant la saignée; Guy de Chaulia, « bonneur très judicieux, énque il faut eroire qu'il sqavoit plus que la chirmgie », recommandait l'Réliochérapie (da choes, sinon le mod, dans l'hydropysie, mais il introduissir dans la technique une variante dont j'ignore si nos malades actuels es concleraient : il enduisdi présala-

# DIGITALINE CRISTE PETIT - MIALHE





TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS

ARISTOSE - GERÉMALTIME - ORGÉOSE - RIUNE - ORAMMOSE - AVENOSE, ETC. UÉRÉALES JAMMET pour Décoctions - GACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, Mª JAMMET, 47, Rue de Miromeshil, PARIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

blement le malade de fiente de bœuf, ce qui fait qu'il a créé l'hélio-copro-thérapie.

Cette insolation si simple avait de nombreuses rivales. Il y avait d'abord la méthode qui consistat à chauffer au soleil un corps quelconque, que l'ou appliquait ensuite un la pean du patient. C'étaieut tantôt des emplâtres secs et plats, qui s'appelaient, d'après Aurtélian, des ecrèmes s, tantôt des « cuirs de bête à quatre piés » que l'on tratiati de la même manière, avant d'en envelopper le malade. C'était là nue pratique comme des premiers successeurs d'Hippocrate, de qui lis avaient appris également à verser du vinaigre sur les sujets que l'on exposait cu plein soleil, pour les autérit de l'impétique.

Voici maintenaut la cure de Berck, le bain dans le sable chanffé au soleil. Oribase le recommandait à cenx e qui sont travaillés de courte haleine, à ceux qui ont des fluxious sur la poitrine, aux cœliaques, goutteux, paralytiques, hydropiques et finalement à ceux qui sont travaillés de maladies longnes, si on en excepte les enfants ». Ces derniers mots démontrent que nous ne suivons plus aveuglément les préceptes antiques : de toute cette théorie de malades, il n'v a plus guère, justement, que les enfants frappés d'affections chroniques à qui nous appliquions ce traitement. Peut-être siérait-il encore de l'employer contre les flueurs blauches, comme fit Galien pour la femme de Boëthius. Sans doute aussi convient-il de s'arrêter dans eette technique plus tôt que le terrible Aurélian, qui attendait, pour retirer ses paralytiques du sable, que « le corps fût presque rôti ». Cela peut s'appeler de la saburration intensive, saburration étant le uom que Severini donue à la méthode.

Il n'y a pas que le sable, il y a le sel pilé, le blé, le millet, longuement exposés au soleil et dont on reconvrait entièrement le patient. « Je ne veux pas, dit notre anteur, raconter des choses que je sçache par onichire, mais que J'ay veut de mes yeux; un certain înt attaqué de la goutte en temps de moisson, lequel mit les piés dans un moncean de blé qui estoit amprès et fut délivré de sa donienr par ce remède fortuit. « Au reste les « Podagrics » ne sont pas souls à proficte de ce traiteunent. Forestus assure que, de cette façon, on fait facilement désentler le ventre des hydropiques.

Dernière méthode enfin, qui a tons les suffrages de Severini, car elle est énergique à son gré. Elle consiste à interposer entre le soleil et le patient « quelque corps diaphane comme est le verre, soit qu'il soit solide ou plein d'eau, ponrven qu'il soit en forme de boule... Baptiste Porta fait mention de petits corps de verre, comme sont cenx de chrystal, faits en forme de lentille, ou des boules de chrystal, on d'un instrument fait en cyliudre ». A la bonne henre, la peau, au foyer, sera cautérisée comme il fant. Si le remède est appliqué, ainsi que le propose Matthiole, « à cenx qui ne veulent pas souffrir le fer chaud par appréhension », on peut être assuré qu'ils n'v perdrout rien. La chaleur est bonne, le feu est meilleur. Ainsi pense Severini qui, à l'exemple de son compatriote Bernardin Telessus, admet que le feu possède une « chaleur ignée ». C'est une opinion à laquelle on peut se rallier sans témérité.

Laissons le chirurgien de Naples pour aujourd'hui. Prochaimement, nous rouvirous son entieux livre. Nous verrous comment la chirurgie efficace pent convenir à tous les maux et notamment comment il convient de guérir les goutteux en les soignant « par le fer et par le feu ».

Dr HENRI BOUQUET.



#### VARIÉTÉS

#### LE CENTENAIRE D'ADOLPHE WURTZ 1817-1884

En des temps moius troublés, c'efit été un devoir pour la Frauce de célébrer solennellement le centenaire d'Adolphe Wurtz, un de ses plus glorieux enfauts, un



ADDITION WHEN

des savants dont les travaux et l'enseignement ont jeté le plus d'éclat sur notre pays.

Si l'heure n'est pas aux fêtes — fussent-elles exclusivement scientifiques, — rappelons du moins en quelques mots, fleurs modestes déposées par une main piense sur une tombe à juste tître vénérée, ce que fut le chimiste éminent dont l'œuvre brille aujourd'hui en pleine lumière.

Cet hommage est d'autant plus à sa place eu ce journal, que, médecins, nous avous le droit de réclamer Wurtz comme un des nôtres.

S'il fit ses premières expériences de chimie dans la buauderie materuelle, à la grande contrariété de son père, modeste pasteur protestant, qui révatt pour lui la carrière ecclésiastique, c'est à la Faculté de médecine de Strasbourg qu'il s'nitia véritablement à la seience.

Docteur en mélécine en 1843, après un séjour au laboratoire de Liebig à Giessen, il débarqua en 1844 à Paris, et devint l'élève, puis en 1845 le préparateur du grand Dunnas à la Paculté de médeeine : il devait y poursaivre toute sa carière.

Agrégé en 1847, professeur en 1853, doyen de 1866 à 1874, la mort l'y frappa en pleine activité scientifique, le 12 mai 1884.

Sans doute, au cours de prês de quarante aumées passées à la Faculté, il so écupa par de médecine, et orienta son activité presque exclusivement sur les recherches de chimie pure, et surtout sur les problèmes passionmants de la constitution des corps; mais, si nous pouvons — égostament — regretter qu'il m'est pas mis au service de la physiologie et de la pathologie expérimentale ses merveilleuses qualités d'inagination et d'expérimentale ses merveilleuses qualités d'inagination et d'expérimentale ment, et du dévousement avec lequel, comune doyen, il s'eflorça d'auciliorer le fouctionnement de la Paculté, et de hêter la construction de baltiments plus digues d'elle. Je rappelle qu'à son initiative est due la création des laboratoires de clinique.

#### CURE RESPIRATOIRE

Histogénique, Hyperphagocytaire et Reminéralisatrice

# PULMOSÉRUM

Combinaison Organo-Minérale Phospho - Garacolée

Médication des Affections

### BRONCHO-PULMONAIRES

(Toux, Grippes, Catarrhes, Laryngites et Bronchites. Suite de Coqueluche et Röugeöle)

Mode d'Emploi : Une cuillerée matin et soir.

Echantillons sur demande

Laboratoire A. BAILLY, 15, Rue de Rome, PARIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

Ce n'est pas ici le lieu d'analyser l'euvre chimique de Murtz. Lea découvertes des ammoniaques composées, des glycols, de l'hydrate d'smylène, de l'aldol en marquent les glorieuses étapes. Mais, quelle que soit l'impotance des faits nouveans introduits par elle dans la science, ils ne premient toute leur valeur que par leur harmonieux groupement dans me œuvre capitale, à laquelle le nom de Wurtz restera indissolublement attaché, l'étaboration de la thévrie atomique.

Certes on ne saurait attribuer à un seul chimiste la révolution apportée dans la science par les conceptions qui projetèrent, sur la constitution des composés organiques, une lumière merveilleusement féconde. Quand en 1879, dans son admirable ouvrage la Théorie atomique. Wurtz hui-même étudia l'évolution qui avait abouti aux idées actuelles, il eut à citer de nombreux savants, qui tous avaient apporté à l'œuvre une contribution plus ou moins importante. Ce qui lui assure dans cet historique une place prépondérante, c'est que, plus que tout autre, il a concentré sur le problème de la constitution atomique des composés chimiques tout l'effort de sa vic, c'est que chacune de ses découvertes, en dehors de sa valeur intrinsèque, a la valeur d'un argument propre à la consolidation, au développement de la doctrine; c'est que, de cette doctrine, à laquelle il se donna comme à une religion, il fut l'apôtre convaince et convaincent ; c'est qu'il sut découvrir et grouper, d'où qu'ils vinssent, tous les documents propres à faire triompher sa cause, qu'il sut prévoir les objections, les réfuter, et au besoin imaginer et réaliscr les expériences propres à cu démontrer l'inanité; c'est que par ses publications originales, par ses œnvres

de polémique, par son enseignement, il hâta le triomphe de la vérité.

En même temps qu'un grand savant, Wurtz fut un merveilleux enseigneur. Je n'eus le plaisir de l'entendre qu'une fois. C'était en 1883, à la Sorbonne, où il enseignait la chimie organique. Je me rappelle encore l'impression profonde qu'il me produisit. Il parlait de la benzine. Je ne croyais pas que l'on pût apporter à l'exposé d'unc telle question autant de verve, de chaleur, d'enthousiasme. Pierre l'Ermite prêchant la première croisade ne devait pas, me semble-t-il, s'exprimer avec plus de flamme que Wurtz, exposant la disposition hexagonale des atomes de carbone dans le noyau benzénique. A la fin du cours, la salle, pleine comme une salle de spectacle un jour de représentation gratuite, était ébranlée par les applaudissements enthousiastes de tous les auditeurs. Pas un d'entre eux n'eût hésité à se battre, s'il eût été utile, pour la réalité de la conception de Kékulé!

Wurtz était de plus nu homme aimable et bon, et un homme de bien dont ses élèves ont gardé un souvenir ému et reconnaissant.

C'est avec fierté que, Prançais, nous pouvons évoquer cette belle figure de savant. Elle est bien nôtre, celle de cet enfant de l'Alsace, — terre allemande, ne cessent de répéter nos enmenis, — qui aima la Prance avec passion, et qui, en tête de son Dictionnaire de chimie, couvre considérable, dont l'inducenc fut immense, jeta comme un défi aux savants d'outre-Rhin, déjà imbus en 1868 de leur prétendue supér-brité, cette fière déclaration, appuyée d'une documentation irrétutable : « La chimie est une seigne francaise. » G. LINOSSIER.

#### TRAITEMENT DES MALADIES A STAPHYLOCOQUES

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'après la Méthode de GRÉGOIRE et FROUIN

Par le

### "STANNOXYL

=== (DÉPOSÉ) ====

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Académie des Sciences.

Académie de Médecine.

(en Mai 1917)

Académie de Médecine. Société Médicale des Hopitaux. Société de Chirurgie.

Société de Chirurgie, Thèse de Marcel FÉROL (Paris 1917). 00000000011000000000 Le flacon de 80 comprimés

4 fr. 50

.......

Laboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, PARIS

#### NÉCROLOGIE

G. LEPAGE (1859-1917)

L'obstétrité française vient de faire coup sur coup deux pertes cruelles. A lajunor de Pieux, le si distingué et sympathique professeur agrégé de Bordeaux, succède celle de notre collègue Lepage, qui a succombé le 22 décembre deraier aux suites d'une hémorragie cérébrale. Iluit jours avant, il présidant encore notre demière réanion des Accoucheurs des Hôpitaux, et la veille de sa mort, que rien ne permettait de prévoir, aussi proche, il remplissait encore les dévoirs des aprofession.

Lepage venait d'avoir cinquante-huit ans. Requi interne des hôpitans en 1884, il d'evient Yélève du professeur Pinard, dans le service duquei il remplit successivement les fonctions de chef de laboratoire et de chef de clinique. Il est noumé accoucheur des hôpitaux en 1894, devient l'assistant du professeur Ribenont-Dessaignes à l'hôpital Beaujon, et est enfin noumé professeur agrégé à la Faculté de médecine en 1898. Comme chef de service, il a successivement dirigé les maternités de la Pitié et de l'hôpital Bouchécaut.

L'activité de Lepage a été considérable, et nous ne saurions ici faire l'énumération de toutes les questions qui ont été pour lui le sujet de mémoires, d'articles ou de communications. Il a publié, en collaboration avec les Dre P. Le Gendre et Barette, un Traité pratique & Antisepsie appliquée à la thérajeutique et à l'hygiène, ouvrage qui a été couronné par l'Acadénie de médeche, et tout le monde connaît son beau Traité d'Obstirique, écrit en collaboration avec le professeur Ribemontbessaignes, dont la huitélme édition a paru en 1914. Ce traité, dont chaque édition nouvelle était revue dans ses moindres détails et soigneusement mise au courant, est une œuvre d'une importance capitale qui a servi à l'éducation obstétricale de toute une génération d'étudiants.

Nature généreuse et dévouée, aucune question professionnelle ne le laissait indifférent, et on l'a vu, sans ménager ni son temps ni sa peine, assumer les fonctions de secrétaire général de l'Association générale des Médecims de Prance et de la Société O'Obstétrique, de Cynfecologie et de Pédiatrie. Il était toujours le champion de la boune cause, le défenseur de l'intérêt général et de l'honneur professionnel.

Ses élèves et ses amis, au nombre desquels nous étions si heureux d'appartenir, et qui avaient pour lui tant d'attachement et d'affection, ne l'oublieront pas. Son souvenir les guidera toujours dans le chemin du devoir et de la bonté.

I. Funck-Brentano.



### PEPTONATE DE FER ROBIN

est le Véritable Sel ferrugineux assimilable

Ce sel a été découvert en 1881 par M. Maurice ROBIN alors qu'il était Professeur G. POUCHET : Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris. Il constitue l'agent thérapeutique le plus rationnel de la médication martiale.

Comme l'a démontré M. Robin dans son Étude sur les ferrugineux, aucun sel ferrique, ou ferreux, n'est absorbé directement par la muqueuse stomacale, mais seulement par

Le fer ingéré sous quelque forme que ce soit (sels ferrugineux, hémoglobine etc.), est attaqué par les acides de l'estomac et forme avec la peptone des aliments un sel qui, tout d'abord insoluble, redevient soluble dans l'intestin, en présence de la glycérine. Ce sel est le PEPTONATE DE FER.

Sous la forme de Peptonate de Fer. le fer représente donc la forme chimique ultime assimilable du sel ferrugineux constitué normalement dans l'intestin.

Préconisé par les professeurs: HAYEM, HUCHARD, DUJARDIN-BEAUMETZ, RAYMOND, DUMONTPALLIER, etc... les expériences faites avec ce ferrugineux dans les hôpitaux de Paris ont confirmé les conclusions de M. Mo ROBIN dans ses travaux et en particulier le rôle physiologique jusqu'alors inconnu de la Glycérine dans l'assimilation des métaux. L'éminent savant et grand Chimiste Berthelot a fait à ces conclusions l'honneur d'un rapport à l'Académie des Sciences. (Berthelot V. Comptes rendus, Ac. des Sciences 4885.)

En 4890, une attestation, qui a eu un grand retentissement fut donnée par le Docteur Jaillet, rendant hommage a son ancien collègue d'Internat, M° ROBIN, l'Inventeur du Peptonate de fer reconnaissant la supériorité de son produit sur tous ses congénères. Cette attestation à la suite d'un procès fut reconnue sincère et véritable par la cour d'Appel de Bourges en 1892,

(EXTRAIT) Tamatave, 27 Septembre 1890. "Le PEPTONATE DE FER ROBIN a vraiment une action curative puissante bien supérieure à celle des autres prépa-rations similaires" Docteur JAILLET. rations similaires" Docteur JAILLET.
Anclen Chef de Laboratoire de Thérapeutique à la
Faculté de Médocine de Paris.

A cette occasion le PEPTONATE DE FER ROBIN fut soumis à la Faculté de Médecine de Paris pour qu'il en soit fait

exprimés de la manière suivante par le

"Le FEPTONATE DE FER
NOSINI est un esl organique défini
10 Elle est un esl organique défini
11 de Peptone et 2º de Glycérine et de
Fer, formant un sel ferrique double,
à l'état de combinaison particulière,
et telle que le fer ne peut étre décelé
naires de la chimie minérale. Cet
état particulier le rend éminemment
propre à l'essimilation". (Analyse du Docteur G. POUCHET, Professeur de pharmacologie à la Faculté de Médecine de Paris, Membre de l'Académie de Médecine, etc.)

D'après ce qui précède, nous croyons donc pouvoir affirmer qu'aucune Spécialité Pharmaceutique n'a jamais eu une parelle consération officielle sur sa composition chimique et sa valeur thérapeutique.

Voici en résumé les propriétés thérapeutiques de ce produit :

1º Le Fer ROBIN augmente le nombre des globules rouges et leur richesse en hémoglobine, il est donc précieux dans l'Anémie et la Chlorose.

2º Le Fer RQBIN favorise l'hypergenèse des hématoblastes et augmente la fibrine du sang. Il sera donc utilement employé pour augmenter la plasticité du sang et combattre l'Hémophilie ou les hémorragies de toute nature.

3° Le Fer ROBIN augmente la capacité respiratoire du sang, On pourra donc utilement l'employer pour activer les combustions organiques dans les vaisseaux (diabète, giycosurie) ou au niveau des tissus (dégénérescence graisseuse, etc.)

& Enfin le Fer ROBIN active la nutrition. Il pourra donc servir simultanément dans le traitement du lymphatisme, des manifestations scrofuleuses et syphilitiques, etc ...)

Très économique, car chaque flacon représente une durée de trois semaines à un mois de traitement, ce médicament dépouvru de toute saveur styplique, se prend à la dose de 10 à 30 gouttes par repas dans un peu d'eau ou de vin et dens u'importe que llauide ou aliment, étent soluble dans tous les liquides organiques, lait, éten.

On prescrira avec avantage chez les Personnes délicates, les Convalescents et les Vieillards, etc.: le VIN ROBIN au Peptonate de Fer ou le PEPTO-ELIXIR ROBIN.
(Liqueurs très agréables). — Dosa: Un verre à liqueur par repas.

Pour ne pas confondre et éviter les Imitations et Médecine de Paris pour qu'il en soit fait l'ontrefaçons de ce produit, eniger le Signature l'examen et l'analyse. Les résultats en furent et la Marque "FER ROBIN avec un LION COUCHÉ".

VENTE EN GROS: PARIS, 13, Rue de Poissy .- Détail : Toutes Pharmacies.

#### RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

#### RENSEIGNEMENTS PRATIQUES SUR L'ASSISTANCE AUX ANCIENS MILITAIRES TUBERCULEUX

Les auciens militaires tuberculeux sont secourus par un ensemble d'œuvres au premier rang desquelles le Comité d'assistance aux anciens militaires tuberculeux et la Protection du réformé nº 2, dont l'action se précise chaque jour. A ees œuvres s'en joigneut d'autres dont nons croyons utile de donner la liste,

#### Panie

Comité central d'assistance aux anciens militaires tubercujeux, 5, rue Las Cases. Tél.; Fleurus 12-94.

Comité départemental d'assistance aux anciens militaires tuberculeux de la Seine 5, rue Las Cases.

Protection du réformé nº 2 (P. R. 2). Siège : 31, rue Boissy-d'Anglas (8°), - Cette œuvre fonctionne par l'entremisc de diverses commissions dont les deux plus importantes sont la Commission d'assistance médicale et de secours, présidée par M10 Chaptal, et la Commission d'apprentissage et de placement, présidéc par M. G. Sciama.

Le Comité départemental de la Seine et la Protection du réformé nº 2 ont d'ailleurs mêmes permanences et

et dans les communes de la banlieue. A ces permanences sont fournis tous les renseignements utiles au sujet des tuberculeux militaires.

#### En voici la liste :

PERMANENCES DANS LES ARRONDISSEMENTS DE PARIS. 1er Permanence Mairie : Vendredi de o à 11 heures. Déléguée : Mme Voigt.

- 2º Permanence Mairie : Mereredi de 10 à 12 heures. Déléguée : Mmo VIALARD.
- 3º Permanence, 325, rue Saint-Martin : Mardi, jendi et samedi de 10 à 12 heures. Déléguée : Mme BARTHEZ,
- 4º Permanence Mairie: Mardi et vendredi de 10 à 12 heures. Déléguée : M<sup>me</sup> CALLÉ.
- 5º Permanence Mairie : Mardi de 10 à 12 heures, Délé-
- guéc : Mmo ROUEN. 6º Permanence Mairie: Lundi ct vendredi de 4 à
- 6 heures. Déléguée : Mmc Dallies. 7º Permanence Mairie: Vendredi de 2 à 4 heures.
- Déléguée : M ne M AGADIEU. 8º Permanence Mairie; Mereredi de 2 à 4 heures.
- Déléguée : Mate Alfred PEREIRE. 9º Permanence Mairie : Lundi et vendredi de 3 h. 30 à
- 5 h. 30. Déléguée : Mme DREYFOUS. 10º Permanence Mairie : Mardi de 2 h. 30 à 4 heures.
- Déléquée : Mue Bourré. 11º Permanence Mairie: Lundi et vendredi de 2 à



#### RENSEIGNEMENTS PRATIQUES (Suite)

120 Permanence Mairie: Mercredi et samedi de 10 à 12 heures. Déléguée : Mme Pierre Goujon.

13º Permanence Mairie: Mercredi et samedi de 2 à 4 heures, Déléguée : Mme Rivière.

14º Permanence 23, ruc Guilleminot: Mercredi et samedi de 4 à 6 heures. Déléguée : Mile Chaptal,

15º Permanence Mairie: Mardi et vendredi de 4 à

6 heures. Déléguée : Mmo Fournier, 16º Permanence Mairie : Vendredi de 2 à 4 heures.

Déléquée : Mme Bergson 17º Permanence 141 bis, rue Saussure : Lundi et ven-

dredi de 10 à 12 heures, Déléguée : Mme G. Kohn. 18º Permanence Mairie : Lundi et jeudi de 9 h, 30 à

11 h. 30. Déléguée : Mme Lemasson. 19º Permanence Mairie: Mereredi et samedi de 2 à

4 heures, Déléguée : Mm Abrami. 20° Permanence Mairie : Lundi de 2 à 4 heures. Déléguée : Mue Person.

L'Alde immédiate aux invalides et réformés de la guerre. Siège: 325, rue Saint-Martin (3º).

Secours de guerre. Siège: Place Saint-Sulpice (6º). Bureau de secours aux réformés nº 2 des régions envahles, 31, rue Lamarck, Permanence mardi et vendredi de 2 à 4 heures. Déléguée : Mme Déjardin-Werkinder. Œuvre Grancher, 4, rue de Lille (7),

Société France et Russie, 40, rue Laffitte, Tous les jours, sauf le samedi, de 3 à 6 heures. Déléguée : Mase Ostrowski.

Assistance aux convalescents militaires, 30, rue Louisle-Grand (20).

Office départemental de placement, 50, rue de Rivoli. Association nationale des jardins et atellers sanitaires. Ateliers: 12, rue du Regard (6\*).

La malson et le travail aux champs : 5, rue Édouard-

Les blessés au travail, 154, avenue des Champs-Élysées.

Office de placement du Matin, boulevard Poissonniàra

Le travall. Siège: 95, rue Sedaine (11º).

#### Province

Chaque département possède un Comité d'assistance aux militaires tuberculeux siégeant à la Préfecture.

Quelques-uns de ces Comités se sont accordés avec la Protection du réformé nº 2 pour unir leur action.

MÉDICATION CARDIO-TONIQUE SÉDATIVE (NON TOXISUE) Palpitations des Neuveux et des Neurasthéniques. Eréthisme cardinque de toute ordre, des affections fonctionnelles :: comme des affections organiques du cœur, Tachycardie essentielle parexystique, Goltre exophtalmique, etc. ::

DOSES : 15 à 20 gouttes 2 eu 3 feis par jour.

E. LEROUX, 182, rue de la Convention, Paris, et toutes pharmacie

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* CURE DE

COUTTE GRAVELLE ARTERIO-SCLEROSE

ΑΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ

### Coaltar saponiné Beuf

Antiseptique, Détersif, Antidiphtérique Officiellement admis dans les Hopitaux de Paris



Dépôt dans toutes les pharmacies

Ch. LOREAU

#### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3hls. RUE ABEL - PARIS

Tél. Rog, 41-85

### L'Eau de Mer

PAR LA

**VOIE GASTRO-INTESTINALE** 

ANÉMIE, TUBERCULOSE LYMPHATISME, ASTHME CONVALESCENCE, ETC.

# MARINOL

Reconstituant Marin Inaltérable de Goût Agréable

COMPOSITION

Eau de Mer captée au large, stérilisée à froid. Iodalgol (lode organique). Phosphates calciques en solution organique.

Phosphates calciques en solution organique, Algues Marines avec leurs nucléines azotées. Méthylarsinate disodique.

Cinq centimètres cubes de *Warinoi* contiennent exactement un centigramme d'Iode en combinaison physiologique.

Entièrement assimilable en Eté comme en Hiver. Pas d'intolérance. Pas d'Iodisme. Ni alcool. Ni huile.

#### PROPRIETÉS : RECONSTITUANT, TONIQUE, DÉPURATEUR

Experimenté avec succès dans les Hôpitaux de Paris, notamment : Beaujon, Office Antituberouleux Jacques Siegiried et Albert Rôbin, Bretonneau, Charité, Hôtel-Dieu, Tonon, Saint-Antoine, Boucicaut, Pitié, Infants-Malades, Laënnee, etc.

BON GRATUIT pour un Flacon "MARINOL"
adressé gratis et franco à MM. les Docteurs qui en feront la demande aux
LABORATOIRES SPÉCIAUX DE THÉRAPEUTIQUE MARINE, à DIEPPE.

#### NOUVELLES

Nécrologie. - Le Dr Rey-Roize, médecin-chef de l'hopital bénévole 68 bis à Marseille, décédé à l'âge de 72 ans. - Le Dr Charles Capdepont, médecin-major de 2º classe, chevalier de la légion d'honneur. - Le Dr Arluison (d'Ozoir-la-Ferrière). - Le Dr Jacques Dresch, aide-major au 2º Malgaches, décoré de la Croix de guerre, décédé des suites d'une affection contractée au front. - M. Ivan Lapaine, ancien directeur de l'asile de la Maison-Blanche, à Neuilly-sur-Marne, et de l'asile de Bron. - Mme Hirn, veuve du physicien, membre de l'Institut. - Le Dr Renant, professeur honoraire d'histologie à la Faculté de médecine de Lvon, membre correspondant de l'Institut, associé national de l'Académie de médecine, médecin des hôpitaux de Lyon. -Le Dr Arnaud Denoix, sénateur de la Dordogne, décédé à l'âge de soixante-neuf ans

Légion d'honneur. — Sont inscrits au tableau spécial pour chevalier;

Ananje (François), médecin aide-major de 1º classe, cative) an rêg. de marche de la légion étrangère: médecin d'une voleur professionnelle et mititaire hors de pair, qui s'est distingué dans tous les combats auxquels il a pris part depuis le début de la compagne. A parjaitment organisé son service au cours des combats des 20 et 21 août 1917, se dépensant aucs un courage, un dévoucement et un mépris du danger admirables, pour pauser les blessés qu'il allair vierer jusque sur la ligne de feux.

MOTHES (Raoul-Paul), médecin aide-major de 1º classe (réserve) au service de sauté d'une division d'infanterie coloniale: médecin d'un dévouement, d'un courage et d'un moral sans pareils, toujours le premier sur la brèche. A été grièvement atteint, le 26 septembre 1917, en eourant, sous un violent bombardement, au secours des blessés.

La mission américaino pour la lutte antituberculeuse en France. — L'hiver detnuire, le D' Biggs, commissaire du département de la Santé publique de l'État de New-York, avait été envoyé en Prance pour se rendre comples ets avages causés par la tuberculose et des meilleurs moyens à employer par l'Amérique pour nous aider à combattre le féau. Cette mission fut écourtée par suite de circonstances diverses, mais eut cependant des résultats intéressants. Le D' Biggs rapporta à la Rocke-feller's Fundation des impressions entièrement favorables aux intentions, que cette puissante et généreuse institution avait manifestées, d'accorder un concours actif et important aux efforts entrepris déjà par les pouvoirs publics de notre pays.

Pour donner une suite pratique à ces intentions et formuler un programme d'action, la Rockefleir's Pundation, associée à la Croix-Rouge américaine, a envoyé en France, avec l'assentiment du gouvernement des États-Uris, une nouvelle mission, dirigée par le P'Livingstone Barrand, président de l'Université du Colorado, ancien scerétaire de l'Association pationale des États-Unis pour l'étude et la prévention de la tuberculose, et composée avec lui de : MM. le D' J.-A. Miller, professeur de clinique médicale à l'Université Columbia de New-York, spécialisté mérite en phisiologie, MJ. H. Folks, qui représente dans la mission la Croix-Rouge américaine; le professeur Cunn, de l'Institut technologique de Boston, scerétaire de l'Association pour l'hygien publime américaine.

Ces hautes personnalités, qui désirent collaborer avec

AFFECTIONS

DE L'ESTOMAC

DYSPEPSIE

GASTRALGIE

### VALS-SAINT-JEAN

ENTÉRITE
Chez l'Enfant -- Chez l'Adulte
VALS PRÉCIEUSE

PILAZYMES:

(QUX Sels IODO-LACTO Ferreux et Amers)

DEUX à QUATRE par jour

D'IODOMINÉRALINE



PAUL CARRÉ

Pharmacien de l'École de Paris 1886 84, Rue Saint-Louis-en-l'Ile (IVe)

Le TONIQUE AMER des DÉPRIMÉS

Des NEURASTHÉNIQUES, des CONVALESCENTS de tous les GENRES Des AFFAIBLIS et DÉBILITÉS -- Anémie -- CHLOROSE

NE CONSTIPE PAS :

DEPOT TOUTES PHARMACIES

#### ARTHRITISME

DIATHÈSE URIOUE RHUMATISME - GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini. découvert PAR LE LABORATOIRE ALPH. BRUNOT et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.). pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

# TRES EFFICACE #

ABSOLUMENT INOFFENSIV Ni toxicité générale, Ni texicité rénale.

> - 2 Doses par jour, dans un Verre d'Eau -DANS LES ÉTATS AIGUS : 4 & 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT PARIS - 16. Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

### Dialvl

Seluble dans l'Eau : " Cures d'eau dialpiée "

TOUTES PHARMACIES ENVOI GRATUIT de Flacons de "Dialyl" à MM. les Docteurs ainsi gu'aux Hôpitaux, Formations sanitaires Militaires et. individuellement. aux Soldats rhumatisants dont l'adresse sera donnée par MM. les Docteurs au Laboratoire du "Dialvl"

### Dialyl

" Cures d'een diaiglée "

TOUTES PHARMACIES

les pouvoirs publics et travailler dans le plan de l'organisation antituberculeuse, telle qu'elle a déjà été concne et engagée en France, ont, accompagnées par le Dr Léon Bernard, secrétaire général du Comité national, effectué un voyage qui leur a perniis d'étudier sur place l'œuvre du ministère de l'Intérieur et des comités départementaux du Comité national : ils ont visité les stations sanitaires de Piguelin, de Saint-Jodard, d'Alix, et constaté les efforts et les résultats des Comités départementaux de la Nièvre, de la Loire et du Rhône ; le voyage s'est ternuiné à Evian, où la mission a voulu, dès son arrivée eu Prance, saluer nos compatriotes rapatriés d'Allemague, Elle a rendu hommage à l'organisation, en même temps méthodique et fraternelle, créée à Évian par l'administration de l'Intérieur : elle s'est de même déclarée très satisfaite de la conception et du fonctionnement des stations sanitaires et des comités départementaux.

L'Amérique s'était, un peu vivement peut-être, énue des ravages de la tuberculose en France et des daugers qui pouvaient en résulter pour les troupes américaines en France; on avait présenté aux États-Unis la mission du D' Farrand comme une campagne destinée à lutter contre «cette terrible peste qui est là-bas la cause d'une mort sur cinq » et on y ajoutait que la France est un foyer de phtisie, que «si elle est la patrie de la hactériologie, elle est aussi celle des bactéries ». Saus entrer dans ce seagérations, le D' Farrand, dés son arrivée, rappelait que ce n'est pas sans une grande inquiétude qu'aux fats-Unis on avait appris les ravages saus esses grandissants que la tuberculose est en traîn de causer parmi le peuble francais, au moment on ser reseaucres et son

énergie sont, par nécessité, absorbées par la guerre, +la fondation Rockéeller a douré songé, ajontait-il, qu'un concours dans la lutte contre la tuberenlose ne serait pas inopportun à l'heure actuelle, et elle nous a demandé de venir en France pour la représenter et pour nuettre à votre disposition l'aide que l'expérience des Edats-Uns pour rous enseigner, mais bien pour lutter avec vous contre l'ementi comune.

Après avoir visité les gruves antituberculeusser récemment organisées, il s'est plu à recomaître les esagérations manifestes de certains organes de la presse américaine et a ajouté que « si l'étendue de la tuberculose en France, comme dans tout autre pays civilisé, constitue un problème de la plus grande importance et demande les efforts les plus sérieux pour la combattre, il serait injuste de croire qu'il puisse exister un danger exceptionnel pour les troupes américaines qui viennent prendre leur place parani les Alliés dans la lutte commune.

«Tàn tout cas, continue le Dr Farrand dans sa lettre récente à M. J. Godart, aucuu danger ne pourrait se présenter si les précautions nécessaires sont prises par les soldats américains en Prance pour les préserver de la tuberculose, et il y a de sériesses raisons de croire que le danger actuel est moiudre que celui qui pourrait égner dans d'antres conditions. Je me base sur les mesures actives qui ont été prises et sur celles qui sont projetées par les autorités françaises militaires et civiles pour combattre la tuberculose. La création d'hôpitaux sanitaires par le ministère de la Guerre et de stations sanitaires par celui de l'Intérieur, ainsi que l'installation

2000

### NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerveux)
Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuxes
xyáxx gout dels repas.—6. Rue ABEL PARIS — Lo Fl. 3 (r. — N. sours, ni chaux, ni sleed.







rapide de dispensaires, hópitaux et sanatoria dans différentes régions du pays, montre que he nouvel intérêt qui prend place parmi le peuple français promet de diminuer rapidement l'extension et les ravages du mal.

« Au nom de la commission américaine pour la préservation de la tubreullose en France, je suis herreux de trouver l'occasion d'exprimer notre satisfaction pour tout l'intérêt qui commence à se répandre dans le pays et pour les mesures qui out déjà tét prises pour faire face à la situation. Ces mesures s'accordent avec les ildes scientifiques les plus modernes et sont d'antant plus remarquables qu'elles sont exécutées au moment où la Prance a besoin de toutes ses énergies pour la lutte qu'elle sontient. Il reste évidemment beaucoup à faire et les autorités ne l'ignorent pas; nous avons la certitude que, dans un avenir prochain, la Prance sera tout aussi bien armée que n'importe quel pays dans la lutte contre la tuberculose.

« Je regrette sincèrement que les likées alarmistes dont j'ai parlé plus haut aient été répaudues et prises en considération aux l'âtats-Uris d'Amérique. Je doute, malgré tout, qu'elles aient pu influencer l'opinion publique, et j'espère que vous et les autres autorités françaises, qui avez déjà accompli un si admirable travail en affrontant le dauger de la tuberculose, ne vous laisserez pas influencer par de tels propos. »

Cet hommage rendu par le chef de la mission américaine à l'œuvre poursuivie en France, méritait d'être

produit.

L'Association métallurgique et minière contre la

tuberculose. — Un des résultats les plus importantide l'action engagée contre la tuberculose, à l'instigation du Comité central d'assistance aux militaires tubereuleux, est la participitation apportée par les groupements industrisés et particulièrement par l'Union des industries métallargiques et minières. Ce groupement corporatif, l'un des plus puissants de Prance, a ouvert une souseription qui a douné des résultats magnifiques, puisque a demière liste publiés aumonqui un total de 31st 105 frances; d'autre part il a constitué une comunission núxte, composée de certains de ses membres et de quelques membres du Comité national, qui n poursaivi et mis au point une étude approfondie des mesures à prendre pour luter contre la tuberculose dans les milleux findustriels.

Cette étude s'est traduite par quelques rapports, qui sont publiés par les soins de l'Union. Récemment un rapport, dià M. le D' Guinon, a exposé de manière remarquable et dans un seus tout à fait pratique la question des dispensaires autituberculeux: on peut y trouver tous les renseignements qui permettent de créer et d'installer de manière satisfaisante de tels étables sements; dès maintenant, dans un quartier de Paris, le groupement industriel va utilement eollaborer avec les ceuvres déjà existantes.

Quant à la souscription, elle a été réunie en vue de fonder des sanatoriums, qui seraient, pendant la durée de la guerre, des stations sanitaires, et qui, plus tard, seraient affectés aux besoins des ouvriers de l'industrie. Ces établissements seroir édifiés et aménagée sulvant

les principes émanant de la Commission d'étude. Pour

### Antisepsie des voies biliaires et urinaires

# UROFORMINE GOBEY

Comprimés d'hexaméthylènetétramine chimiquement pure

Dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour)

ÉCHANTILLONS, 4, rue du Faubourg-Poissonnière, PARIS (Xe)

les créer et les gérer, l'Union a constitué une Association spéciale, composée des industriels qui auront pris part à ce mouvement : c'est l'Association métallurgique et minière contre la tuberculose, Placée sous la présidence d'honneur de M. Léon Bourgeois, elle a choisi pour président effectif M. Charles Laurent : pour vice-présidents : MM. Jules Charles Roux, H. Darcy, E. Dollfus, Léon Lévy, A. Sartiaux, Eug. Schneider; pour secrétaire général, M. A. Silhol: pour directeur, M. Raymond Senly : pour trésorier, M. R. Pinot, Ces noms indiquent assez la valeur et la portée de l'œuvre entreprise ; confiée aux mains d'hommes de réalisation, qui tous ont fait la preuve de qualités éminentes, elle est destinée à fournir un appoint capital à la lutte antituberculeuse en France.

Le Comité central d'assistance aux militaires tuberculeux aux États-Unis. - - Un Comité a été constitué aux États-Unis, qui représentera officiellement le Comité central d'assistance aux anciens militaires tuberculeux dans la grande nation amie et alliée d'outre-mer.

Cet heureux événement est l'aboutissement logique des efforts persévérants du duc de Richelieu, qui, depuis de longs mois, ne cesse de faire là-bas une propagande fructueuse en faveur de l'œuvre française. M<sup>me</sup> la duchesse de Richelieu s'est associée à cette tâche avec un dévouement inlassable, en mettant à la disposition du Comité central son, magnifique talent de cantatrice. Elle a parcouru les grandes villes des États-Unis en donnaut des concerts au bénéfice du Comité central, et les sommes recueillies ont jusqu'ici atteint un total de 163 853 francs.

Mais le duc et la duchesse de Richelieu ne se sont pas contentés de leur contribution personnelle : ils ont voulu grouper autour d'eux des personnalités américaines dont l'autorité apportât au Comité central uu coucours des plus précieux, C'est ainsi que s'est formé le Comité américain, sous le nom de « French Tuberculous Soldiers Relief Committee», qui siège à New-York et compte parmi ses membres le cardinal Gibbous, M. Robert Bacon, M. Myron Herrick, M. Heury Taft, M. W.-K. Vanderbilt. Ce Comité est appelé à résoudre d'une manière fort efficace les efforts de n »s compatriotes dans l'organisation de la lutte antituberculeuse.

La lutte contre la tuberculose devant le Sénat. -

#### Le LABORATOIRE **PANBILINE** de la

Sur le désir exprimé par quelques membres du corps médical, prépare, outre la forme liquide bien connue et dont la réputation est aujourd'hui consacrée, une "forme pilulaire" de la Panbiline.

Chaque tube, contenu dans une botte, se vend 5 fr. 50 net et renferme 50 pilules qui se prescrivent à la dose moyenne de 1 à 8 par jour, chaque pilule équivalant à une cuillerée à café de Panbiline liquide.

Envoi gratuit d'échantillon à MM. les Docteurs sur demande adressée au Laboratoire de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche).

DEDEDEDEDEDE LITHIASE BILIAIRE COLIQUE HÉPATIQUE - ICTÈRES etc.

INSUFFISANCES HÉPATIQUE & BILIAIRE : HÉPATISME :: ARTHRITISME CHOLÉMIE FAMILIALE DIABÉTE PAR DYSHÉPATIE

TURERCULOSE et SCROFULE insticiables de l'Huile de Foie de Morne DYSPERSIES HYPERCHLORHYDRIE :: PITUITE MIGRAINE :: ENTERITES COLITE MUCO - MEMBRANEUSE CONSTIPATION :: HÉMORROIDES ENTEROPTOSE, GYNALGIES Névrases et Psychases Dyshépatiques EPILEPSIE — NEURASTHÈNIE MALADIES INFECTIEUSES

ANGIOCHOLECYSTITES FIÈVRE TYPHOIDE INTOXICATIONS TOXHÉMIE GRAVIDIQUE DERMATOSES par DYSHÉPATIE sma, Ephélides, Xanthomes, etc.) DERMATOSES AUTO au HÉTÉROTOXIQUES (Acné, Furonculose, Pyadermites, etc.) Maladies des pays chauds

CONGESTIONS DU FOIE HÉPATITES ET CIRRHOSES (Alcoolique, Palustre, Syphilitique, etc.) 252525252525 MÉDAILLE D'OR aux Expositions de GAND 1913 'et PALMA DE MAJOROUE 1914 DIPLOME D'HONNEUR à CASABLANCA 1915

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE et BILIAIRE

associées à la médication CHOLAGOGUE

Prix en France : 6 france EN VENTE dans toutes LES PHARMACIES

Dépât Général, Échantillans, Littérature ABORATOIRE de la PANBILINE ANNONAY (Ardèche) France

Cette médication essentiellement clinique, instituée par le De Plantier et sanctionnée par des milliers d'observations ou même d'auto-observations de

confrères, est la seule qui, agissant à la fois sur la sécrétion et sur l'excré-tion de la glande hépatique, combine l'opothérapie et les cholagogues, utilisant par sucreoit les propriètés hydragogues de la glycéria. Elle constitue une thérapeutique complète, en quelque sorte apécifique des maladies du FOIE et des VOIES BILIAIRES et des syndromes énumérés plus haut qui en dérivent. Un traitement d'épreuves par la PANBILINE permet d'affirmer le diagnostic causal dans les cas incertains où il amène la guérison, au même

Sacreace acres La PANBILINE, traitement total des maladies du FOIE et des VOIES BILIAIRES, combine

ment en une association qui exalte leurs propriétés : EXTRAIT HÉPATIQUE EXTRAIT BILIAIRE EXTRAIT de BOLDO PODOPHYLLIN

GLYCÉRINE PURE NEUTRE

NI SUCRE NI ALCOOL Solution d'absorption facile, inaltérable, non toxique, bien tolérée, légèrement amère mais sans

arrière-goût.

POSOLOGIE

Une à quatre cuillerées à dessert de dix grammes le matin à jeun, ou au début du repas, soit pure. dans une boisson froide ou tiède - Demi-dose pour les Enfants

DÉPOT chez les DROGUISTES et COMMISSIONNAIRES on FRANCE. ALGÉRIE et COLONIES, BELGI-QUE, SUISSE, ESPAGNE, ITALIE, PORTUGAL, RÉP, ARGENTINE. CUBA, etc.

ひとひとひとひと ひとかとからえ tire que son éche, après un temps d'application aufisant, autorisé recourir i l'intervention chirurgicale, l'obstacle à la perméabilité des voles biliaires étant alors démontré extérieur à celles-ci, non lithlasique ou au-dessus des ressources de la

médecine. Agissant sur le tractus digestif, avant tout par le rétablissement de la biligenèse normale, la médication everce, en outre, bien que ne renfermant aucune drogue à dose Aggiorn sur l'et controlle de la constitute de la secrétion de l'intestina d'eller ramène à l'état physiologique dans les expériences de per fusion intestinate.

Dépourvue d'effet toxique ou nocif, ne réunissant que des produits bien connus et n'exposant à aucun mécompte, elle combine harmoniteusement la substance de plusieurs socialities excellentes qu'elle complète et dont elle accroît l'efficacité par association synergique. Elle permet ainsi au médecin de trouver d'emblée, sans tâtonnement et sans sais successifs, le remêde actif chez tel ou tel malade, quelle que soit son idiosyncrasie.

A la dose moyenne d'une cuillerée à dessert de dix grammes par four, elle ne constitue une dépense quotidienne que de 0,25 enviror

#### INSTITUT VACCINAL DE TOURS

Vaccin de génisse à haute virulence

En tubes pour 2 à 4, 20, 25 et 40 personnes (ces derniers en étain, visses, s'ouvrant et se fermant à volonté), pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

PRODUITS DE RÉGIME

#### HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales

Légumes décortiqués

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).



SEULES EAUX **ALCALINES RECONSTITUANTES** 

SAINT-LÉGER \*\* \*\* ALICE Etablissement thermal ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

EAUX DE RÉGIME

Par EXCELLENCE des DYSPEPTIOUES RECONSTITUANTES des FAIBLES et des CONVALESCENTS

Échantillons GRATUITS aux Docteurs C'o de POUGUES, 15 & 17, Rue Auber, PARIS

PURGATIVE. DÉPURATIVE. ANTISEPTIQUE



r USAGE INTERNE : Injections intromusoulsires (INDOLORES), ont<sup>3</sup>, teus les jours, dons les infections algües.

cent<sup>a</sup>, tous les deux jeurs, dons la Tuberculese et les effect conts, en injection introgenglienneire, dens les Adénopathies 2 USAGE EXTERNE : (CONTIENT 50 % IODE).

fels plus actif que le teinture d'iode, s'emplete de le mê

&C. 9 Rue Saint-Paul PARIS

Congrès In. Tuberculose (Rome)

Pathologie, (Paris)et St. Khédiviale (Le Caire)

TÉLÉPHONE : Gobelins 24-81

#### CABINET GALLET

FONDÉ En 1886

47, Boulevard Saint-Michel - PARIS

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc. Service spécial de Remplacements

Renseignements gratuits our demande. - Rédaction d'actes Nombreux postes à céder dans toutes régions.

Le 14 décembre dernier, le Sénat a consacré toute une séance à la discussion de la lutte antituberculeuse dans l'armée. Nous faisons ailleurs allusion aux paroles qui v furent prononcées par l'interpellateur M. Louis Martin, par le Sous-secrétaire d'Etat du Service de sauté M. Justin Godart, par M. Léon Bourgeois, M. Justin Godart a exposé, en s'appuyant sur des statistiques précises, l'état actuel de la tuberculose dans l'armée et les mesures prises pour y remédier. M. Léon Bourgeois, dans un important et magistral discours, a rappelé les l'aureuses initiatives de M. Brisac, directeur de l'Assistance et de l'hygiène publiques au ministère, et a décrit l'organisation actuellement réalisée, en insistant sur les services que rendent les stations sanitaires et les Comités départementaux. Il a abordé ensuite l'exposé de ee que doivent être le dispensaire, le sanatorium, le quartier d'isolement dans les hôpitaux proprement dits. Il a ainsi tracé tout le programme de la lutte antituberculeuse telle qu'on essaie de l'organiser, avec le concours tout à la fois des pouvoirs publics et des œuvres privées. Il a terminé en mon trant l'importance de l'éducation du public : éducation des malades, des familles, des administrations, voire même du corps médical, qui toutefois a quelques raisons de n'être pas toujours convaineu de l'efficacité de certaines mesures prophylactiques. M. Léon Bourgeois a fait allusion aux résistances rencontrées chez quelques médecins, quand on a voulu réaliser l'isolement des tuberculeux dans les hôpitaux parisiens; il est certain, malheureu-

sement, que cet isolement s'est heurté et se heurtera longtemps encore à de multiples difficultés, qui le rendent difficilement applicable. Il n'en est pas moins évident que l'œuvre d'organisation et d'administration exposée par M. Léon Bourgeois, jointe à l'œuvre permanente de propagande définie par lui, mérite de justes éloges et est appelée à rendre au pays un grand service. M. Jenouvrier est venu ensuite apporter le témoignage d'un Breton, qui voit sa province devenir le champ d'expérience de la tuberculose et qui proclame à juste titre que rien ue sera obtenu, rien, tant qu'on n'aura pas sapé par sa base la cause du mal, l'alcool, tant qu'on n'aura pas aussi lutté activement contre les bouges de nos grandes villes. M. Goy a rappelé que, dans l'organisation de certaines stations sanitaires, on perdait un peu de vue les conditions climatiques nécessaires pour qu'un sanatorium soit opérant, mais elles sont difficiles à réaliser partout où la nécessité commande la eréation de stations sanitaires. Enfin, après quelques mots de M. Louis Martin, rappelan, lui aussi, l'urgence de la lutte contre l'alcoolisme et de la guerre aux taudis, un ordre du jour a été voté qui eonstate que, malgré les causes d'aggravation de la tuberculose qu'a entraînées le traitement infligé par les Allemands à nos prisonniers et à nos populations envahics, les mesures prises en ont arrêté le développement, et affirme la confiance du Sénat dans le Gouvernement pour continuer à veiller à ce qu'aucune mesure ne soit négligée contre la tuberculose et l'alcoolisme.

#### **Iodéine** MONTAGU

SIROP (0.04)

SIROP (0,04) TOUX EMPHYSEME ASTHME

4). Boulevard de Port-Royal, PARIS.

#### **Broméine** montagi

(Bi-Bromure dé Codéine) SIROP (0.03) PILULES (0.01)

TOUX nerveuses

AMPOULES (0.00) SCIATIQUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

### TANNURGYL

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Adynamie, Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients; tolérance parfaite (enfants et nourrissons,) 15 gouttes à chacun des 2 repas,

### CONSTIPATION-COLITES

TRAITEMENT par la

Paraffine CONF

### MINEROLAXINE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe. Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à cafe

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

### CHLOROFORME DUMOUTHIERS

n faconnage, en tubes james scellés, le met à l'abri de toute altération.

Pharmacie DUMCUTHIERS, 11. Rue de Bourgogue, PARIS.

Sociéte médicate des hőpitaux. — Dans sa dernière séance de 1917, la Société médicale des hôpitaux a élu vice-président : M. le P\* GILBERT. M. le D\* NETTER, vice-président en 1917, devient président pour 1918. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — Samedi 12 janvier à 10 h. 3/4. — Sur un malade atteint d'insuffisance aortique, d'angine de poitrine et de tabés, d'origine syphilitique.

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Plaies de la plèvre et du poumon, par R. GRÉ-GOIRE et A. COURCOUX, 1917, 1 vol. petit in-8° de 212 pages, collection Horizon, 4 fr. (Masson et Cie, édit. à Paris).

Voici un excellent petit volume qui vient à son heure et qui constitue un heureux exemple des bienfaits de la collaboration médico-chirurgicale. L'importante question des plaies de poitrine est à l'ordre du jour et on sait combien a été discutée, ces temps derniers, l'intervention ; le plaidoyer de Pierre Duval en faveur de la thoracotomie faite hardiment pour arrêter l'hémorragie de la plaie pulmouaire a provoqué nombre de travaux sur le sujet. L'opinion d'un chirurgien et d'un médecin qui, côte à côte, out vécu leur travail est précieux et on ne saurait trop recommander la lecture de ce volume à tous et surtout à ceux que leurs occupations actuelles amènent à soigner des blessés de poitrine. Les plaies de la plèvre et du poumon sans infection, les plaies compliquées d'infection, les suites éloignées des plaies de la plèvre et du poumon, telles sont les trois grandes divisions de l'ouvrage où l'on trouvera, outre un exposé précis des lésions, illustré de belles planches histologiques, une analyse très claire des sigues cliniques et une étude thérapeutique détaillée donnant pour chaque cas une ligne de conduite logique et une technique exacte. Ce livre vécu est appelé à rendre de réels services.

P. Lereboullet.

Les Plaies de guerre du poumon. Notes sur leur traitement chirurgical dans la zone des armées, par PIERRE DUVAI, professeur agrégé à la faculté de médecine de Paris, 1917. I vol. in-8 de 140 pages avec planches (Masson et Cie, édit. à Paris.

La Sémiologie Cardiaque actuelle

L'extrême gravité et la mortalité effravante des plaies du poumon out frappé tous ceux qui out vécu au front ; leur béniguité jadis affirmée venait de ce qu'on envisageait surtont les cas évacués à l'arrière, de ce qu'aussi on avait autrefois plus affaire aux plaies par balle qu'aux plaies par projectiles d'artillerie qui sont actuellement l'énorme majorité. Le grand mérite de Pierre Duval a été, en insistant sur cette gravité, de montrer qu'elle peut être atténuée par l'intervention rapide. Il faut, selon lui, traiter les plaies du poumon suivant les règles générales de la chirurgie des plaies de guerre, et les résultats obtenus sont supérieurs à ceux de l'inaction opératoire. Avec l'aide de ses collaborateurs de l'ambulance chirurgicale automobile nº 21, il a amassé une série de documeuts du plus haut intérêt qu'il a groupés dans son ouvrage. Il y montre que la plaie du poumon a les mêmes caractères anatomiques que la plaie de guerre, contient les mêmes corps étrangers, présente les mêmes zones de mortification et d'infiltration hémorragique, est justiciable du même traitement chirurgical, que l'hémorragie menaçante peut et doit être traitée chirurgicalement : 17 interventions lui ont donné 70,6 p. 100 de succès. Pour lui, la thoracotomie avec hémostase directe du poumon est le procédé de choix. L'étude fort intéressante de l'infection dans les plaies du poumon, poursuivie avec E. Vaucher, le mène à des conclusions analogues. Il expose donc comment il comprend le traitement opératoire des plaies du poumon, décrit sa technique, publie ses faits. Son livre est une œuvre vraiment personnelle, d'un très vif intérêt, dont la force de démonstration commande l'attention, et qui montre bien la révolution opérée dans la chirurgie des poumons depuis cette guerre. P. LEREBOULLET.

Tuberculoses Bronchites

Émulsion MARCHAIS

De 3 à 6 cuil, à café

# VITTEL

#### GRANDE SOURCE

#### SOURCE SALÉE

Régime des ARTHRITIQUES Régime

Régime des HÉPATIQUES

### 'Extraits opotherapiques' injectables'

OVARIQUE, THYROÏDIEN, HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE, TESTICULAIRE, NÉPHRÉTIQUE, SURRÉNAL, THYMIQUE, HYPOPHYSAIRE

CHAIX & C", 10, Rue de l'Orne, PARIS. - (Téléph.: Saxe 12-55).

#### THÉRAPEUTIQUE APPLIQUÉE

#### L'ARUM MACULATUM

Par le D' Henri LECLERC Médecin aide-major de 1º classe.

L'Arum maculatum, qu'on appelle contumnément gouet ou pied-de-veau, est une plante de la famillé des breuses racines, donne naissance à une tige qu'engainent à sa base les pétioles des feuilles ; ces dernières, en forme

de fer de lance, sont vertes et luisautes, sillonnées de veines et mouchetées de taches noires comme la peau d'un reptile. Au sommet de la tige s'épanouit au printemps une fleur bizarrement cocasse : un cornet verdâtre d'une seule pièce (spathe), très ample et terminé en oreille d'âne, enveloppe une baguette cylindrique (spadice) le long de laquelle s'étagent de bas en hau! un groupe serré de fleurs femelles formées d'un ovaire uniloculaire, un manchon de fleurs mâles constituées chacune par nue seule étamine, enfin, après un court intervalle, une touffe de filaments : au-dessus, la baguette se rétrécit, pais s'évase en une massue dont la teinte varie du blanc jaunâtre au pourpre livide des carnations malades. Vers la fin de l'été, il ne reste plus qu'un épi de baies charmes

d'un beau rouge écarlate. Le rhizome, seule partie de la plante qu'on trouve dans les drogueries, a une saveur âcre et brûlaute, lorsqu'il est frais : l'analyse chimique, faite à la fin de la période de végétation, y a révélé l'existence de saponine dans la proportion de 1 p. 100 et d'une base signalée par Bird. comme avant tous les caractères d'un alcaloïde volatil

et rapprochée par Mtle Chauliaguet de la couicine ; eertaius auteurs ont affirmé qu'il renfermait aussi de l'acide cyanhydrique : mais, d'après M. Briens, ec corps n'existerait que dans les parties aériennes de la plante et en très faibles quantités (1 milligramme par kilogramme). South à la dessiccation, le rhizome d'arnu perd Aroidées, très répandue dans les lieux ombragés et Aconside ablement de son acrimouie, car il ne contient humides. Son rhizome arrondi et charuu, garni de non compulato que des proportions infimes de gluco-sapouiue 50 par kilogramme) et des traces de l'alcaloïde, qui v reste à l'état de sel ou de combinaison (Briens). L'ébullition le débarrasse complètement de ses principes : c'est alors que, par suite de sa richesse en fécule, il peut être utilisé, comme nous le verrous plus loin, dans l'alimentation

> L'étymologie du nom grec de l'arum (2001) nous est incomue, car il faut considérer comme puériles l'opinion de Lobel qui le faisait dériver du graud prêtre Aron et celle de Morison qui lui donnait pour origine le mot 602 (grenade), mais nous possédons sur son emploi en médecine de très ancieus témoignages ; c'est aiusi qu'Hippocrate conseillait, pour mondifier les plaies, de les saupoudrer d'arum sec, qu'il faisait panser les brûlures avec du vin ou de l'huile où avaient cuit de ses feuilles ; la racine, écrasée avec de la farinc, combattait les prolapsus du rectum compliqués d'hémorragies; elle entrait avec le daucus, l'ortie, la montarde et la rue dans la composition d'un oxyglyky, utile contre la péripneumonie (1). Pline lui attribuait de nombreuses vertus ; celles de faire cesser

(1) HIPPOCRATE, Des plaies, 12 ; Des fistules, 9 ; Des maladies, Livre III



### Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDELE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la présclérose, l'albuminurie, l'hyPHOSPHATÉE

L'adjuvant le plus sûr des cures de dechiorration, le remédie cardiopathies, fait disparatire tritime et de ses manifesta-les plus hévoique pour le brighti-que comme sat la digitate pour force la systole, requirates le la distales que tour de systole, régularies le l'addisties urique, solubilise le cardiaque

CAFÉINÉE cours du sang.

LITHINĖE les acides urinaires

ur. - Ces cachets sont en forme de cour. et se p

PRODUIT FRANÇAIS 4, rue du Roi-de-Sioile PRODUIT FRANÇAIS

#### THÉRAPEUTIQUE APPLIQUÉE (Suite)

la toux, de gaérir la plitisie et autres maladies du poumon, de consolider les fractures, de calmer les maux d'oreille, de faire disparaître les taches des yeux, de provoquer la menstruation, de dissiper l'ivresse.

Les médecins arabes l'appelaient loui ou sarrabha, préveadant qu'il jette une ri (sarbha) que l'on entend le jour du Mshidjan (Penteoôte) et qui fait mourir celui qui l'a perçu; Massili conseillai de l'administere aux personnes affectées de toux, à celles qui ont un chyme grossier ayant besoin d'être fortement excité; Abd Er-Rezaq l'Algérien l'employait en frictious pour guérir les murnécies, le viillie, la lébres tuberculause (1).

Au moven âge, l'arum cut un assez mauvais renom pour que les imagiers le fissent figurer dans leurs diableries comme un attribut de la malice du Très-Bas : on peut voir sur un des chapiteaux de l'église romane de Saint-Nectaire une très enrieuse figure du Démon; dressant les oreilles comme un chat aux agnets, il exhibe un visage grimacant où l'on retrouve à la fois de l'homme, du liou et du dogue ; de sa gueule sortent deux épis très reconnaissables de baies d'armn. La plante fut, cependant, recommandée par sainte Hildegarde contre la paralysie des membres et de la langue et contre la mélancolie qui engendre la fureur et la tristesse (2) ; elle servait aussi à perpétrer une de ces bounes et grosses farces dout nos ancêtres étaient si friands : « Quelques-uns, dit Matthiole, l'ayant mis en poudre, en meslent parmy les viandes délicates pour se deffaire de ces friands et flagourneurs qui suivent toujours les bons morceaux ; car si une fois ils en avallent, cela leur piequera si fort le gosier qu'ils seront contraincts, vueillent-ils ou non, se retiret, » Heureusement pour la réputation de l'arum, le simpliste Siennois lui reconnaît des vertus plus sérieuses : il chasse le phiegme de l'estomac, soulage les asthuatiques, guérit les fiémorroïdes, arrête les ulcères corrosifs et chancreux

 Kachef Er-Roumouz (Révélation des énigmes) d'And FR-REZZAQ ED-DJEZAIRY, traduit par le Dr Lucien Leclerc.
 HILDEGARDIS, Physica de Plantis, chap. XI,IX.

et sert d'auxiliaire à la coquetterie féminine : « Nos dames font de l'eau des racines d'aron dout elles font grand estat pour se dérider la face et nettoyer et embellir la peau. » De même, le suc qu'on en extrait « est aussi blane que fine céruse ou blanc d'Espague et rend la chair fort blanche et luisante (3). » D'autres auteurs le vantent comme purgatif; Constantin estime qu'il « chasse la pituite tant crasse que subtile sans aucune impétuosité » et il donne la formule d'un opiat qui « en la quantité de 3 dragmes ou demy once purgera fort bien les dites humeurs tant de l'estomach et de la poitrine que de la teste et des jointures et de toutes les parties du corps (4) ». Avec les médeeins occultistes, l'arum, par suite de ses multiples signatures, devient une panacée répondant à de multiples indications : ses feuilles, qui ont la forme d'un dragou, guérissent les morsures de serpeuts ; maculées de noir, elles font disparaître les taches de la peau et des yeux; les fleurs, étant rouges, provoquent les règles, remédient aux polypes : le pistil enveloppé d'une membrane est la parfaite image du fœtus dans l'utérns : aussi hâte-t-il l'accouchement et la délivrance ; la racine, renflée en tubercule, dissipe les tumenrs ; enfin, il est évident que les nombrenses fibres qui la garnissent en font nu médicament cher à Vénus, appetentiam cocundi concitat (5).

Ce panégyrique devait être l'oraison funèbre de l'arum, car la postérité, impressionnée par des cas d'empoisonmement auxquels donna lieu son ingestion, ue tarda pas à l'exclure de la pharmacopée (6). Toutefois, il trouva

 P.-A. MATTHIOLE, Commentaires sur Dioscoride, Liv. 111, chap. CI,XII.

(4) CONSTANTIN, Brief traité de la pharmacie provençale et jamilière, 1507.

(5) J.-B. PORTA, Phylognomonica, 1650.

(6) Bulliard supporte que trois enfants, ayant mangé des feuilles d'arum qu'ils avaient prises pour de l'oseille, éprouvernt des convulsions terribles : les deux plus jeunes succombérent : l'ainé survéent après avoir présenté une tunicfaction de la langue telle qu'elle remplissait toute la bouche.

Académie de Médecine de Paris.

# DIGITALINE crist. Prix Ordita (6,000 fr.) Prix Desportes. OLATION to millione GRANULES ROLLES GRANULES GRA



69, Boul. Port-Royal, Paris

TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS
ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS

FARINES MAITES

ARISTOSE - GÉRÉMALTINE - OROÉOSE - RIZINE - GRAMMINOSE - AVENGSE, ETC. LÉRÉRALES JAMIGET pour Décoctions - GACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, M. JAMMET, 47, Ruo de Miromesnii, PARIS

#### THÉRAPEUTIQUE APPLIQUÉE (Suite)

eucore, au XIXº siècle, un partisau dans Cazin oui dit l'avoir employé avec succès comme expectorant dans la bronchorrhée et dans la coquelnche et qui vante son action rubéfiante et résolutive. De nos jours, il a été étudié par Mue Chauliaguet et par M. Briens, Mue Chauliaguet a établi que la saponine de l'arum exercait les mêmes effets que les sapotoxines (anesthésie locale, phénomènes toxiques du côté de la moelle caractérisés par une phase d'excitation suivie d'une période de dépression) et que son alealoïde agissait comme la conicine, déterminant la mort par paralysie musculaire et action sur le bulbe (1). Les recherches de M. Briens l'ont amené, au contraire, à conclure qu'en dehors d'une action hypotensive passagère, suivie d'une action cardiotonique secondaire, le rhizome d'armn n'exerçait pas d'effets toxiques ct que rien ne s'opposait à l'emploi de ce tubercule qui est un féculent de valenr (2). Cette façon de voir confirme le témoignage des aneiens qui se sont tous accordés à classer l'arum parmi les végétaux comestibles. Théophraste dit qu'on pent en manger la raciue et Galien uous apprend que, de son temps, on la consommait comme les

(1) CHAULIAGUET, Etnde médicale sur les genres Arum et Actaca, Thèse de Paris, 1897.

(2) BRIENS, Etude pharmacognosique des Aroidées et en

raves après l'avoir sonmise à une double ébullition (3). Au XVIIIª siècle, Parmentier proposait d'en extraire une féenle très utile dans les temps de disette (4) et Bosc raconte qu'il en fit usage pendant la Révolution lorsqu'il était réfugié dans les solitudes de la forêt de Moutmoreney : « Cette plante est si abondante dans cette forêt ct dans beaneoup d'antres lieux qu'elle pouvait à cette époque assurer la subsistance de plusieurs milliers d'hommes si on eût conuu sa propriété alimentaire. J'avais sérieusement compté sur les ressources qu'elle . pouvait me procurer, lorsque la mort de Robespierre mit fin à mes peines. » Notre époque pourrait peut-être demander à l'arnm une substance comestible analogue à celle que les Indicas tirent du manhioc : ainsi se confirmerait, une fois de plus, que l'économie domestique de même que la thérapentique ont tout intérêt à prêter l'ouïe aux enseignements de l'histoire.

(a) Sans doute Bodees de Stappel avait-il négligé cette précaution lorsqu'il écrivait : « Carail Dient | qui done pourrait se nomrir d'arum? Il est facre au point d'emporter la laugue, le palaits et la gorge. Les ours s'en délectent, parait-il : ce n'est pas moi qui les initierais. »

(4) Parmentier, Recherches sur les végétaux nourrisants qui, dans les temps de disette, peuvent remplacer les aliments ordinaires, 1781.





#### NÉCROLOGIE

#### LE PROFESSEUR J. RENAUT

Le professeur J. Renaut, qui vient de mourir, était une des physionomies les plus intéressantes du corps médical contemporain.

Elève de Ranvier au Collège de France, il avait acquis, comme histologiste, une notoriété déjà grande, quand, à la création de la Paculté de médecine de Lyon, en 1877, il fut nommé professeur d'anatomie générale. Il n'avait que trente-deux ans.

Professeur extraordinairement brillant, technicien remarquable, il sut vite grouper autour de lui un noyel d'élèves dont les travaux ont contribué largement aux progrès de l'histologie. Lui-inême a publié sur les chapitres les plus divers de l'anatomie des recherches importantes, qu'il a groupées dans un ouvrage de haute valeux, le Trailé d'histologie pratique, œuvre considérable, essentiellement originale, dans laquelle les documents d'ordre bibliographique ne servent que de fond à l'exposé des observations personnelles du maître.

Ce qui fait l'intérêt de cet ouvrage, c'est, plus encore que l'exactitude et la richesse des descriptions anatoniques, l'ingéniosité des déductions, que l'étude morphologique founuit à l'auteur relativement au fonctionnement physiologique ou pathologique des cellules, tissus et organes. D'une science de mort, il a su faire essentiellement une science de vie. Renaut était en effet au biologiste, en preuant ce terme dans son sens le plus étendu. Quand il quitta sou laboratoire, pour culever brillamment au concours une place de médecin des hôpitaux, ou put craindre que sa nouvelle orientation ne le détournit de la voie où il s'était si brillamment engagé. Il n'en fut rien, Il se servit, pour la solution des problèmes cliniques, de l'instrument anatomique qu'il maniait avec une incomparable virtnostife, cl. se examinant d'un point de'vue très spécial, il sut plus d'une fois orienter la science dans un sens imprévu et dans une voie féconde. Une énuuération de ses multiples publications serait fastidiense. Elles attesent toutes d'une riche imagination, tempèrée et réglée par les sévérités d'une irriéprochable technique et d'une consciencieuse critique.

Si nombreuses, ai importantes qu'aieut été les recherches de Renant, si absorbante qu'ajt tét sa clientéle, il tronvait encore le temps d'épandiç dans d'autres champs le trop-plein de sa vive intelligence. Sons le pseudonyme desylvaim de Saulnay, il a publié des poésies fort remarquées, dont certaines eurent l'honneur d'être couronnées par l'Acadeimé française.

Il était très dévoué à ses élèves, et conservait à ceux qui avaient travaillé dans son laboratoire une amitié fidèle. Il laissera à Lyon un souvenir ineffaçable, et son nom restera parmi ceux qui ont jeté sur la Faculté le plus d'éclat.

Renaut était membre associé de l'Académie de médecinc, et correspondant de l'Académie des sciences. G. Linossier.

# MÉDICATION ANTIDIARRHÉIQUE

(TANNATE DE GÉLATINE)

AVANTAGES REUNIS DU TANIN ET DE LA GELATINE

PAS D'INTOLÉRANCE

INDICATIONS : Celles du Tanin et de ses Dérivés : Tannigène, Tannalbine, etc.

FORMULER pour :

ADULTES CACHETS DE GELOTANIN CHOAY: Une boite.

Par jour: De 4 à 8 cachets de 0 gr. 50, à prendre au début, au milieu et à la fin des repas.

ENFANTS (PAQUETS DE GELOTANIN CHOAY : Une boite.

NOURRISSONS Par jour : De 3 à 6 paquets de 0 gr. 25, à diviser dans le lait ou l'aliment habituel.

LABORATOIRE CHOAY, 44, AVENUE DU MAINE, PARIS - TÉL.: FLEURUS. 13-07.

#### MALADIES DE LA PEAU

#### MALADIES VÉNÉRIENNES

Par le Dr F. BALZER

Membre de l'Académie de médecine, médecin de l'Inivital Saint-Le

Traité de la Syphilis, par les Dra H. Hallopeau et Ch. Fou ouer, 1941, 4 volume gr. in-8 de 436 pages..... 12 fr

#### ARTHRITISME

DIATHÈSE URIQUE RHUMATISME — GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert

PAR LE LABORATOIRE ALPH. BRUNOT

et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

# TRES EFFICACE #

ABSOLUMENT INOFFENSIF;
Ni toxicité générale,
Ni texicité rénale.

2 Doses par jour, dans un Verre d'Eau
 DANS LES ÉTATS AIGUS:
 4 à 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT PARIS - 16, Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

### Dialyl

Soluble dans l'Eau: " Cures d'eau dialgite "

TOUTES

ENVOI GRATUIT de Placona de "Dialy!" 
à MM. les Docteurs ainsi qu'aux Hôpitaux, Formations sanitaires Militaires et, individuellement, aux 
Soldats rhumatisants dont l'adresse sera donnée par 
MM. les Docteurs au 
Laboratoire du "Dialy!"

### Dialyl

Joinble dans l'Eau : "Cures d'eau diaiglés "

TOUTES PHARMACIES

#### VARIÉTÉS

QUELQUES RÉFLEXIONS SUR L'ÉVOLUTION DE L'INFLUENCE FRANÇAISE EN MACÉDOINE

> Par Jean PERRIGAULT Médecin a de-major.

i a ac-maj

Ce journal a publié à diverses reprises des courries que je lui envoyais du front d'Orient, an sujet du dève-loppement de l'influence française aux Balkaus, dans les difficus serbes, en particuller. Je prie mes lecteurs de he pardonner, si, me trouvaut en permission à Paris, je réviens à l'assaut de leurs convictions. Ils comprendrout, coimie pie lessus, l'importance et l'étendue du problème, piour la discussion et la solution rapide duquel nous pioséctions des chiffres précieux.

TT

Depuis la réconciliation des deux Grèces, sous l'autorité du grand francophile Venizelos, la France a repris le premier rang dans la considération et l'affection de la partie de la nation hellénique que les menées du roi Constantin avaient déviée vers nos emeuis.

La récition fut aussi prompte que sincère, dès que les fantoches austro-boches curent mis les pieds sur le batean. Eux partis, on ue leur garda aucume reconnaissance des millions de d'archmes jetés au vent d'une propàgande pourtant serrée. La revastilité orientale s'ajonfant au fatalisme qui pousse iel le moins fort aux genoux de qui sut être son maître, cette étomante faculté d'acceptation du moment nous ramena nos anciens amis coume des enfants prodigues.

Si nous ne groupous pas encore sous les drapeaux ulliés les plus farouches des épistrates, uons avons vu venir d'eux-mêmes les hésitants, les neutres, et ceux-él entrainant ceux-la, l'armée de la renaissance grecque, déjà considérable aujourd'hul, comprendra prochainiment des divisions dont le uombre et la valeur étonnement.

Actuellement, l'armée hellénfique mobilisée par le gouvernement de la Défense nationale tient plusieurs points contre le front bulgare. Il ne m'appartient pas de révèler son effectif, mais je puis dire que s'oi médecisis sont insertis sur ses écitificis du front de Macédoine et que 400 autres sont mobilisés à l'intérieur du pays on dans les camps d'instruction de l'armée qu'ou prépare.

J'ai, parmi ces médecins, quelques amis qui firent leurs études en France et parlent notre langue avec une pureté et une distinction rares. Ils ont bien voulu me dire ce qu'ils doivent à la France, et dans leur fierté d'avoir puisé à ses écoles le ucilleur de leur éducation, ils s'apitolent sur le sort de leurs compatriotes élevés ailleurs.

Sait-ou que la Paculté de médecine grecque d'Athènes instruisati euviron les trois quarts des médecins hellènes? Un huitième allaient en Prance; les autres chez nos eumemis ou chez les neutres. L'école d'Athènes n'a jamais cherché à posséder ses méthodes propres, préférant prendre à chaque Université étrangère ce qu'elle lui trou-

La plus forte production de Chloroforme de France

### Chloroforme Anesthésique

LAMBIOTTE Frères

LE PLUS PUR, LE MEILLEUR, LE MOINS COUTEUX, LE PLUS RÉPUTÉ

A MM<sup>rs</sup> les Docteurs qui en feront la demande, il sera gracieusement euvoyé en }

même temps qu'un échantillon de Chloroforme, la technique de la chloroformisation.

PRODUITS LAMBIOTTE FRÈRES - Ed. RONDEPIERRE, Phin & PRÉMERY (Nièvre)

### TANNURGYL

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique Anorexie, Troubles digestifs, Adynamie, Neurasthénie,

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients; tolérance parfaite (cníants et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas.

### **CONSTIPATION-COLITES**

TRAITEMENT par la

affine LIQUIDE

#### MINEROLAXINE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

ODE D'EMPLOI { Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe. Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

### Bromothérapie Physiologique

Remplace la Médication bromurée

SPECIFIQUE DES AFFECTIONS NERVEUSES
Traitement de l'Insomnie nerveuse, Epilepsie, etc.

# BROMONE ROBIN

BROME ORGANIQUE, PHYSIOLOGIQUE, ASSIMILABLE

Première Combinaison directe et absolument. Stable de Breme et de Pepitone découverte en 1902 par M. Maurice ROBIN, l'atter de Robinsius Médile-Repuique de Pepitone de l'origination de l'Academie des Sciences, par Berthalet en 1898. J

Le Bromone a été expérimenté pour la première fois à la Salpêtrière dans le Service du Professeur Raymond, de 1905 à 1906.

Une thèse intitulée "Les Préparations organiques de Brome" a été faite par un de ses élèves, M. le Docteur Mathieu F. M. P. en 1906.

Cette thèse et le Bromone ont eu un rapport favorable à l'Académie de Médecine par te Professeur Blache, séance du 26 mars 1907

Il n'existe aucune autre véritable solution titrée de Brome et de Peptone trypsique que le BROMONE.

Ne pas confondre cette préparation avec les nombreuses imitations crèées deputs notre découverte, se donnant des noms plus ou moins similaires et dont la plupart ne sont que des solutions de Bromure de sodium ou de Bromhydrate d'ammontaque, dans un liquide organique.

Le BROMONE est la préparation BROMÉE ORGANIQUE par excellence et la PLUS ASSIMILABLE. C'est LA SEULE qui s'emploie sous forme INJECTABLE et qui soit complètement INDOLORE,

Remplace les Bromutes alcalins sans aucun accident de Bromisme.

Doux formos do préparation GOUTTES concentrées et AMPOULES injectables.

DOSE: ADULTES Gouttes..... XX gouttes avant chacun des principaux repas.

2 ou 3 cc. toutes les 24 houres. — Peut se continuer sans incours comments...

40 Gouttes correspondent comme det thérapetique à 1 grange de brouwe de polasjium.

Dépôt Général et Vente en Gros: 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS
DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

#### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE

LECOMPTE (Maurice), médecin aide-major de 1º classe, 329º Feg. d'inflantrie : médecin d'une conscience et d'un dévouement sans bornes. Au front depuis le début de la campagne, a fait preuve, notamment au cours des combusts de mait et juillet 1917, du plus counegeur sanne-proid, en d'irigent la velève des blessés sur le champ de bataille, Médatint jumais à se portre de sa personne sur la lique de [eu, sans aucun souci du danger. A tilé prapé mortellement, le 50 inillet 1917, dans l'exercice de ses fonctions de 10 inillet 1917, dans l'exercice de ses fonctions en

PATRIANCHE (PIETR), médecin aide-major de 2º classe at 215 ° 8g. d'infanterie : médecin admirable, dont le courage et l'esprit de sacrifice étaient et demeuveront légadaires. An front depuis le début de la campagne, a pris part à bus les engagements du régiment, jongura au milieu des vagues d'assaut, prodiguent partout ses soins et bravaut la mort. A été tué, le 2 4 prillet 1917, au moment où il pansait un blessé en terrain découver. Déjà titulaire de la médaille militaire et de trois citations.

WISEMANS, médéchi inspecteur, chef supérieur du service de santé d'une armée : est dépuis trente mois à la lête du service de sonté d'une armée, qui, péndant cette période, a pris part presque sons interruption à des opèrations actives. S'est montée notues circonstances à hauteur de la très lourde téche qui lut incombait. En particulier, a su sorquainer, dans des conditions exceptionnelles de repidité, les services nécessaires aux attaques d'août 1917, devant l'verdun; a obtenu ce résultait malgré les difficultés résidant de très violents hombardements uns res hôpitans; au cours deceux-ci, a donné le plus bel exemple en se rendant inmédiatements un les hoits daugereus.

CHEVASSU (Maurice), médecin-major, médecin-chef de l'ambulance chirurgicale automobile nº 20: belle attitude lors du bombardement du centre hospitalier auquel était rattachée sa formation. A coopéré activement au sauveture des blessés. IDRAC (Jean), médicém-major de 1ºº classe du service esanté d'un corps d'armée: médecin milliein e' aute débordante activité, d'un dévouement sans limite; u'a pas hésité à opère, lui-même, dans des vicronstances parfois difficiles, des reconnaissances soument périlleuses dans le secteur de Louvemont, au nord de Verdun, afin d'apporte des perfectionmements à la marche de son service; a aiusi fait prawa de mépris du dauger, d'espirit de sucrifice. Comme médécin-chef du groupe de brancardiers divisionnaires, a montré de réelles qualités d'organisation et a pris, nodamment pendant les journées du 20 et du 26 août, une part prépondérante à l'évocuation rapide des blessès.

Listov (Prançois-Marie-Joseph), melhecin auxiliaire à la compagnie 13/3 du 4º rég. du génie: médecin d'un dévouement inlassable et au-dessus de tout doge. A fait preuwe de son mépris du danger en installant son poste de sours, pendant trois muits consécutives et malgré le bou-bardement, dans la parallile d'assant que construisaient les apeurs de la compagnie 13/3. Accompagné de ses brancar-diers, s'est mis à la recherche des blessés sur le terrain conquis pendant les journées des 24 et 35 00st 1917 et a montré son calme et son sang-proit hobituses.

VINCENT (Clovis), inédecia-major de 2º classe, chef de service au 98° rég. d'infanteric : le 20 août 1917, a donné, toute la journée, sur le champ de bataille, des preuves d'un dévouement remarquable en se portant successivement à tous les postes de secours de promière lique en recherchant lui-même des postes plus avancés, en surveillant le service du transport des blessés, toutecla malgré les tirs de barrageset les feux de mitrailleusse ennemies. Par son attitude exceptionnellement brave, a mérité l'admiration de tout son régiment.

Gachet (Georges), médecin-major de 2° classe, médecinchef de service an 155° rég. d'infanterie: toujours sur la brèche. Stimulant tout son personnel dont il obtient un

### LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQU

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

## *Yaléromenthol*

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses:

Nournesthénie, Hysth's, Insomnie, Excitabilité nerveuse, Migraines,
Palpitations, Toux nerveuse, Astème nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastraigles, etc.

Dose: 3 à 5 cuillerées à café var jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Parls.

Ch. LOREAU

#### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3<sup>bls</sup>, RUE ABEL — PARIS
Tél. Rog. 41-86

#### Les Maladies gastro-intestinales des Nourrissons

Par le Docteur A. COMBE

1913, 1 vol. in-8 de 763 pages avec 53 fig. noires et coloriées. 16 fr.

#### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE (Suite)

rendement exceptionnel, grace à son exemple. Du 17 au 28 août 1917, dans un secteur d'attaque soumis à de violents bombardements, s'est porté en avant pour assurer aux blessés des soins plus rapides et plus complets et a assuré l'évacuation de tous les blessés du régiment.

BAUMELOU (Marie-Henri-Guillaume), médecin-major de 1re classe à la 1re division d'infanterie : officier supérieur de haute valeur. Vient de se distinguer au eours des combats d'août 1917, en organisant de jaçon parjaite le service des évacuations de la division et de l'assainissement du champ de bataille. S'est multiplié pour s'assurer personnellement, par des visites de jour et de nuit, du bon jonctionnement du service de santé et maintenir l'hygiène des troubes.

MARTINAUD (Georges-Jean-Emile), médecin sons-aidemajor du 4º bataillon du 382º rég. d'infanterie; a de nouveau affirmé ses qualités projessionnelles et militaires au cours de la dernière offensive, en pansant de nombreux blessés dans un poste de secours avancé, malgré un bombardement des blus violents, et abrès avoir subi deux fois une intoxication par les gaz asphyxiants

MENDELSSOHN (Emile), médecin-major de 2º classe, à la C. H. R. du 287e rég. d'infanterie : pendant les combats des 20 et 26 août 1917, a parjaîtement assuré le service médical malgré de violents bombardements et a assuré l'évacuation des blesses d'une manière remarquable,

ARSOLLIER (Henri), médecin aide-major de 2º classe au 155º rég. d'infanterie : parti le 20 août 1917, avec les vagues d'assaut, a montré un entrain et une énergie remarquables.' S'est dépensé sans compter, du 20 au 26 août, dans l'organisation des postes de secours et a fait preuve de sang-iroid et d'un dévouement inlassable.

Roustan (Emile), médecin aide-major de 1ºc classe, du 29º rég. d'artillerie de campagne : médecin de haute conscience. A donné toute la mesure de sa valeur, du 12 au 20 août 1917, en prodiguant ses soins aux blessés, malgré les nombreux bombardements d'obus à gaz ou explosifs.

Marchal, (Paul), médecin aide-major de 2º classe au 161º rég. d'infanterie : médeein de bataillon, d'un courage et d'un dévouement remarquables, toujours brêt à se sacrifier pour aecomplir ses fonctions. Tué à son poste, au cours d'un violent bombardement, le 27 août 1917.

DUPONT (Jean-Joseph-René-Marc), médecin aidemajor de 2º classe au 4º groupe du 90º rég. d'artillerie lourde : du 31 juillet au 2 août 1917, dans ta jorêt de H.... s'est dépensé sans compter, allant la nuit dans les groupes voisins dépourvus de médecins, alors que toute la région était bombardée par des obus toxiques et des obus explosifs, soignant les blessés et tes intoxiqués et réussissant à les évaeuer. A fait preuve d'initiative, d'energie et du plus grand courage.

Montels (Louis-Marie-Jean-Emmanuel), sous-aidemajor au 8º rég. d'infanterie : sous-aide-major qui joint à une grande valeur technique, des qualités morales et militaires remarquables. Au combat, suit toujours les vagues d'assaut pour porter secours aux blessés.-Le 16 août 1917. a entraîné une tois de blus son personnel sur les traces des troupes d'attaque, pour eréer des postes de secours avancés et hâter l'évacuation des blessés. Jouit de l'estime et de l'admiration de tous, cheis et soldats,

Cocaign (Yves), médecin aide-major de réserve de 2º classe au 8º rég. de zouaves : s'est distingué les 16, 17 et 18 juin par son courage et son dévouement. N'a pas hésité à se porter jusque sur la première ligne pour panser les blessés et assurer leur évacuation.

Soubies (Jacques-René-Émile), médecin-major de 2º classe au 173º rég. d'infanterie : médeein de la plus grande valeur, actif et courageux. A, dès le début, parcouru les premières lignes conquises et, au cours des combats des 20, 21 et 22 août 1917, a continué à assurer dans les meilleures conditions le service sanitaire, donnant des preuves de bravoure remarquables.

CHANDEROIS (Georges-Heuri-Charles), médecin aidemajor de 2º classe du 145º rég. territorial d'infanterie : médeein d'un courage, d'un sang-froid et d'un dévouement absolus. Le 23 août 1917, au cours d'un violent bombardement et d'une forte émission de gaz, s'est porté au secours d'hommes ensevelis, travaillant sans relâche la pelle à la main, bien que blessé, réussissant à sanver deux kommes à moitié asphyxiés.

#### RECOUVREMENTS PARIS MAUGER

Ancien chef du service des recouvrements du Syndicat des Médecins de la Seine (15º Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (Vº)

#### Bibliothèque d'Orthopédie

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE MM. Jacques CALVÉ, Louis LAMY, Marcel GALLAND

#### plât appareils

PAR MM. Jacques CALVÉ et Marcel GALLAND

917, 1 vol. in-8 de 88 pages avec 109 figures ......



### L'Eau de Mer

PAR LA

**VOIE GASTRO-INTESTINALE** 

ANÉMIE, TUBERCULOSE LYMPHATISME, ASTHME CONVALESCENCE, ETC.

# MARINOL

Reconstituant Marin Inaltérable de Goût Agréable

COMPOSITION

Eau de Mer captée au large, stérilisée à froid. Iodalgol (Iode organique).

Phosphates calciques en solution organique.
Algues Marines avec leurs nucléines azotées.
Méthylarsinate disodique.

Cinq centimètres cubes de *Marinel* contiennent exactement un centigramme d'Iode en combinaison physiologique.

Entièrement assimilable en Eté comme en Hiver. Pas d'intolérance. Pas d'Iodisme. Ni alcool. Ni huile.

#### PROPRIÉTÉS : RECONSTITUANT, TONIQUE, DÉPURATEUR

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux de Paris, notamment : Beaujon, Office Antituberouleux Jacques Siegfried et Albert Robin, Bretonneau, Charité, Hôtel-Dieu, Tenon, Saint-Antoine, Boucicaut, Pitié, Inants-Majdes. Laëmenc, etc.

BON GRATUIT pour un Flacon "MARINOL" adressé gratis et franco à MM. les Docteurs qui en feront la demande aux LABORATOIRES SPÉCIAUX DE THÉRAPEUTIQUE MARINE, à DIEPPE.

vait de bien, C'est ainsi que les manuels de Dieulafoy, traduits en grec, étaient les seuls en usage pour l'étude de la pathologie interne.

Ne comptous-nous pas parmi nos grands amis, les docteurs Cawadias, médecin de l'hôpital « Evanghelismos » d'Athènes, Bensis, professeur de clinique médicale, Kaliontzis, professeur de chirurgie, Portoealis, etc., qui curent tous à souffrir des dernières persécutions? Avec de tels maîtres les doctrines françaises avaient le pas sur les idées allemandes assurément. Mais ils ne furent pas les seuls à professer.

Une constatation navrante fut faite par nous à notre débarquement en Grèce, an retour des Dardanelles, il v a deux aus. Il était à peu près impossible d'y trouver des spécialités pharmaceutiques françaises... Les raisons de cette absence étaient nombreuses.

Il nous faut d'abord déplorer le peu de souci manifesté par la France pour l'entretien et le développement de sa propagande à l'étranger. Deux journanx médicaux s'impriment à Athènes ; l'Hippocrate et le Iatriki Prodos (Progrès médical), saus que nos fabricants de spécialités aient jamais songé à devenir leur annonciers.

En revanche, les maisons allemandes inondaient la Grèce de réclames. Des agents nombreux et habiles s'insinuaient auprès des médecius, leur offrant médicaments et instrumeuts avec des facilités de paiement telles qu'ils réussissaient toujours, Mon camarade, le Dr Ath. I,..., allant s'établir à Mitylène, après avoir achevé son doctorat en France, se proposait d'acheter ses instruments chez nous. Il demanda à diverses maisons leurs catalogues et prix courants, sans rénssir à pouvoir s'entendre avec elles par correspondance, car il n'y avait dans l'île aucun agent commercial français.

Comment les représentants allemands furent-ils avertis des pourparlers de notre confrère? Toujours estil qu'ils s'empressèrent de lui offrir ce qu'il cherchait, et cela à des conditions telles que le Dr Ath. I,..., malgré sa francophilie, traita son affaire avec eux.

La situation s'est modifiée depuis un au dans la partie de la Grèce occupée par les Alliés. Une propagande française éclairée s'est faite à Salonique, sons les auspices des dirigeants du Bureau commercial de l'armée d'Orient, institution que nos lecteurs connaissent déjà (Voy. Paris médical du 24 février 1917).

Il est intéressant de produire ici quelques chiffres pour montrer nettement les résultats obtenus, après une année de propagande.

Les importations de Salonique avec tous les pays atteignaient, pour les douze mois de l'année 1911, un total de 173 500 000 francs, dans lesquels la France entrait seulement pour 10 500 000 francs.

En 1917, nous trouvous pour le mois de février, par exemple, une somme d'importation mensuelle de 21 857 500 francs, dans laquelle la France est comprise avec 15 956 963 francs. Cette somme constituant à peu près la moyenne mensuelle, on peut en conclure que les exportations de la France sur Salonique auront passé de 10 500 000 francs en 1911, à 180 000 000 en 1917.



#### (Teinture d'iode solidifiée)

L'IOSORBOL F. L. dans la pratique chirurgicale

.... Armée ... Groupement des Bataillons d'instruction Service de Santé. Monsieur SANTONI.

..... le 13/11 1017.

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre envoi rée. d'IOSORBOL l. L. Les essais que j'en ai fails m'ont donne pleine salisfaction. Des deux malades que j'ai soignés l'un est guéri et l'aatre est en bonne voie de guérison.

Veuillez agréer, Monsieur, mes confraternelles salutations. Signé: Dr F., Médecin-chef de service.

Monsieur SANTONI,

J'ai très bien reçu les échantillons d'IOSORBOL F. L. que vous avez en l'amabilité de m'envoyer el je vous renuereic beaucoup. Je fais en ee moment les essais de ce médicanient el les résultats déjà obtenus sont TRES BONS.

...... d'Artillerie ..... Bat. S. P. ... e. ... le 23 mars 1917. Monsieur SANTONI.

J'ai bien reçu votre colis arrivé en bon étal ; et j'ai déjà employé votre produit qui paraît devoir donner de bons résultats. L'idée de la boîte-souffict est très INGÉNIEUSE et très PRATIQUE. Quand ma provision sera épuisée, je vous en demanderai d'autre. Recevez, Monsieur, avec mes remerciements, l'assurance de mes meilleurs sentiments respectueux. Signé : D' G.

L'IOSORBOL F. L. s'emploie dans tous les cas où la teinture d'iode est indiquée, dont il possède tous les avantages sans présenter aucun de ses inconvénients.

#### FABBRICA LOMBARDA DI PRODOTTI CHIMICI :

Capital social entièrement versé Fr. 3,000,000 à porter à Fr. 4.506,000 Section des Produits spécialisés eprésentant général pour la France et les Colonies : M. M .- A. SA:NTONI, 4, rue Boucicaut, PARIS (XVe) 

Pendant le même mois de février 1917, Salonique importait 1479 537 francs de produits chimiques et phamaceutiques. Voici quelle est la part des divers pays dans ces importations:

 France.
 1 045 498 fr.

 Angleterre
 218 383 

 Italie
 210 450 

 Suisse
 4 200 

 Hollande.
 1 000

Ces chiffres se passent de commentaires. L'importance de leur total donne une grande satisfaction à ceux qui se sont faits les artisans du rapprochement commercial franco-grec.

Les médecins et pharmaciens doivent y trouver également une indication très nette de l'évolution qui s'est produite dans les milleux scientifiques macédoniens. Les 1045 498 frances de produits chimiques et pharmaceutiques importés de France ne compreument certes pas seulement l'achat de nombreuses spécialités pharmaceutiques, les produits tinctorianux et autres trouvant un large emploi dans l'industrie locale.

Cependant, je ne puis pas laisser dans l'ombre les résultats obtenus par là distribution de journaux médicaux et d'échantillons aux médecins civils grecs, à qui le Bureau commercial de l'armée d'Orient fait un service régulier. On ne peut pas s'imaginer en France avec quel empressement cette manière de propagande a été accuéillie.

J'ai été témoin des visites des confrères grecs qui venaient dire au Bureau leur reconnaissance, et je sais que la Caisse de l'œuvre d'Assistance utédicale de guerre n'a pas été oubliée par eux dans l'expression de celle-là.

Aujourd'hui, chez tous les pharmaciens saloniciens, les produits français sont à la place d'honneur et le public leur donne la préférence.

Il en serait de même dans la Vieille-Grèce si notre propagande avait en le temps de s'y exercer. L'œuvre du Bureau commercial d'Athènes complétera celle accomplie à Salonique.

Mais on ne doit pas oublier que près de 700 médecins grecs sont ou vont être mobilisés. Parmi eux, 200 lisent couramment le français.

Pourquoi ne procurerait-ou pas à ces médecian les lectures françaises qui les raviraient en les instruisant ? Les dirigeants du Service de sauté de la Mission française de l'armée grecque m'ont dit combien ils seraient heureux de distribuer ce qu'oi leur enverrait à Salonique, de journaux, revues et médicaments. Ils voudraient constituer une petite bibliothèque médicale de propagande dans chaque ambulance et hôpital du front. Heurense idée dont je connais les .féauttats, pour l'avoir réalisée moi-même quand j'étais à l'armée serbe.

IV

Les considérations qui précèdent, sur l'évolution de l'influence française en Macédoine, nous permettent les plus beaux espoirs pour le prochain développement de notre commerce avec la Sethie reconquise.

Nul n'ignore, qu'avant la guerre actuelle, la Serbie se trouvait sous la dépendance économique de l'Autriche-Hougrie. Les efforts que nos alliés fient pour s'y sous-traire n'obtinrent guère de succès, puisque de 1091 à 1910, sur le chiffre total-du comuerce serbe, 60 p. 100 pour les importations (35 millions) et 90 p. 100 pour les caportations (65 millions) étaient absorbés par le commerce austro-longrois.

A l'heure actuelle, aucun commerce frauçais n'est possible avec ce malheureux pays qui doit subir la loi ce conquête allemande. Mais dés que nos armés en autont chassé l'enment, nous aurons à nous consacrer à l'œuvre de sa reconstitution. Les officiers serbes qui sont à nos côtés sur le front d'Orient, comprennent un grand nombre de commerçantes et d'industriels soucieux de se procurer rapidement en Prance tont ce qu'il leur faudra pour allmenter leurs maisons. Les médecins, qui veulent oublier même les noms de leurs auciens maitres allemands, sont déjà devenus les fidêles et les clients de la science et de la thérapeutique françaises.

in steinee et de in terapeutique irançanes.

On voit done que notre ceuvre de vulgarisation mérite
d'être soutenue avec la plus grande persévérance. Dans
toute la péninsule balkanique, oà tant d'influences et
d'intrigues se sont toujours développées, on a pris
peu à peu l'habitude orientale d'écouter l'interinédiaire qui parle le uieux et offre les meilleures choses,
sans se croire obligé de lui donner son cœur. Le comitadji
— membre d'un comité — a surtont été l'agent de propagande de son paya dans une zone de territoire étranger
qu'il s'agissait d'acquérir à son influence et às a langue.
L'action des Comités serbes, grees et bulgares, dans les
régions contestées de l'anacire territoire trur, a obtenu
un succès, en grande partie proportionnel à l'énergie,
Plabilèté et l'argent qu'on y mis.

Les résultats de la propagande du comitadji sont donc l'établissement d'une sorte de droit de conquête, que les peuples balkaniques admettent volontiers, estimant qu'il est tont juste de récolter le fruit dont on a sené la graine. Partant du même principe, les agents commercianx allemands se faissient de véritables fiels des régions où nies tolèrait. La tradition orieutale vonlait qu'ils réussissent, comme elle nous donnera leur place quandnous prendrons la peine de nous y rendre. Car il n'y a jamais en dans les Balkans de yrai sympathie populaire que nour la France.

### **Iodéine** MONTAGU

ASTHME

(Bi-Jodure de Codéine)

SIROP (0,04) TOUX

PILULES (0,01) EMPHYSÈME

, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

(Bi-Bromure dé Codéine)

SIROP (0.03)
PILULES (0.01)
RMPOULES (0.01)
RMPOULES (0.01)
RNEYPULES (0.01)
RNEYPULES (0.01)
RNEYPULES (0.01)
REPUBLICATION

49, Bouleverd de Port-Royal, PARIS.

#### NOUVELLES

Nécrologie. — M'es veuve Gaujot, veuve du médecin imperceur de l'armée, mère et belle-mère de M. le D' et M. Paul Claisse, à qui nous adressons l'expression de notre doulouteuse sympathie. — Le D' Pierre Porret, décédé subtiement à Paris, où il était de passage. — Le D' Glemain Puech, conseiller général de l'Aveyron, médecin-major de 1se class. — Le D' Gilon, directeur de l'École de médecine et de pharmacie de Caen, adjoint an maire de Caen, décédé dans sa soixante-treisième année. — M'es A. Okinczyc, mère de M. le D' Okinczyc, professeur agrégé à la faculté e médecine de Paris, à qui nous adressons l'expression de notre douloureuse sympathie.

Mariages. — Le Dr Edmond L. Solal et Mile Catherine de Coligny. — Le Dr Georges Pouchet, médecin-chef du oc tirailleurs. et Mile Odette Beaufrère.

Léglon d'honneur. — Sont inserits au tableau spécial pour commandeur :

Gosset (Antonin-Louis-Charles-Sébastien), médecin principal de 2º classe (territorial), médecin-chef de l'ambulance E 13/18.

MERVEILLEUX, médecin inspecteur des troupes coloniales, directeur du service de santé en Indo-Chine.

Pauleau, pharmacien principal de 1<sup>re</sup> classe (1éserve), gestionnaire de la pharmacie centrale de l'armée. Pour officier:

TOUBERT (Joseph-Henri-Raymond), médecin inspecteur, chef du service de santé d'une armée.

Jacob (Jean-Aurélien), médecin inspecteur, directeur du Val-de-Grâce.

Pour chevalier:

POUDIT (Jules-Jean-Baptiste), inclorein aide-major de ré classe (réseve) au 3º batalilo ndu vré eg, d'infanterie: indécin il un graud courage et d'une haute conscience, se prodigiaud dans les circonatances difficiles pour secontri et panser les bissés. Le 31 juillet 1917, dirigeant pendant l'attaque un posté de secours de deuxième lique et apprenant que les deux médecins qui suivaient les ouques d'assant avaient etté grivement atteints, s'est porté spontaniment en avant dans un terrain difficile et très bombaidé pour les remplacer, assurant pendant la durée du combat le service en onte première lique. Deux jois cité d'ordre.

LALIERIEN (Heuri-Gaston), médecin aide-major de ve classe (active) au 10º rég. d'artillerie, état-major: excellent médecin de corps de troupes; s'est distingué partout par son sang-proid, son courage et son dévouement, au début de la campague, dans un régiment d'injunterie, puis dans un régiment d'artillerie. Blessé par des éclats d'obus, le 8 septembre 1917, Perte de la vision d'un cil.

MILLET (Auguste-Henri), medéecin-major de 2º classe (active) au rég. de marche de spalis marocains: d'un inlassable dévouement et d'une ênergie extren, n'a cessé pendant quatre jours de rudes combats de prodiguer, jours et nuits, des soins aux blessés aussi bien sous le teu au à l'ambulauce.

VIGNERAS (Pierre-Charles-Marcel-Robert) médecin aide-major de réalsse (réserve), au 2º groupe du 38 v rég. d'artillerie lourde : médecin-major ayant fait preuve, en loutes circonstances, de benucoup de courage et de dévouenuit. Grièvement detent par éclast d'obus, le 17 octobre 1917 a, avant de penser à lui, donné ses soins à un blessé qui se trouvait à ses côtés. Défa cit à l'ordre.

TÉLÉPHONE : Gobelina 24-81

### CABINET GALLET

FONDÉ En 1886

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc.

Service spécial de Remplacements

Renseignements gratuits sur demande. — Rédaction d'actes

Nombreux postes à céder dans toutes régions.

Antiasthme Bengalais

Asthme, Emphyseme, Bronchites chroniques, Asthme(ii Foins, Coryze, Paiz 275.— Echantilion gratuits, FAGARD.23,4xMotte-Piquet, Paris ET TOUTES PHARMAGES.



Dose : 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir. TRAITEMENT RATIONNEL

### CONSTIPATION

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales
Infoxications bacillaires
Troubles hépatiques et biliaires

ROUSSIGNOI, (Marius-Jeau-René-Edouard), médeciuaide-major de 2º classe à titre temporaire (réserve) au 400º rég. d'infanterie: médecin très désoné, d'un courage remarquable. A été blessé gribement, le 14 octobre 1917, au cours d'une relève. Dété cité à l'ordre.

Médalile militaire. — ROUYER (René), sous-aidemajor (active) un 2º batalilon du 412º rég. d'infanterie: « médecin d'un dévouement absolut et d'un grand courage. A été blessé très gritevement, le 30 septembre 1917, en dirigeaut les travauts d'uniexpenteur d'un post de securs dans un secteur soumis à de violents bombardements. Déjà cité à Prodere.

CAYOR (Maurice-Jules-Bertin), médocin sons-aidemajor (active) au 3º bataillon du 154º rêg. d'infanterie: médecin auxiliaire du plus absolu dévouenent. Dans les combats de la Somme, de l'Aisne, n'a jamais hésité, de jour comme de unit, à excerce ses functions sous les bombardements les plus violents. Le 20 août 1017, a donné de nouveau à tous le plus bel exemple de sou esprit de sacrifee pendant le combat. Deux is seit à l'ordre.

Auspeuer (Joseph), médecin auxiliaire à la 27º batterie du 37º rég. d'artillierie de campagne: soldat dévoné, ayant toujours parfaitement rempti son dévoir. A contracté une grave maladie aux tranchées dans l'exercice de ses fonctions de brancardier qu'il accomplissait avec un zèle et un dévouement indassables.

MRYSAN (Paul), médecin sous-aide-major (active), à la 7° batterie du 2° rég. d'artillerie coloniale: n'a cessé, dépuis le commencement de la guerre, de donner les plus belles breuves de dévouement et d'abnégation, topiours

prèt à secourir les blessés dans les circonstances les plus difficiles. Blessé très grièvement, le 20 septembre 1917, à son poste, après avoir rendu de très grands services dans un groupe très éprouvé. Déjà deux fois cité à l'ordre.

Sheanglia Kharls, médecin anxiliaire (active), au 3º bataillou du rég. de marche de la fejon étrangèr: modèle de dévoument et d'abrigation. Ayout le mépris le plus absolu du danger, relève et soigne les blessés sous les feux les plus violents. Très grièvement atteint, pour deuxsième fois, le 17 avril 1917, Déjès étit à l'ordre.

DURAND (Paul-Marcel-Aaron), médecin auxiliaire (active), à la 1<sup>te</sup> compaguic du 164º rég. d'infanterie; suddecin auxiliaire plein d'entrain et d'un dévouement absolu. A été très grièvement blessé le 31 mai 1917 au cours d'un violent bombardement.

RioU (Jacques), médecin auxiliaire (réserve) au 4º bataillon du 338º rég. d'infanterie : médecin auxiliaire pleiu de bravoure et de dévouement. A été très grièvement blessé pour la seconde fois, le 20 juiu 1917, pendant qu'il prodiguait des soins aux blessés.

BIRGEAUD (Guy-Jean-Fernand), médecin auxiliaire (active) au 146° rég, d'infanterie, détaché à un groupe de brancardiers divisionnaire, 37: attaché depuis le début des opérations au groupe de brancardiers d'une division, a constamment pris une part active au fonctionment du service d'évacuation des blessés, notamment le 6 juin 1915, sur le plateau de Quennevières, où il s'est trouvé exposé à un feu d'artillerie très violent. Grièvement ollossé le 20 septembre 1915 en accomplissant courageusement son devoir projessionnel, sous le bombardement ennemi.

### Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# VICHY CÉLESTINS

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 



### DRAPIER ET FILS

41, rue de Rivoli, 7, boulevard Sébastopol, PARIS (Ier)

#### ORTHOPEDIE - PROTHÈSE

Les premiers constructeurs français de la jambe américaine JAMBES ET BRAS ARTIFICIELS EXTRA-LÉGERS

#### TUBES et MAILLOTS EXTENSIBLES

pour la confection des APPAREILS PLATRÉS

Envoi du Catalogue sur demande

BANDAGES, INSTRUMENTS DE CHIRURGIE, CEINTURES

La mélothérapie. — Les Archives médicales belges donnent sur l'emploi de la musique comme méthode thérapeutique au cours des temps, quelques indications intéressantes.

Une vicille chronique de la fin du xw sécèle de Gaspard ophuys rappelle la mélancolic du peintre Hugues von der Goës; « Pendant que Hugues revenait de voyage, il fut frappé d'une maladie mentale. Il ne cessait de se dire danmé et voné à la damation éternelle et aurait voulu se nuire corporellement et cruellement, s'il n'en avait été empéché de force. Le prieur soupcoma Hugues d'être frappé de l'affection qui avait tourmenté le roi Saül et, se rappelant comme il s'apalasit lorsque David jouait de la cithare, il permit de faire de la musique en présence du père Hugues, et d'y joindre d'autres variations de nature à diminuer le trouble mental du peintre. «

Ce n'était douc qu'une reprise déjà bien tardive de l'ancienne vertu curative qu'ou attribuait à la musique. Les illuminés du moyen âge, magiciens qui erraient dans les muits peuplées d'ombres autour des châteaux férdaux, les jongleurs qui autour des châteaux ferdaux, les jongleurs qui autour des châteaux ferionatations, ne faisaient que raiqueuir met radition aussi vieille que l'humanifé, la traduction du charme qui l' l'origine était représenté par une mélodie capable d'arrêter un phénomène naturel ou de mettre celui qui s'en servait à l'abri d'un mailleur, Oucl charme en effet que celui qui parvint à arrêter le flot de sang de la blessure d'Ulysse, grâce aux chants des fils d'Autolycos! ou celui qui réussit à Aristoxène, arrêtunt aux rythmes du péan une véritable, épidémic de démence qui s'était emparée des femmes de Locriens!

Si Thaletas a délirré Sparte de la peste par une harmonie composite, si chez les Grees la coxalgie, la sciatique guérissaient sous l'influence des chants d'Ismène de Thèbes et de Théophraste, si la flûte enchantée de Chryspie apaisait les convulsions éplieptiques, doit-on s'étomer que la croyance au pouvoir médicateur de la musique se soit preptitée à travers les premiers siècles de notre ère et trouve encore une fibre sensible dans Tâme de nos foules?

De nos jours, la valeur thérapeutique de la imisique a fait l'objet d'assez nombreux travaux; dans certains laboratoires on a étudié l'influence des sons musicanx sur l'organisme à l'état sain et à l'état pathologique.

Il résulterait de toutes les expérieuces faités que les effets de la musique sont purement d'ordre psychique. Le son unusical n'agit pas comme un agent physique. L'effet que produit ce son ne se transmet que par voie réflexe, mais par un mécanisme supérieur.

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — Prof. GILBERT. Leçon du samedi 19 junvier à 10 h. 3/4. Aordite chronique ectasiante, angine de poitrine et tabes. Présentation de 4 malarles.

#### Le LABORATOIRE de la PANBILINE

Sur le désir exprimé par quelques membres du corps médical, prépare, outre la forme liquide bien connue et dont la réputation est aujourd'u consacrée, une "forme pilulatre" de la Panbiline.

Chause tube, contenu dans une boite, se vend 5 fr. 50 net et renferme 50 pilules aui se prescripent à

Chaque (ube, contenu dans une boîle, se vend 5 fr. 50 net et renferme 50 pilutes qui se prescrivent à dose moyenne de 1 à 8 par jour, chaque pilute équivalant à une cuillerée à café de Panbiline liquide. Envoigratuit d'échastillen à MM. les Decteurs sur demande adversée su Laboratoire de la PANBILINE, ANNONAY (Artèche).

\* OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES \*

LITHIASE BILIAIRE EBILIAIRE COLIQUES HEADEN PLANTE PROPRIÉE BILIAIRE ASSOCIÉES AUX CHOLAGOGUES \*

LITHIASE BILIAIRE
CHOLECTOR L'ÉPER BILIAIRE
ANGIOCHOLECYSTIES, NYPORÉPARE
PARAILUSE / ARTHUTISME
DIABET AUX ATTRUTISME
DIABET CHOLEMBE FAMILIALE
CHOLEMBE FAMILIALE
CHOLEMBE FAMILIALE
CROPULE et TUBERCULOSE

SCROPULE THE ANNUALE
SCROPULE TO TUBERCULOSE
justiciable de Pfulle de FOIE de Merue
Prix du FLACON 16 fr.
BYFRIEST SHERETERS \*\* HPERCULORITERE
COLITE MUCOMEMBRANEUSE
CONSTITATION \*\* HEMORKOLOSE \*\* PITUTIT\*
MED. D'OR
NEVROSES ET PSYCHOSES DYSHEPATIOUSE
PTITUTE
NEVROSES ET PSYCHOSES DYSHEPATIOUSE
PTITUTE
PERMATOSES AUTO ET HETEROTOXIQUES

177

en dérivent. Solution d'absorption facile, inattérable, non toxique, bien tolèrée, legérement amère mais sans arrière-goul, ne contenant nis surce, ni alcoul. Une à quarte cuillerées à dessert par jour au début des repas. Enfant : demi-dose. Le traitenest, qui combie a substance de plusieurs spécialités excellentes, constitue une dépense de

thérapeutique compléte, en quelque sorte spécifique, des maladies du FOIE et des

VOIES BILIAIRES et des syndromes qui

INTOXICATIONS et INFECTIONS PALMA funt: demi-door. Le traitement, est combine ha unbance de FIÈVRE XEMPLO SENSE (SENSE) 1914 funcions repúblis cerdibente, constitue sue éjense de FIÈVRE TYPHOIDE = HERAITIS et (DERIOSS "C+" bir. 75 pro de la desa babituel d'aux cullieré à fessert quédificament, la Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBLIANE. ANNONAY (Ardèche)

PRODUITS DE RÉGIME
CH. HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits

et de céréales Légumes décortiqués

Usine, de NANTERRE (Seine).

BRONCAITES

ASTHME-TOUX GRIPPE

(LOBULES ON THE KORAB

A L'HÉLÉMIKE DE KORAB

A L'HÉLÉMIKE DE KORAB

L'HÉLÉMIKE DE KORAB

A L'HÉLÉMIKE DE KORAB

CHAPÉS DE KROTE-TELEM PARIS

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Le diploscope, par le Dr A. REMY (avec la collaboration des Drs A. Cantonnet, Valby et Blum), 71 figures dans le texte, 6 fr. (Maloine, à Paris).

Le diploscope, très ingénieux instrument imaginé par le Dr Remy depuis quinze ans déjà, est aujourd'hui

connu de tous les oculistes. C'est un appareil destiné à étudier la vision binoculaire aussi bien dans son fonctionnement normal que dans les altérations de son fonctionne-

L'auteur et ses collaborateurs ont réuni dans cet ouvrage et présenté d'une manière didactique toutes ses idées sur le diploscope.

Cclui-ci est à la fois un appareil de recherches pour l'étude de la physiologie de la vision binoculaire; un appareil de diagnostic pour la mise en évidence de ses altérations, et de traitement : enfin un appareil d'expertise démontrant l'existence de la vision binoculaire et destiné à dépister la simulation.

Déjà nous avions réuni en un volume (1) une série de leçons faites à l'hôpital des Enfants malades sur le mode d'emploi de l'instrument dans le strabisme et sur les excellents résultats qu'on peut en attendre dans certaines variétés, en particulier dans le strabisme divergent.

Il faut féliciter les auteurs de présenter ces résultats dans un travail d'ensemble.

Après avoir rappelé ce qu'est la vision binoculaire ct décrit le diploscope, ils étudient successivement et d'une façon très complète toutes ses applications.

D'autres questions intéressantes, connexes de la vision binoculaire, la triplopie, l'influence des tales cornéennes sur la vision, l'expérieuce de Cautonnet, dite du «trou de la maiu », qui permet de faire du diploscope sans instrument, sont également traitées.

Elles sont très clairement exposées et seront lues avec un grand intérêt par tous ceux à même d'utiliser cet excellent instrument, dont la valeur théorique et pratique est universellement reconnuc. F. TERRIEN.

(1) F. Terrien et Hubert. Le traitement adjuvant du strabismc. Un vol. de 300 pages. Paris, 1910, Steinheil, éditeur. Culture et industrie des plantes aromatiques et des plantes médicinales de montagne, par MM. R.-M. GATTEFOSSÉ et L. LAMOTTE. 4º édition, revue et complétée, illustrée de 64 gravures (Editions scientifiques françaises, 45, rue Lauriston, Paris, 1917).

Cette étude, couronnée par la Société des agriculteurs de France, concerne, à un point de vue essentiellement pratiqué, les meilleures conditions de culture de la lavande, du thym, de l'aspic, de la sauge, du romarin, de l'hysope, de la cumomille, du tilleul, de l'angélique.

Ce travail est intéressant en soi ainsi que par son aspiration patriotique. Il est dédié en « hommage au Touring-Club de France, ami et protecteur de uos montagnes ». On y découvre facilement la compétence euthousiaste d'alpinistes éclairés, qui souhaitent que l'après-guerre donne « un essor grandissant aux cultures françaises des plantes aromatiques et aux distilleries agricoles ».

Les pharmaciens liront utilement cette étude, et les médecins ne dédaigneront pas de consulter parfois no fût-ce que le calendrier des plantes médicinales que MM. Gattefossé et Lamotte ont fort utilement annexé à leur travail.

H

Otites et surdités de guerre, par les Dre Bourgeois, oto-rhino-laryngologiste des hôpitaux de Paris, et Sourdille, ancien interne des hôpitaux de Paris. Un vol. in-8 écu de 190 pages, avec 78 figures. Prix : 4 fr. (Masson et Cie, éditeurs).

La nécessité d'incorporer des effectifs de plus en plus nombreux a conduit à reviser les conditions d'aptitude au service militaire au point de vue otologique. D'autre part, une nouvelle pathologie, née de l'otologie de guerre, comporte des chapitres nouveaux qu'ignorait l'otologie du temps de paix.

Ce sont les besoins de cette situation nouvelle qui se prolongera longtemps qu'out envisagés MM. Bourgeois et Sourdille

JOSU a Sémiologie Cardiaque actuelle

Émulsion MARCHAIS

De 3 à 6 cuil, à café

### 1914, 1 volume in-16 de 96 pages avec figures, cartonné... 2 fr

de l'Arcade,



SOURCE SULFATÉE SODIOUE FROIDE

Eau laxative diurétique. Eau de régime des S. — Traitement des OBÈSES. CONSTIPES et des Entéro-Colites et Appendicites chroniques. D'EXPORTATION, CONSERVATION ASSURÉE Saison thermale de Mai à Octobre

#### VARIÉTÉS

#### LA SYPHILIS ET LE CANCER CHEZ LES BASSOUTOS

Histoire naturelle et médicale d'une tribu de l'Afrique du Sud

> Par le D' G.-A. CASALIS DE PURY Lieutenant-colonel S. A. M. Corp

Médecin-chef de l'hôpital Beau-Rivage nº 156 bis, à Cannes La syphilis et le cancer sont-ils proches parents et des

maladies également parasitaires et inoculables? Et sinon, peut-on tout au moins parler, comme d'aucms le prétendent, d'une diathèse hérédo-syphilitique cancéreuse?

Certains faits sembleraient presque le faire croire. Ceux que je vais relater ici sont peut-être uniques dans les annales médicales et méritent d'être signalés.

Il y a près d'un siècle, en 1830, mon grand-père, un Béarnais de la vallée d'Oloron, huguenot de vieille roche, émigrait au sud de l'Afrique comme missionnaire, C'était l'époque de la grande épopée du prosélytisme protestaut. Moffat et Livingstone s'y étaient acquis une réputation d'apôtre. Ce dernier, surtout, devait éveiller dans l'âme de ses coreligionnaires d'ardents émules. Mon grandpère le rencontra dans les plaines arides du Beschuanaland. Du haut de son chariot primitif, traîné par dixhuit paires de bœufs, le docteur, tel un Jean-Baptiste moderne, promenait d'un bout de l'Afrique du Sud à l'autre sa personnalité géniale et affecteueuse, prêchant la bonne nouvelle et guérissant les malades. Il conseilla à son jeune condisciple de s'établir parmi les Bassoutos. Il y avait là, disait-il, une tribu de noirs extraordinairement intéressants. Les Ba-Soutos ou Ba-Kuena, c'est-àdire les gens du crocodile, descendaient du Hant-Zambèze et, depuis quelques années seulement, s'étaient établis dans les callées septentrionales du Drachensberg, à la limite de État libre d'Orange.

sons l'égide d'un chef énergique et capable, le grand Torchesh, ils avaient fait souche et s'étaient développés Epidement, acquérant en peu de temps force richesses et territoires.

Moschesh recut fort bien son premier missionnaire. Il l'établit à côté de lui et aimait à s'entretenir des coutumes des blancs et surtout de la France, dont il entendait parler pour la première fois.

Les Bassoutos pratiquaient à cette époque un communisme admirable. La terre appartenait à la tribu ; chacun en recevait une parcelle, qu'il cultivait de son mieux pour le bien de tous.

La feiume s'acquérait par bétail et tout Mossouto, dont le pouvoir administratif savait faire valoir le patrimoine tribal, pouvait en acheter plus d'une, d'où une augmentation rapide de famille et un accroissement consécutif de richesses. En effet, chaque fille nouvelle voulait dire une dot prospective de plusieurs têtes de bétail, et comme les fils ne manquaient pas non plus, c'était l'accumulation double de biens d'un côté, et de l'autre, celle d'une maju-d'œuvre toujours fort recherchée. Une grande famille voulait donc dire une fortune placée à intérêts composés, et l'était en effet.

· Ce régime patriarcal avait heurensement solutionné la majorité des problèmes sociaux dont l'Europe a tant souffert et souffre encore. La femme, bien dotal, d'une Valeur intrinsèque, était protégée rigoureusement par la



### Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDELE, LE PLUS CONSIANI LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIOUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la

PHOSPHATÉE L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration; le remêde le plus heroïque pour le brighti-que comme est la digitale pour le cardiaque

CAFÉINÉE cardiopathies, fait dis les ordemes et la dyson force la systole, régularise le cours du sang.

LITHINEE médicament de choix des Le traitement rationnel de l'ar-fiopathies, fait disparaître thritisme et de ses manifesta-ordèmes et la dyspnée, ren-tions; jugule les crises, enrave tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise

- Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boltes de 24. - Prix 5 fr.

PRODUIT FRANCAIS

4, rue du Roi-de-Sicile - PARIS

PRODUIT FRANCAIS

loi. Sea enfants encore plus. Elle ne pouvait étre répudiée sans rentrer chez elle, trafinaut à as suite toute sa progenture et les têtes de bétail, qui lui étaient redevables à elle et à sea enfants. La question de divorce ne se posati done jamais et n'auratt pu être abordée que par un milliounaire. Ce dernier faisait alors totalement défant.

Bien plus, les Bassoutotes, grâce à la polygamie, se mariant toutes, la multiplicité des femmes rendait la prostitution inopérante. Dù reste, la loi était inexorable : elle décrétait que la femme n'était pas uniquement un objet de plaisir, mais bien le dépositaire fondamental de la richesse familiale et de l'avenir de la tribu. L'adultère et la prostitution se trouvaient done sévèrement punis. On lapidait saus pitié les coupables et si, par grand hasard, une jeune fille devenait fautive, son comparse était forcé de l'épouser immédiatement, contractant par ce seul fait une dette à l'égard du père, dont il devait se libérer à brève échéance. L'absence d'adultère créait forcément une situation heureuse à l'enfance. Il n'v avait en effet pas d'avortement, pas d'infanticide, pas d'enfauts abaudonnés, partant pas de miséreux, pas de femme saus mari, pas de veuves délaissées, une absence presque totale de crimes, mais au contraire l'abondance pour tous, juste retour d'une répartition heureuse des richesses et de la division du travail. Cet âge d'or ne devait malheureusement pas durer toujours. Les Boers, fuvant devant la vague colonisatrice anglo-saxonne, envahissaient de plus en plus les frontières nord et ouest du pays. Moschesh dut plus d'uue fois repousser les envahisseurs. Avec la guerre, la misère fit aussi son entrée chez lui. Du reste, le contact avec une

civilisation nouvelle eréait de force à son peuple des besoins uouveaux. Les plus pressants étaient la possession de moyens de défense inconnus jusqu'alors : l'achat du fusil, dont les fermiers hollandais faisaient un si terrible usage. Justement, à ce moment des découvertes extraordinaires convulsionnaient le sous-continent. En plein désert, ou découvrait une nouvelle Golcoude, Les mines de diamant de Kimberley s'ouvraient et commençaient à attirer une population hétéroclite venue de toutes les parties du monde. La main-d'œuvre noire ne tarda pas à se payer des prix cousidérés alors comme fabuleux. Les Bassoutos suivirent le courant et s'embauchèrent en masse pour le nouvel eldorado. Mon père, ancieu iuterue des hôpitaux de Paris, enfant du pays, y était retourné, succédant comme médecin au premier missionnaire. C'est alors qu'il assista, frappé d'épouvaute, à la première invasion d'un mal nouveau, que les iudigènes appelaient macaola et qu'ils rapportaient de Kinberley. Tout d'abord, il ne devina pas tout à fait son origine, ni son yrai caractère, L'avarie, car c'était elle, se présentait avec des dehors auodius. La lésion primitive faisait presque toujours défaut ou, si elle existait, et j'en ai rarement vu, elle était si bénigne qu'elle n'attirait pas l'attention du malade. Ce dernier vous montrait, au contraire, de larges plaques muqueuses tapissant la cavité buccale, ou quelquefois des éruptions fugitives qu'il traitait avec le mépris le plus absolu, certaines dermatoses parasitaires étant fréquentes daus le pays. Mais voici que tout d'un coup le tréponème brûlait les étapes. En quelques mois les os se ramollissaient et s'incurvaient. Des gommes phénoménales surgissaient à vue d'œil un peu partout. L'arc

### DIGITALINE criste

Académie de Médecine de Paris-Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

GRANULES BLANCS
us 1/4 de milligr
GRANULES ROSES
ou 1/10 de milligr
AMPOULES au 1/4 de milligr
AMPOULES au 1/4 de milligr
AS, Boul, Port-Royal, Paris,

## NATIVELLE

TÉLÉPHONE :

#### CABINET GALLET

FONDÉ En 1886

47, Boulevard Saint-Michel - PARIS

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Malsons de santé, etc.
Service spécial de Remplacements

Renseignements gratuits sur demande. — Rédaction d'actes Nombreux postes à céder dans toutes régions.



FARINES MALTÉES JAMMET

CÉRÉALES JAMÉET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, M° JAMMET, 47, Rue de Miromesnil, PARIS

du palais s'effondrait et, avec lui, toute l'arête nasale, produisant un prognathisme repoussant, mais typique. Des suppurations sanieuses interminables se déclaraient, creusant des cavernes, détachant la peau des surfaces sous-jacentes et produisant une cachexie rapide, une déchéance physique si terrible que tout le corps. la peau, les muscles, les os semblaient fondre sur place, les majades perdant en quelques semaines presque le tiers de leur poids et de leur stature. Seul le système nerveux semblait intact et jamais on n'avait constaté d'affections tertiaires des centres médullaires.

Lorsque j'arrivai à mon tour dans le pays, cinquante ans après mon grand-père, vingt-cinq après mon père et médecin comme lui, je trouvai les conditions de vie des Bassoutos en pleine révolution sociale.

Le communisme d'autrefois faisait place petit à petit au particularisme européen. L'institution du mariage par bétail, clef de voûte de l'ancien système, s'effritait gra-

duellement devaut les assauts consécutifs que lui portaient à la fois l'enseignement du christianisme et la civilisation moderne. Ni l'nn ni l'autre ne ponvaient tolérer la polygamie ni le régime dotal de la tribu. Ce dernier snrtoutétait considéré comme dégradaut pour la femme et flairant l'esclavage. Le Mossouto devint donc libre de se marier à l'européenne. Sans doute les retardataires, les enragés du passé exigeaient encore l'échauge d'un certain nombre de bœufs ou de moutons avant d'accepter un préteudant, mais cela devenait l'exception. La vieille coutume tombait en



désuétude. Les jeunes gens retour de Kimberley, habillés de neuf de la tête anx pieds, vrais daudys aussi ridicules dans leur costume à la mode que lenrs pères présentaient une figure digne et fière, drapés dans leurs vêtements de pean, ne cherchaient qu'à s'affranchir de toute coutrainte. A quoi bon, en effet, palabrer pendaut des semaines lorsqu'une courte cérémonie suffisait pour aplanir toutes les difficultés? Les instigateurs du nouvel état social, profondément hounêtes, mais idéalistes, comme les missionnaires par exemple, n'avaient oublié que deux vérités, c'est qu'il est plus aisé de détruire que de construire et qu'un objet obtenn saus frais perd souvent toute sa valeur. La Mossoutote devait en faire la dure expérience. Épousée sans dot, divorcée sans peine, elle se trouva du jour an lendemain nne déclassée sans défense devant l'égoïsme et la capidité de l'homme. Ses enfants du même coup perdirent avec elle la protection tutélaire des lois tribales. Les filles surtout n'étaient plus qu'une valenr vénale à la merci du premier venu. Que faire? Comment subvenir à une existence de plus en plus pré-

caire? Antour des villes minières poussant comme des

champignons sur le veld immense, l'argent se gagnait à pleiues maius pour qui voulait se vendre.

La prostitution entrait, toutes voiles dehors, dans la vie intime de la nation. Avec elle s'établissait côte à côte, dans une cohabitation funeste, l'avortement, l'infanticide, la misère physiologique des faibles et tous les maux importés d'Europe. Car la pathologie ne perdait pas ses droits. Elle les revendiquait au contraire, grâce au relâchement général des mœurs, avec une férocité qu'i devait mettre la tribu à deux doigts de sa perte,

En effet, la syphilisation du pays marchait de pair avec son évolutiou sociale. La contagion faisait tache d'huile. L'hérèdo-syphilitique devenait un objet d'observation couraute, les stigmates de dégénérescence se montraient uombreux chez les enfants comme chez les adultes. La natalité diminuait !... C'est alors que le gouvernement anglais, énun, se résolut d'agir énergiquement. Des dispensaires s'ouvrirent dans plusienrs ceutres. Ordre fut donné

> de lutter sans trêve coutre le fléau dévastateur. Rien du reste n'était plus facile. Le Mossouto a toujours adoré les médicaments, et il ne se fit pas faute d'en absorber une quantité notable. L'iodure de potassium surtout faisait florès et merveille! A mon hôpital on le distribuait larga manu et cela tenait presque du miracle que d'observer des lésions tertiaires d'uue gravité exceptionnelle fondre' sous son influence comme la neige au soleil. Le crayou de nitrate d'argent était aussi fort estimé On cu badigeonnait les muqueuses, les plaques de

rupia, les excroissances ecthymateuses. Dans les clapiers tertiaires ou bourrait de la gaze iodoformée ou au cyanure de mercure. Bref, petit à petit, à force de persévérauce et de dévouement, grâce surtout à l'inlassable générosité des autorités britanniques et à l'influence des missionnaires, le mal se trouva enrayé.

Daus mon dispensaire où je voyais pourtaut plusieurs milliers de malades par an, uue chose cepeudaut m'étonnait. Je n'avais dépisté le cancer nulle part! Mon père pressenti fut catégorique : « Le cancer n'existe pas chez les Bassoutos. Voici vingt-cinq ans que je le cherche en vain. » Pourtant on le rencontrait chez les Européeus. Même dans la colonie restreinte de blancs qui habitaient le pays, j'avais vu uu missionnaire mourir du caucer de l'estomac, je connaissais une vieille daue avec un épithélious du sein, un autre de sues malades était mort d'un adénocarcinome de la glande parotide. Du reste, à deux pas de la frontière, chez les Boers de l'État libre d'Orange, tout le long de la rivière du Calédon, il existait. Sa fréquence s'acceutuait même chaque aunée davantage.

Onant aux Bassoutos, après le désarroi causé par les guerres avec les Boers et par l'entrée brutale de la civilisatiou occidentale à Kimberley et Johannesburg, les

choses s'étaient, comme l'on dit vulgairement, « tassées ». Le pays, sous l'égide paternelle du gouvernement anglais et l'influence bienfaisante des missionnaires, maintenant tout à l'effort de reconstruire ce qu'ils avaient inconsciemment aidé à détruire au début, se développait rapidement. Des écoles se fondaient partout, on v enseignait à lire, à écrire, ou v apprenait des métiers. Il v eut des maçons, des charpentiers, des imprimeurs, voire des éditeurs; deux journaux se fondèrent. En quelques années, le Mossouto avait passé de l'état de sauvage à celui d'un demi-civilisé. Au lieu d'habiter une hutte basse couverte de chaume et de pisé, il avait une jolie maison nette bâtie en pierres de taille, parfois avec un plancher et presque toujours meublée de quelques pièces simples et pratiques. Il portait des vêtements à l'européenne. Sa nourriture seule ne s'était que peu modifiée. Comme autrcfois, la base en demeurait la céréale et consistait surtout en une bouillie de sorgho indigèue et du pain de mais, trempé dans du lait caillé. Ce dernier, sorte de yougourth, était conservé, soit dans de vastes amphores en terre cuite, soit dans des outres en peau de chèvre. L'alcoolisme n'avait heureusement'jamais fait de grands ravages. D'une façon générale, la race est sobre. Néanmoins, dans ce pays admirablement sain, situé à 6'000 pieds d'altitude, avec un climat merveilleux, une population laborieuse et foncièrement honnête, l'ombre du tableau restait l'avarie, qu'il fallait toujours combattre. Il devait s'en ajouter deux autres, l'entrée du cancer et plus tard celle de la tuberculose !

Comment sc faisait-il qu'une tribu si longtemps réfractaire au néoplasme malin en fût, après un nombre d'années relativement court, victime à son tour?

Telle était la question que je me posais du jour où; croyant opérer un kyste hydatique du foie, maladie fréquente au sud de l'Afrique, je rencontrais, sous la pointe de mon bistouri, un adéno-carcinome volumineux.

Le malade n'avait que trente ans, il avait travaillé pendant deux hivers aux mines d'or, il était syphilitique. Son autopsie leva tous mes doutes : il s'agissait bien d'un néoplasme primitif de la tête du pancréas, et non d'un syphilome.

Plus tard, je vis une tumeur du foie jucontestablement caucéreuse, puis d'autres du seiu, de l'utérus, des glandes du cou et plusieurs ostéo-sarcomes. Je ne trouvai jamais d'épithéliomas proprement dits. Donc, à l'encontre des Boers vivant de l'autre côté de la frontière, atteints de formes cancéreuses à développement lent, telles que le cancer des fumeurs, le squirre du sein, celui du pylore, l'ulcère malin de la région auriculo-temporale, on commençait à découvrir chez les Bassoutos l'adénocarcinome, l'ostéo-sarcome et ces formes néoplasiques 1 (1) Le pays s'appelle le Lessouto, l'individu, le Mossouto, à développement rapide semblaient de préférence la tribu, les Bassoutos.

atteindre des sujets jeunes et, fait encore plus curieux, des hérédo ou des syphilitiques avérés!

J'ai déjà dit que, chez les Bassoutos, la syphilis est presque d'emblée secondo-tertiaire. Elle était rarement sclérosante, sa marche étant trop rapide. On ne trouvait donc chez eux aucune de ces lésions spécifiques chroniques, comme la leucoplasie buccale, l'endopériartérite, les indurations tantôt superficielles, tantôt profondes, de la peau ou des muqueuses, qui donnent lieu aux crevasses ou aux fissures de l'ulcération spécifique. Elle n'affectait jamais non plus les centres nerveux. Le tabes, la paralysie générale, les myélites et toutes les scléroses semblaient donc appartenir aux vieilles races européennes, syphilisées depuis des siècles, comme le sont encore, à l'heure actuelle, les populations blanches du Sud de l'Afrique, toutes issues des stocks hollando-francoanglo-saxons émigrés d'Europe.

Comment donc ne pas voir un rapport de cause à effet entre cette syphilis glandulo-osseuse et cette forme cancéreuse également glandulaire et osseuse, toutes deux se développant avec une hardiesse extraordinaire chez des sujets jeunes et sur un terrain encore tout dernièrement vierge de toute diathèse néoplasique?

Mais le champ de mes observations était trop étroit pour permettre aucune conclusion pratique; du reste, j'allais quitter le pays pour m'établir au Cap même. J'eus alors l'occasion d'y compléter mes observations (1).

La population de la colouie du Cap, « the Cape Peninsula », comme la désignent les Anglais, est des plus variée. On v rencontre des races de tout le reste du sous-contiuent. Si on y ajoute les émigrations successives de Malais, d'Indiens, de Chinois, de Portugais, de Grecs et d'Européens, on devine le mélange extraordinaire que peut donner ce cosmopolitisme à outrance. Les métis du plus beau noir, du chocolat, du café au lait jusqu'au blanc le plus pur s'y coudoient à chaque coin de rue. Cependant l'élément anglo-saxon et hollandais y domine encore. La vie v est large, aisée et, la beauté du climat aidant, la majorité des entités morbides fréquentes en Europe v perdent leur caractère d'acuité et évoluent sans complications. Toutes les fièvres éruptives de l'enfance sont bénignes, la pneumonie est rare, le rhumatisme aigu presque inconnu. Trois affections seules gagnent du terrain, la tuberculose d'abord, la syphilis ensuite, puis le cancer. Ce dernier est très fréquent chezles Hollandais, un peu moins chez l'Anglo-Saxon, il diminue encore davantage chez les représentants des races de l'Europe méridionale et n'existe presque plus chez l'Asiatique. Par contre, parmi les métis, il abonde surtout chez le métis

Toux 8IROP (0.01) FMDUVSĖME PILULES (0,01) ASTHME

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

/Bi-Bromure de Codéine) SIROP (0.03

TOUX . INSOMNIES PILULES (0.01) AMPOULES (0.05) SCIATIQUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS-



Alcalin-Type, spécialement adanté THERAPEUTIQUE

# SEL DE

GRANULÉ

calmant ansement Muaueuse stomacale

ACTION SURE

INNOCUITÉ ABSOLUE

Le Sel de Hunt réalise l'Alcalin-Type spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique. Malgré sa surprenante efficacité, il ne contient ni oplum, ni codéîne, ni cocaîne, ni substance toxique ou alcaloïdique quelconque : dans les crises douloureuses de l'hyperchlorhydrie, il supprime la douleur en en supprimant la cause même. Pas d'accoutumance : le Sel de Hunt produit toujours les mêmes effets aux mêmes doses. - On le trouve done toutes les Phies.

Entroi gratuit de Flacons de

SEL HUNT

MM. les Docteurs nour leurs Essais. ainsi au'aux Hônitaux et Formations Sanitaires militaires

Le Sel de Hunt est "friable". c'est-à-dire qu'il se délite dans l'eau en donnant, après agitation suffisante, une dilution homogène de poudres impalpables. On doit, en général, utiliser cet avantage qui en assure l'action uniforme (pansement calmant) sur la muqueuse stomacale. Cependant, pour des troubles légers de la Digestion ne nécessitant que de faibles doses, ou à défaut de liquide sous la main, on peut aussi prendre le Sel de Hunt à sec.

EMPLOI AISÉ

ABSORPTION AGRÉABLE

DÉPOT GÉNÉRAL

488888888888888888888888

issu de Hollandais et en particulier chez le Hottentot, croisé avec le Bocr. On y retrouve les formes glandulaires virulentes déjà décrites. Or précisément c'est le métis hottentot-hollandais qui de toutes les races sudafricaines est le plus syphilisé. Chez lui, l'avarie a des effets désastreux. Petit, jaune, la figure et le nez épatés, il est malingre et soufireteux. Presque tous sont syphilitiques et tuberculeux, beaucoup devienneut canétreux.

tiques et tuberculeux, beaucoup deviennent cancereux.

J'ai publié à ce sujet dans les journaux sud-africains
une statistique établie d'après les registres des certificats
de décès de la ville du Cap et des environs.

Elle est probante autant que peut l'être une statistique de ce genre, lorsqu'elle est limitée à une aglomération de 350 000 âmes.

Je ne puis malheureusement ici en donner qu'un apercu, toute littérature spéciale me faisant défaut à l'heure actuelle. Mais elle démontrait que de tous les habitants de la Péninsei du Cap les Parance-Hollandais présentaient la plus forte proportion de cancéreux, et malgré le fait que la majorité fea faisait pas partie des aglomérations urbaines mais vivait sur leurs fermes et à la campagene.

Les formes de cancer les plus nombreuses étaient l'épithéliome de la lèvre inférieure et celui de la langue.

J'ai déjà décrit la fréquence remarquable chez les Bores de la leucoplasie ainsi que leurs habitudes effreinées Bores de la leucoplasie ainsi que leurs habitudes effreinées de grands fumeurs. Si 7on ajoute que la syphilis est chez na héréditaire, qu'elle a été bendant longétimps fort unal sóguée, on ne s'étonnera plus que les accidents secondaires et tertiaires se dissent cantomás dans leur région de prédilection, 'est-à-dire dans la cavité buccale, et ainsi tabi ainsi la décénérescence cancéreuse.

En effet, la triologie syphilis-leucoplasie-épithélioma est depuis longtemps recomue comme un fait indéniable : 85 p. 100 des cancéreux de la langue, d'après Fournier, présentent des antécédents syphilitiques. D'après Gauchet, le diffre exact serait de 95 p. 100.

Mais ce qui était plus intéressant encore, c'est que, après le Hollandais pur sang, l'individu le plus frèquemment atténit était son métis hottento, et non pas, ce à quoi on aurait pu naturellement s'attendre, un autrerameau de la race blancle, infiniment plus prédisposée, on le sait, au cancer que les races de couleur.

Or, qui dit métis hottentot-hollandais, yout dire, au sud de l'Afrique, syphilis! Pour n'en donner que quelques exemples pris au hasard de mes souvenirs, je dirai que, quelques mois avant de quitter le Cap pour la France, j'ai opéré d'un carcinome végétant du col une jeune femme de couleur hottentot-hollandaise âgée de vingtsix ans seulement et présentant tous les stigmates d'un hérédo! J'ai vu à plusieurs reprises, aux hôpitaux de Woodstock et de Johannesburg, des métis toujours de même race, âgés de trente à quarante ans, porteurs de grosses tumeurs malignes du foie et d'autres glandes abdominales. Enfin j'ai opéré, à l'hôpital Victoria de Wynberg, trois ou quatre jeunes femmes de couleur entre viugt-huit et trente-cinq ans atteintes d'adénocarcinomes du sein et de l'utérus, greffés incontestablement sur un terrain syphilitique.

Du reste, en France, le fait de jeunes syphilitiques devenant cancéreux n'est pas inconnu et a déjà été noté par le professeur Jaboulay. Ainsi il déclare qu'un

individu qui devient cancéreux avant vingt-huit ans est est vraisemblablement un syphilitique et que, si cecl est vrai pour le cancer en général, ce l'est encore plus pour esttaines localisations du cancer. Pour lui, le cancer du foie avant trente ans fait songer à la syphilis et le cancer du sein chez une femme âgée de moins de vingt-huit ans est très vraisemblablement greffe au un terrain svahilitione.

La généalogie sulvante d'un officier français en traitemed dans ma formation souligne encore une fois de plus les rapports étroits qui existent entre le cancer et la syphilis. Son arrière-grand-père, ancien officier du premier Empire, mort en 1823 à l'âge de cinquante-huit ans, était syphilitique et succomba à un cancer de l'estomac.

Sa femme, probablement infectée par lui-même, meurt aussi au même âge d'une infection cancéreuse,

Son grand-père, syphilitque avéré, meurt, toujours à cinquante-huit ans, d'un cancer de la langue. Sa femme le suit à peu près à la même époque de la vie, atteinte d'un cancer du sein. L'âge de cinquante-huit ans semble être pour cette famille l'âge critique et le nombre de cinquante-huit muit un chiffre fatidique.

Cependant son père, que je counais personnellement, a déjà atteint la soivantaine. Il est<sup>®</sup>néanmoins syphilitique aussi; en plus, il est obèse, pèse 110 kilogrammes et est diabétique

Enfin mon malade lui-même est aussi malheureusment un syphilitique, souffre de cholécystie probablement calculeuse, d'une hépatite chronique et est déjà de entièrement chauve quolqu'il n'ait encore que trentetrois ans. Son père, de qui je tiens la plus grande particule des détails généologiques de la famille, m'assure que un d'autres membres sont morts de cancer, car, dit-il, ches nous tout le monde est sou cancéreux ou syvhilitime s.

Pour en revenir aux Bassoutos, je vistai de nouveau leur pays quelques mois après la guerre anglo-boer et je fis alors une enquête sérieuse sur place, fcuilletant les registres des dispensaires-hôpitaux tenus par mes collègues et questionnant à fond ces derniers.

Leurs réponses furent unanimes. La syphilis dininuait l'intensité, probablement par suite de la civilisation totale de la race; en effet, les fiéridon e, se comptaient plus, mais le cancer à on tour devenait de plus eu plus fréquent. Il semblait atteindre autroit les individus eutre trente et quarante ans et affectait rarement le Bassouto au délà de cinquante ans. Les formes les plus fréquentes étaient, comme autrefois, le type glandulaire, l'adénocarrimone du foio, du sein et des grandes glandes lymphatiques. Le cancer de la langue et de la lèvre, malgré que le noir fit un aussi grand fumerir que le Boer, était encore presque inconnu. Ils ajoutèrent que la tuberculose devemait de plus en plus évidente, surtout la forme pulmouaire,

Ainsi eu moins d'un demi-siècle, une tribu admirablement saine, d'un physique magnifique, avec des mœurs presque patriarcales, avait acquis, grâce à l'influence européenne, la syphilis d'abord, le cancer ensuite et finalement la tuberculose. C'était un bel exemple de civilisation à outrance.

Plus heureux que le Polynésien, surtout plus résistant, le noir du Sud de l'Afrique survivra aux doses successives du virus européen dont îl fut victime.

De la connaissance de ces faits cependant et des rapports apparents qu'il semble y avoir entre eux.

une conclusion à mon avis s'impose. C'est du reste pourquoi eet article brossé à grandes lignes a été écrit. La voici : le nombre des syphilitiques est déjà grand, il ira, hélas, grandissant d'une façon sérieuse pendant ectte querre; le nombre des cancéreux semble augmenter proportionnellement. Est-ce simple cofincidence, ou la syphilis n'est-elle pas la cause appelant le cancer? Ne sevait-elle pas la cause cabectisante par excellence, la cause générale et prédisposante dont il faut toujours tenir compte dans l'étologie du cancer?

Je le erois fermement et je crois non seulement que la syphilis favorise spécialement l'éclosion du cancer, mais que l'Brédo-syphilitique est le terrain propiec, admirablement préparé et pour ainsi dire prédestiné à une dégénèrescence cancércuise fatale. Il y a done une diablèse hérido-syphilique cancireuse incontestable.

Y a+d. plus? Le caneer serait-il une maladie contagiense hévéditaire et parasitaire comme est la syphilis? Y aurait-il symbiose, pent-être même hybridité entre les deux affections? Rien ne le prouve encore. Le seul fait positif, qui, pour nous, chirurgiens, crêve les yeux à l'évidence, c'est que la syphilis est un facteur de première importance dans les localisations eancéreuses. Un autre me semble devenir de plus en plus évident, c'est qu'il est parasitaire. C'est, à défant d'une preuve absoine, une quals-certitude morale pour tout observateur impartial. Quoi qu'il cu soit, il serait curienx que des trois grandes diathèses qui depuis le x'es siècle semblent en Europe se suivre, se completer et se servir d'amorce l'une à l'autre, deux soient parasitaires et contagieuses, comme la syphilis et la tuberculose, et l'autre, le eancer, ne le fût pas.

N'est-ce pas Audry qui a déjà décrit que s'il y a épithélioma sur syphilis, il y a également épithélioma juxtalupique et qu'une affection découle l'une de l'autre?

Devant un|degré de parenté ou d'association si évident, devant, hélas, l'accroissement de la syphilis d'une part et du cancer de l'autre, un devoir s'impose, plus impératir que jamais, c'est la lutté à outrance centre l'avarie et toutes ses conséquences. La loi fait-elle tout ce qu'il faut pour préserver, par exemple, le grand nombre de jeunes gens qui subissent, hélas, à l'heure a-tuelle, une contagion lutensive au front ou alleurs? Et, une fois infectés, sont-ils aussi rigoureusement sogiates, qu'ils devraient l'être? Il est permis d'avoir des doutes à cet égard et d'espèrer que la vigliance que les autorités françaises et du monde civilisé exercent sur la tuberculose s'exercera aussé à sou tour aur la syphilis.

Le dauger est aussi grand, quoique moius appareut, pour l'une que pour l'antre.

Quant à ceux déjà « avarfé» », nous ne pouvous suivre que le sage conseil domé par Hallopean, « ést les préveuir du dauger qu'ils courent en conservant des l'ésines syphilitiques récidivantes, en ne s'opposant pas, par exemple, à l'apparition de cette deutéropatile syphilitique», la leucoplasié on accident parasyphilitique qui se termine si souvent par le cancer.



#### NOUVELLES

Nécrologie. - Le Dr Ludger Cruet, aucien interne des hôpitaux de Paris, ancien directeur de l'Ecole française de stomatologie, chevalier de la Légion d'honneur. Mme Henry Desautière, femme de M. le Dt Henry Desautière. - Mme Berlioz, femme de M, le Dr A, Berlioz. -Le Dr Sabarthes (de Perpignan). — Le Dr Heidé, professeur à l'Ecole dentaire, chevalier de la Légion d'honneur. M<sup>11e</sup> Marcelle Servais, faisant fonctions d'interne à l'hôpital Claude Bernard, morte victime du devoir, en soignant un enfant atteint de diphtérie. - Le Dr L. Hirigoven (de Bordeaux). - Le Dr Duffan-Lagarosse (de Saint-Emilion). - Le Dr Peïron (de Bordeaux). - Le Dr Bossuet (de Bordeaux). - Le Dr Mareschal, médecininspecteur de l'armée, commandeur de la Légion d'honneur. - Le Dr Alexander Reid Urguhart, médecin aliéniste d'Eastbourne. - Le Dr A. Laurent, ancien médecin en chef des asiles d'aliénés.

Marlage. - M. Albert de Vadder, étudiant en médecine, et M<sup>11e</sup> Jeanne Delmas, fille du chanteur de l'Opéra.

Légion d'honneur. - Sont inscrits au tableau spécial pour officier :

JAULMES (Louis-Sully), médecin-major de 1re classe (active), médecin-chef d'un groupe de brancardiers divisionnaires.

IVERSENC (Jean-Joseph-Edmond-Marcellin), médecin principal de 2e classe (active), chef du service de santé d'une division d'infanterie.

Vezes (Jean), médecin-major de 17e classe (active),

médecin-chef d'une gare régulatrice. Tardos (Jean-Alfred), médecin-major de 1re classe

(active), médecin-chef d'une ambulance. MENUT (Jean-René-Adhémar), médecin-major de 176 classe (active), médecin-chef d'un groupe de brancar-. diers de corps.

Mare (Léon), médecin principal de 2º classe à titre temporaire (active), médecin divisionnaire.

DARBOUR (Pierre-Julien-Alexandre), pharmacienmajor de 1re classe (active) à l'hôpital militaire de Gama, 20° région.

SPIRE (Camille-Joseph), médecin-major de 176 classe des troupes coloniales (active), médecin-chef d'un groupe de brancardiers divisionnaires

ABBATUCCI (Jacques-Pierre-Louis-Séverin), médecinmajor de 1re classe (active) à l'hôpital de Fez.

BIRARD (Léopold), pharmacien-major de 1re classe (active) en Indo-Chine.

KEIM (Maurice-Désiré-Victor), médecin principal de 2º classe (réserve), médecin-chef d'un hôpital d'armée.

BÉCLÈRE (Louis-Antoine-Gustave), médecin-major de 1re classe (territorial) à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, gouvernement militaire de Paris.

GOUDAL (Antoine), médecin principal de 2º classe (territorial), médecin-chef à l'hôpital Dominique Larrey, gouvernement militaire de Paris.

HELME (François-Victor), médecin-major de 1re classe (territorial) à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce.

VALLON (Antoine-Charles), médecin-major de 170 classe (territorial) à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce.

MOULONGUET (Jean-Joseph-Justin-Albert), médecinmajor de 1re classe (territorial), médecin-chef à la clinique 🍴 sous un jeu d'artillerie d'une extrême violence. A été griè-Perdu, à Amiens.

· DE NICOLAS DU PLANTIER (Emilien), médecin-major cité à l'ordre,

de 1re classe (territorial), médecin-chef à l'hôpital complémentaire nº 10, 3º région.

Lesigne (Arthur-Armand-Octave), médecin-major de re classe (territorial), médecin-chef à l'hôpital complémentaire nº 1, 3º région.

BUOT (Paul-Charles-Emile), médecin principal de 2º classe (territorial), sous-directeur du service de santé (9e région).

BONNET (Jean-Baptiste), médecin-major (territorial), médecin-chef à la place d'Augoulême, 12º région.

RIGODON (Tean-Baptiste), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef des hôpitaux d'Yssingeaux, 13º région.

BEAU (Jean-Claude), médecin-major de 1re classe (territorial), service de santé de la place de Lyon, 14º région.

LEFILLIATRE (Gustave-Clément), médecin-major de 170 classe (territorial) au gouvernement militaire de Paris.

(Benjamin-Auguste), médecin-major de 1re classe (territorial) à l'hôpital militaire Villemin, gouvernement militaire de Paris.

PERRET (Lucien-Hippolyte-Maxime), médecin-major de 1re classe (territorial), médecin-chef à la place de Belfort (7º région).

COUVREUR (Achille), médecin-major de 1º0 classe (territorial), au gouvernement militaire de Paris,

Moureu (François-Charles-Léon), pharmacien-major de 1re classe (territorial), à l'inspection des études et expériences chimiques.

PERROT (Emile-Constant), pharmacien-major de 1re classe (territorial), chef du laboratoire de bactériologie de Neufchâtcau (20e région).

Pour chevalier:

LANDOLT (Fernand), médecin-major de 2º classe (réserve) au 167º rég, d'infanterie : médecin chef de service, d'un grand courage, d'une remarquable habileté professionnelle et d'un dévouement à toute épreuve. Etant d'une classe ancienne et sujet étranger, s'est fait naturaliser français pour servir dans nos rangs. A demandé avec instance son affectation à une unité de première ligne, y a rendu les plus grands services, en particulier dans les affaires d'août et septembre 1917, A été blessé grièvement le 20 octobre 1917 dans l'accomplissement de son devoir. Deux citations.

Médaille militaire. - FAURE (Marc-Louis), médecin auxiliaire (active) au 169º d'infanterie : médecin auxiliaire dans une formation de l'arrière, fut affecté sur sa demande à un régiment d'infanterie où, des son arrivée, il se fit rémarquer par son moral élevé. A jait breuve d'un dévouement allant jusqu'à l'abnégation. d'un courage qui jut presque de la témérité sous le jeu. Grievement blessé, le 8 septembre 1917, au moment où pendant un tir de barrage des plus violents, il se portait au secours d'un officier.

CHAUFFARDET (René-Louis-Delphin), médecin auxiliaire (active) au 283e rég. d'infanterie : médecin d'une grande bravoure, ayant une haute idée du devoir. Le 21 octobre 1917, a donné un magnifique exemple de dévouement et d'abnégation, en prodiguant ses soins aux blessés vement blessé, dans l'accomplissement de son devoir. Déjà

Citations à l'ordre de l'armée. — RENARD (François), médecin aide-major de 2º classe au 15º règ. d'intertric : chej de sevice médical d'une autorité et d'un dévouement remarquables, organisateur de premier ordre. Vient de déployer, au cours des attaques des 23 et 23 octobre 1917, une activité inlassable qui a permis, notamment le 23 octobre, une rapidité exceptionnelle dans les évacuations, oui mérite tous les flores.

BERTRANN (John-Philippe), médecin-major de 2º classe ut 75 rég. d'infanterie : a fuit preuve depuis le début de la campagne de qualités exceptionnelles de courage et de dévourment. Toujouss en première lique. Blessé le 21 octobre, intosiqué le 22, a répué de se fuire évacure pour prendre part à l'attaque du 23. A montré, au cours de l'attaque, les qualités qui lui étaient coutumières. Le 24, a été foiréusement tué en cherchant à déplacer le poste de secours du hettellon.

LaCHARME (Pierre), médecin aide-major de 2º classe au 1º batallo du 41º etg. d'infanterie: médecin de haute valcur morale et animé du plus beau sentiment du devoir, a loujours fait preuve, en toutes circonstances, d'activité, de dévoument, de sang-froid et de travoure. A trouvé la mort, le 33 ptin 1917, au cours d'un violent bombardement dors qu'i venait de protigues ses soins et d'évacuer de nombreux blessés, les préservant d'une mort certaine.

Les étudiants du P. C. N. — M. Laurent Eynac, député, demande à M. le ministre de l'Instruction publique s'il serait possible d'autoriser les jeunes gens pourvus du certificat de P. C. N. qui ont fait un stage dans les hôpitaux, et qui possèdent une inscription de doctorat en médecine non validée, à prendre cumulativement la 2º inscription de doctorat, en accordant d'office la validation.

Réponse. — La première inscription de médecine n'a été accordée aux jeunes gens mobilisés pourvus du certificat de P. C. N. qu'à titre d'indication d'études et avec la réserve expresse qu'ils ne pourraient prendre la seconde qu'après qu'ils auraient régulièrement accompli les stages et travaux pratiques qui correspondent à la première. Il n'est pas possible de tenir compte du stage volontaire, et sans contrôle régulier, qu'un certain nombre d'entre eux ont fait dans les hôpitaux, pendant qu'ils étaient en cours d'études, à la Faculté des sciences, en vue du certificat de P. C. N. D'autre part, ces jeunes gens, étant mobilisés, n'ont pas pu participer aux travaux pratiques d'anatomie qui accompagnent la première inscription. Dans ces conditions, le ministre de l'Instruction publique ne croit pas devoir prendre la responsabilité de valider d'office, ainsi que le demande l'honorable député, une inscription qui n'a été suivie d'aucune scolarité médi-

M. Paulin Dupuy (Taru-et-Garonne), député, demande & M. le ministre de l'Instruction publique s'il ne lui semblerait pas juste d'autoriser les jeunes étudiants en médecine de la classe 1918, mobilisés, pourvus du P. C. N. et possédant une inscription de doctorat en médecine, à prendre la deuxième inscription, avec validation d'office.

### Antisepsie des voies biliaires et urinaires

# UROFORMINE GOBEY

Comprimés d'hexaméthylènetétramine chimiquement pure

Dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour)

ÉCHANTILLONS, 4, rue du Faubourg-Poissonnière, PARIS (Xº)

pour permettre à ces jeunes gens d'être affectés à une section d'infirmiers.

Réponse. - Les étudiants de toutes catégories de la classe 1918 ont déjà bénéficié d'une faveur spéciale : ils ont pu, quoique incorporés en avril, preudre la dernière inscription de l'année scolaire et subir l'examen de fin d'année sans en avoir accompli toute la scolarité. Les étudiants des classes antérieures n'ont pas bénéficié de cette mesure exceptionnelle et bienveillaute. La faveur réclamée par l'honorable député constitucrait donc pour les étudiants d'une seule catégorie et d'une seule classe un denxième privilège. Les étudiants dont il s'agit possédent, avec le P. C. N., une inscription de médecine qui leur a été accordée à titre d'indication d'études ; en réalité, ils n'ont commencé ancune scolarité médicale. Si on les autorisait à prendre actuellement la denxième inscription avec validation d'office de la première, on Jeur concéderait une inscription de pure forme, puisqu'ils n'ont pas pu accomplir la scolarité qui correspond à leur première Dans ces conditions, le ministre de l'Instruction publique ne croit pas pouvoir déférer au désir exprimé par l'honorable député. Il appartient, d'ailleurs, à M. le ministre de la Guerre d'examiner si le certificat de P. C. N. et nne inscription d'attache ne suffiraient pas pour assimiler, au point de vue militaire, les étudiants qui les possèdeut aux étudiants en médecine titulaires de deux inscriptions.

Médecins rapatriés. — M. Milliaux, député, demande à M. le ministre de la Guerre s'il existe un régime spécial pour les médecins rapatriés, considérant que, pour leur tenir compte de la longne captivité qu'îls ont subie, il paraîtrait équitable de les laisser dans les formations de l'arrière peudant une période suffisante à déterminer.

Réponse. — Les médecins rapatriés sont envoyés en permission d'un mois avant de reprendre leur service. À l'issue de cette permission ils rejoignent leur région d'origine, où ils reprennent leur tour de départ aux armées, compte tenu de leur âge et de leurs charges de famille.

Médecins des classes anciennes. — M. le marquis de la Perromays, dépnié, rappelle â M. le iministre de la Genere que, d'après me dépêche, ministériel (sonssecrétarist d'Eltat du service de santé, du 21 octobre 1917, <sup>10</sup> m 33963 1/7), les médechas de compliment des classes 1887; et antiérieures peuvent être mis en congé sams solde, et lui denande à par analogie avec les dispositions de la circulaire du 1ºº décembre 1916, nº 344 C. 1/7, complétant la circulaire du 1ºº décembre 1916, nº 340 C. 1/7, [Ne péres de six enfants des classes 1893 et antiérieures assimilés à la classe 1887 par leur nombre d'enfants et les pères de sept enfants, quelle que soit leur classe, doivent bénéficier de stispositione de la dépêche du 21 octobre 1917 précitée,

Réponse. — Il ne fant comprendre, dans les classes 1887 et antérieures, que les officiers du service de santé appar-

ramenés par six enfants vivants. La mise en congé sans solde ne saurait donc être accordée ni aux officiers ramenés à la classe 1887 par moins de six enfants, ni aux officiers pères de six enfants vivants qui ne seraient pas de ce fait ramenés à la classe 1887.

M. Paulin Dupuy (Tarn-et-Garonuc), député, demandeà M. le ministre de la Genere s'il est exact que la solde et les prérogatives afferentes à leur grade doivent être maintennes aux médecins des plus vieilles classes, ou assimilés, relevés de la pone des armées on de l'intrieur, et renvoyés, sur leur demande, dans leur domicile d'avanguere, alors que ces mêmes médecins out repris, chez eux, leur ancienne clientèle civile et puyante, accrue de cellentèles de confrères restés mobilisés, alors surtout que, dans leur résidence, ou même dans tout leur arrondissement, ne se trouve plus un seal hópital, avec blessés ou malades militaires, et que, dans leur résidence propre, a l'existe d'antre garnison qu'ume brigade de gendarmerie à effectifs réduits, soignés gratuitement par un médecin divil.

Réponte. — Les médecius mobilisés appartenant aux classes 1888 et plus anciennes ne peuvent être affectés à leur résidence du temps de paix, en application des dispositions en vigneur, quand cette localité ne possède aux une garnison on une formation sanitaire susceptible de justifier la présence de médecins militaires du grade des intéressés.

Education spéciale, mentale et physique des enfants retardés pour faiblesse, anémie, fatigue, inattention, apatitie, etc. — Peusion familiale, hydrothérapie, surveillance médicale. Renseignements spéciaux envoyés aux médecius. Institut pédologique, 17, rue Bonrgneuf, à Vendôme.

Consells au maiade tuberculeux. — Parmi les nombreux tracts répandas pour vulgariser l'hygiène autituberculeuse, celui que publie le Comité départemental d'assistance aux tuberculeux da Lot mérite d'être reproduit comme le type de ceux qu'on peut remettre dans les dissonsaires. Le voici !

CRACHATS. — Il ne faut jamais cracher par terre, dans la maison on dehors.

Cracher dans le crachoir, qui contiendra la solution désinfectante.

Dehors, employer le crachoir de poche : le faire bouillir chaque jour dans la solution de carbonate de sonde (uu paquet de 30 grammes pour 1 litre).

Ne jamais avaler les crachats. Après avoir craché, s'essuyer la bouche, non avec la

main, mais avec le monchoir.

Vider le crachoir désinfecté dans les cabinets.

Habitation. — Le malade doit avoir un lit pour lui seul (si possible une chambre, an midi). Il doit s'habituer progressivement à coucher la fenêtre ouverte.

tenant actuellement à ces classes on qui s'y trouvent Nettoyage. — La chambre du malade ne doit pas être



### NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerveux)

Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses

xvàxx gout. à ch. repas.—6. Rue ABEL, PARIS — Lo Fl. 3 fr. — Hi sucre, ni chaux, ni alcool.



baiayée à sec ; se servir d'un linge mouillé pour enlever les poussières.

Brûler les balayures.

Prévenir le dispensaire à chaque changement de logement

IANGE. — Le linge sale sera trempé vingt-quatre heures dans un récipient contenant la solution désinfectante (2 cuillerées à soupe de crésylol ponr 10 litres d'cau), avant d'être mis dans le sac spécial et porté an dispensaire.

Si le linge est lavé à domicile, il sera bouilli à part, dans la solution de carbonate de soude. Les mouchoirs seront mis, au fur et à mesure, dans le

Les monchoirs seront aus, an tur et à mesure, dans le pot de grès contenant la solution désinfectante (crésylol). Les laisser tremper au moins vingt-quatre heures avant lessivage.

ALIMENTATION. — Manger régulièrement aux mêmes heures — et lentement.

Manger trop est mauvais et ce n'est pas la «suralimentation» qui aucènera la guérisou.

Se reposer, étendu, la fenêtre ouverte, après le déjeuner. Pas d'alcool. Peu de vin. — Le vin doit être coupé et pris eu petite quantité. Le vin n'est pas un fortifiant pour le malade.

Éviter les aliments acides, vinaigrettes, etc.

COUVERT. — Le malade doit avoir son couvert personnel, qui sera bouilli pendant dix minutes après chaque repas (sointion de carbonate de soude). La serviette sera lavée avec le linge du malade et trempée dans la même solution.

Hygiène Générale.—Éviter de fumer, surtout à jeun. Chaque cigarette retarde la guérison en faisant tousser. Ne faire aucun excès d'aucune sorte.

Ne pas sortir le soir — se concher tôt.

La plus grande propreté corporelle est recommandée au malade. Matin et soir se brosser les dents; avant chaque repas, lavage des mains.

TEMPÉRATURE. — Prendre la température rectale au réveil et avant le diner, l'inscrire sur la feuille. Se reposer si la température atteint 38°; garder le lit complètement si elle continue à monter. MÉDICAMENTS. — Ne prendre aucun médicament, saus prescription médicale; se méfier surtout des réclames de journaux — médicaments chers — souvent dangereux ou inefficaces.

CRACHEMENTS DE SANG (hémoptysie). — Le malade ne doit pas s'en effrayer : faire prévenir de suite son médecin. Rester étendn sur le lit, sans parler, retenir la toux, ne pas boire chauld.

CONSULTATION AUDISPENSAIRE. — Venirrégulièrement au dispensaire, aux heures et jours indiqués, pour s'y faire peser et ausculter.

> Le Comité départemental d'assistance aux tuberculeux du Lot.

Faculté de médecine de Paris. — Par arrêté en date du 19 décembre 1917 et par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 15 mars 1907, les étudiants mobilés de la Faculté de médecine de l'Université de Paris, qui auront obtenu, depuis leur mobilisation, le titre de docteur en médecine, seront autorisés à se présenter aux différents concours pour l'adjuvat qui seront organisés après la cessation des hostilités.

Faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux.

— Par arrêté ministériel en date du 19 décembre 1917, il est créé à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux, pont l'année scolaire 1917-1918, un cours complémentaire de puériculture.

Faculté de médecine de Parls. — Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — M. le professeur GILBERY. — Leçon, samedi 19 janvier, à 10 li. 3/4 : Leçon clinique sur Un eas d'aortite chronique ectasiante, angine de poitrine et tabes.

Cours d'anatomie topographique. — M. le professeur Aug. BROCA commencera le cours d'anatomie chirurgicale appliquée à la médictine opératoire, le Junai 21 janvier 1918 à 4 heures (amphithéatre de physique de la Paculté) et le continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants Al a même heure.

Sujet: Anatomie chirurgicale des membres et opérations correspondantes (avec projections cinématographiques).



#### GLYCÉRINE CRÉOSOTÉE PHOSPHATÉE DE CATILLON

0 gr. 20 par cuill, créosote purifiée par pro Riche en Gaïacci

Agentd'épàrgne, antiseptique, minéralisateur Succédané de l'Huile de Merue, blen toléré même l'été. Fait cesser l'Expectoration, la Toux, les Sueurs.



#### CHRONIQUE DES LIVRES

Traité de chimie médico-pharmaceutique et toxicologique avec commentaires du Godex, par REUTTER DE ROSEMONT. 1917, un vol. in-18, 384 p. (Doin et fils, édit. à Paris).

M. Reutter de Rosemont, privat-docent de chimie à l'Université de Genève, vient de publier un Traité de chimic médico-pharmaceutique, dans lequel il étudie avec méthode les divers composés chimiques utilisés en thérapeutique, et qui sont souvent dotés de noms conventionnels voilant leurs affinités; par exemple, parmi les dérivés de l'acide urique, il étudie successivement la théobromine, avec la description de la drogue, ses réactions, les essais, l'usage thérapeutique, l'action physiologique ; puis il passe à la diurétine, à l'agural, à: 'urocitral, à l'anisol théobromine, à la barutine, à la théolactine, à la théophorine, à la théobromose, à l'urophérine, à la théophylline, à la théocine. On a ainsi l'ensemble des drogues immédiatement dérivées de la drogue fondamentale et dont on a quelque peine, souvent, à trouver la composition et l'étude.

De même, aprês l'acide salicylique, c'itudié complètement, est indiquée la série des sels (salicylate de soude, d'ammoniaque, de lithine, de zinc, de mercure, de bisnuth, alkasol, dymal) ; puis de ses éthers (salicylate de méthyle, salamide, fodiline, acide propion-salicylique, dithione, thioforme, mésotame, novaspirine, diplosal, ritenmatine, iodoforme, resadol, glycosal, aspirine, apyrone, acétopyrine, pyrosol, etc.). Cette émunération montre combien il pett être utile de trouver condensés ces renseignements, généralement épars et souvent indispensables.

Mais ce livre n'est pas une simple description des principales drogues chimiques, et il en dérive une ésrie de règles, malheureusement parcellaires, sur l'influence des divers groupements chimiques quant à l'action thérapeutique des corps : celles-ci sont particulièrement détaillées dans l'introduction.

Dans cette introduction aussi sc trouvent des pensées qui nous vont droit au cœur : « En préparant eet ouvrage je n'ai eu, en ces horribles jours de la guerre, qu'un but : la libération de la France, ma seconde patrie, et de la Suisse, ma chère Helvétie, de l'influcne allemande en

ee qui concerne la préparation des produits pharmaceutiques... En groupant par ordre tous les dérivés, officinaux on non, de la pléntiude ou de l'acide salicylique, on parvient à se rendre compte de la manière dont les Allemands ont jusqu'ei, travaillé pour accaparer la grande place qu'ils occupaient au point de vue de la chimie pharmaceutique dans le monde, avant l'horrible guerre qu'ils ont déchaînée et provoquée...»

Pulses cet ouvrage contribuer à resusseiter en Prance l'essort des applications chimiques où nous nous sommes fait al complétement distancer : car « en chimie, il ne faut pas seulement chercher à préparet de nouveaux corps en vue de la grandeur de la science française, mais anssi en vue de leur utilité thérapeutique et pratique. Nous avons beaucoup à travailler pour regagner l'avance des Boches, en chimie thérapeutique comme dans les autres domaines de la chimie appliqué : mais la science chimique française a brillé de trop d'éclat pour ne pas être certaine, ci encoce, de la victoire lorsque sera réalisée, sur ce domaine, l'union féconde des industriels, des chimistes, des physiologistes et des médecins.

P. CARNOT.

L'orthopédie indispensable aux praticiens, par F. CALOT. Un fort volume de 1 122 pages avec 1 160-fig. dans le texte et 8 photographies en couleur, 7º édit. (Maloine, à Paris).

Ici même en 1910, nous avons eu l'occasion de dire le bien que nous pensions de la première édition de eet ouvrage si pratique et si clairement conçu.

Le plus bel éloge qu'on puisse faire du livre de M. Calot est de rappeler qu'en neuf ans, il arrive à sa 7º édition. Peu d'additions, sauf celles qui se rapportent à la coxa vara, à l'héliothéranje.

A. M.

Orthopédie et chirurgie de guerre, par F. Calor, 3º édit. (Maloine, à Paris).

3° cuit. (Matome, a Faris). En deux aus, eet ouvrage, très clair, illustré de figures précises, est arrivé à sa 3° édition ; îl constitue un monument élevé à la gloire de l'appareil plâtré, dont l'auteur montre habilement les infinies ressources.

A. M.

La Sémiologie Cardiaque actuelle

chites Émulsion MARCHAIS

CHAIS Phospho-Créosotée

# VITTEL

#### GRANDE SOURCE

GOUTTE — GRAVELLE — DIABÈTE Régime des ARTHRITIOUES

#### SOURCE SALÉE

CONSTIPATION — CONGESTION DU FOIE Régime des HÉPATIQUES

#### VARIÉTÉS

LA PROPHYLAXIE DES MALADIES VÉNÉRIENNES DANS L'ARMÉE

Par le Dr GRANJUX

La prophylaxie des maladies vénériennes dans mée doit être envisagée sons deux angles différents, sufvant qu'il s'agit du front ou du territoire.

I. Front. - De tout temps le soldat a attiré les ribaudes. Ce qui s'est produit dans le passé s'est renouvelé dans les armées modernes. Lors de la guerre russo-iaponaise. les camps japonais ont été assaillis par l'élément féminin, an point de nécessiter des mesures spéciales. Il en a été ainsi quand les troupes anglaises out suivi leur premier entraînement. De même, depuis la mobilisation, les cantonnements de nos troupes sont envahis par des femmes de mœurs légères, et trop souvent atteintes de maladies vénériennes. D'où contaminations nombrenses de nos soldats, maleré les mesures prescrites par l'autorité militaire. Il y a donc urgence à chercher à enrayer le mal,

Tout d'abord on doit reconnaître que le commandement, réduit à ses propres ressources, est impuissant à empêcher cette infiltration féminine, parce qu'elle se fait avec la complicité - le mot n'est pas trop fort - de l'élément civil, représenté par des bistros, ou des logeurs; ou des particuliers, non justiciables de l'autorité militaire.

De cette constatation se dégage une première donnée, qui s'impose à l'esprit : il est nécessaire, il est indispensable que s'établisse dans chaque cantonnement nue entente entre le commandement militaire et l'autorité civile, en vue de prendre des mesures efficaces pour empêcher la pénétration féminine dans les cantonnements, et assirer la police hygiénique de ces localités.

Mais il ne suffit pas de préserver le soldat de relations disaines lors de ses henres de liberté ; il faut, en outre, lemettre à même de passer ailleurs qu'au cabaret le comps où il est livré à lui-même. A cela nous ne voyons qu'un moyen : faire pour les hommes, ce que les officiers font pour eux, Les officiers - et il faut les en louer - des qu'ils sont quelques-uns, que ce soit dans un petit poste d'Algérie ou dans un cantonnement, se réunissent dans un local, qui preud le nom de « Cercle », si modeste soit-il. De même il est indispensable de créer dans chaque cantonnement de repos une « Maison du soldat », e'est-à-diré un local, plus on moins primitif, où le troupier pourra passer ses moments de liberté, écrire à sa famille, faire une partie de ¢artes avec ses amis, prendre le café ou consommer des boissons hygiéniques. Cette « Maison du soldat », à défaut de gens du pays acceptant de l'organiser, pourrait être gérée par les Coopératives régimentaires. puisque leur but est de se substituer aux cantines militaires et aux marchands de vin civils.

La création de « Maisons du soldat » dans les cantonuements de repos est donc facilement réalisable, et elle s'impose, car elle constitue la préservation physique et morale du poilu pendant ses heures de liberté.

Il y a un autre danger de contamination auquel sont exposés les soldats du front ; c'est quand ils quittent celui-ci pour venir en permission. Dans certaines gares ils sont assaillis par des femmes qui les entrainent dans des bonges, où leur santé et leur mentalité sont fortement exposées. La chose avait pris à Paris de telles propor-



### Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURETIOUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la présclérose, l'albuminurie, l'hyPHOSPHATÉE

CAFÉINÉE

LITHINÉE L'adjuvant le plus sûr des cures de de déchorration, le remêdé le la de déchorration, le remêdé le la dradopathies, fait disparaire thritisme et de ses manifesta-plus héroique pour le brighti-que comme est la digitale pour force la systole, 'régularise le cours du sang.

DOSES: 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boîtes de 24. - Prix 5 fr.

PRODUIT FRANÇAIS 4, rue du Roi-de-Sicile

tions que la Société de prophylaxie sanitaire et morale a délégué son bureau auprès du Préfet de police pour luiexposer la situation et lui demander d'eurayer le mal. Savoix a été entendue; des instructions ont été données, et les gares assainies.

Le fait porte en lui-même un grand enseignement. Ce qui a été réalisé à Paris peut et doit s'exécuter sur tout le terricire. Il est inadmissible que le soldat qui rentre des armées soit, pendant son trajet, l'objet des pires sollicitations. Aussi est-on en droit de réclamer que la police des gares soit effective.

ii. Territoire. — On peut dire que les troupes, à l'heure actuelle, dans les dépôts, sont composées de deux éléments tout à fait différents: d'une part, les blessés ou malades revenant du front et momentamement inaptes ou en instance de réforme; d'autre part, les jeunes soddats dont on fait l'histruction militaire. Ces deux catégories présentent des indications différentes.

Vis-à-vis des premiers, qui ont déjà payé de leur santé la dette nationale, on a le devoir étroit de s'efforcer de les mettre à l'abri des tentations malsaines, grâce à de nombreux » Foyers du soddat », c'est-à-dire de ces maisons ofi les sentente bieu chez eux, étant reçus par des femmes au œur maternel, qui ont toutes les délicates attentions pour ces vaillants enfants de la Prance. Là ils écrivent à leurs familles ; là ou les occupe et on les distrait; là lis peuvent foner entre camarades, et ils trouvent pour des prix miliunes bolsons et alliments saius.

Des « Foyers du soldat » l'éloge n'est plus à faire ; leur utilité prophylactique est bien connue. Mais j'ai plaisir à répéter la constatation suivante: avant la guerre, la morbidité vénérienne était moins grande dans la population militaire du Havre que dans la population civile. De même cette morbidité de la garnison du Havre était bieu inférieure à celle des autres garnisons du corps d'arniée. Et cela, grâce aux deux Poyers du soldat organisés dans cette ville par des dames, dont ou ne saurait assez louer le dévouement.

Il convient de rappeler que dans les villes de garnison l'enteute entre les autorités civiles et militaires sout nécessières, sont indispensables pour assurer le bon fonctionnement de la surveillance hygiénique de la prostitution. La chose est, du reste, si nettement étable, que M. le D' Paivre, inspecteur général des services administratifs, a été chargé par le ministre de l'Intérieur d'une mission dans ce sens, à la suite de laquelle il a fait sur la question une importante communication à la Société de médecine publique.

Les précautions que nous venous d'indiquer exerceout, bieu entendu, leur action prophylactique sur les jeunes soldats; mais pour eux il y a plus encore à faire. Il y a lieu de leur faciliter le contact si moralisateur de la famille forsqu'ils jouissent de permissions. Personnellement J'ai pu me rendre compte de l'efficacité de en moyen. Etant chargé de la surveillance d'un section d'infimilers, J'ai fait savoir que tout homme qui n'aurait pas eu de punition dans la semaine, et ne serait pas de service, pourrait partir en permission du samedi soir au lundi matia. Résultat: plus de punition l'et l'expérience a duré plus de trois anuées, confirmant notre conviction que dans l'armée actuelle c'est par les récompenses, et non par les punitions, que l'on a ses hommes daus la main,

Mais des jeunes soldats un certain nombre ne peut, pour des raisons multiples, notamment l'éloignement, retourner au pays de temps à autre, et se trouve ainsi tout à fait privé du réconfort et de la protection morale

DIGITALINE cristed

Académie de Médecine de Paris Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

SOLUTION au millième GRANULES BLANCS au 1/4 de milligr. GRANULES ROSES au 1/10° de milligr. AMPOULES au 1/4 de milligr. AMPOULES au 1/4 de milligr.

### NATIVELLE

Médication totale des maladies du foie et des voies biliaires —

OPOTHÉRAPIES PAN BILINE
HÉPATIOUE: BILIAIRE
ASSOCIÉES MUDHOLAGOGUES
PHANTOLICA DE LITHIASE BILIAIRE
LIBIUTION DE LITHIASE BILIAIRE
LITHIASE BILIAI



TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS
ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS
FARINES MALTÉES JAMMET

ARISTOSE - GÉRÉMALTIME - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMPHOSE - AVENOSE, ETC. CÉRÉALES JAMMET pour Décoctions - GACAO GRANVILLE - Casao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, M. JAMMET, 47, Fuo de Miromosnil, PARIS

#### ARTHRITISME

DIATHÈSE URIQUE RHUMATISME — GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert

PAR LE LABORATOIRE ALPH, BRUNOT

et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

■ TRÈS EFFICACE

ABSOLUMENT INOFFENSIF;
Ni toxicité générale.
Ni texicité rénale.

2 Doses par jour, dans un Verre d'Eau
 DANS LES ÉTATS AIGUS:
 4 à 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT PARIS - 16, Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

### Dialyl

Soluble dans l'Eau: " Guros d'eau dialpile '

TOUTES PHARMACIES ENVOI GRATUIT de Flacons de "Dialy!" à MM. les Docteurs ainsi qu'aux Hôpitaux, Formations sanitaires Militaires et, individuellement, aux Soldats rhumatisants dont l'adresse sera donnée par MM. les Docteurs au Laboratoire du "Dialy!"

### Dialyl

Soluble daies l'Eau i "Cures d'eau diaiglée !

TOUTES PHARMACIES

qui suivent les visites familiales. Pour venir en aide à ces « sans-famille », M. le sénateur Strauss a émis, à la séance du 30 mars 1917, une proposition bien séduisante; voici ses propres paroles:

« l'act-ce que dans les villes de garnison on aurait de la peine à trouver, comme on le fait pour les lycéens et les collégieus, des correspondants qui s'intéressent aux jeunes dépaysés, et veillent sur eux, d'accord avec l'autorité militaire et avec les parents des jeunes gens? L'admirable élan de solidarife nationale qui ne s'est auem jour radenti en faveur des solidats au'forut, des blessés, des victimes de la guerre, a un champ d'action plus circonscrit où le patriotisme le plus ardeut trouveraît son compte pour un patronage moral et familial des plus utiles et des plus fructueux. »

On ne saurait mieux dire, et il y a là une idée qui mérite d'être réalisée, car elle répond aux intérêts des familles, de l'armée, de la race.

En outre, il y a un devoir à remplir à l'égard des jeunes soldats, c'est de faire leur déduction antivénieme. En écrivant « Pour nos fils quand ils auront dix-luit ans », le regretté professeur Fournier a tracé la voie. Elle plot être suivie dans les dépôis par les médecies militaires, qui n'ont garde d'y manquer, quand ils sout autorisés à conférencier. Certaines personnes tournent en plaisanterie ces causeries, qualifiées volontiers de verba et voex. Cest une creren. Mon expérience de médeciu de régiment m'a tonjours montré qu'on était écoute et suivi des hommes, quand on sait leur parter. Tout est là. Voiei, du reste, un exemple suggestif de ce que peut faire une parole convarience.

Dans une garnison, à la suite de conférences faites par M. Yourdey qui a la fei et l'Édoquence d'un apôtre, le tenaucier de la maison publique a adressé au commandant d'armes deux réclamations disant que ses clieuts l'avaient abandouné, et que s'il devait continuer à en têtre ainsi, il n'aurait plus qu'à fermer son établissement. Ces lettres out été publicés dans le Rétévennet sozial.

En résumé, telle doit être, suivaut nous, la prophylaxie morale et administrative à suivre pour protéger l'armée contre les maladies vénériennes. Mais il y a un troisième mode de défense, dans lequel les armes sont fournies par la seieuce médicale.

III. Prophylaxie thérapeutique. — Comme l'a dit le unédech-major Gougerot, dans son remarquable article « La lutte antivénérieme: les perfectionnements désirables « (1), auquei il faut se reporter pour voir ole net la question maintenant, « de grands efforts sont actuellement teutés par les ministères de l'Intérieur et de la Gerrer pour lutter contre les maladies vénériemes ».

Dans chaque région de corps d'armée on a créé un centre dermato-vénéréologique, dont le chef est chargé de la lutte cu milica militaire et civil. « Il doit être, dit le De Gougerd, un adjoint technique antivénérien amprès du Préfet. « Il met en pratique la prophylaxie thérapeatique, qui consiste dans le trattement des syphilitiques, dans leur neutralisation qui en fât des non-contagionnants. Le traitement doit viser, non seulement les militaires et les prostituées, mais aussi les vénériens civils et les vénériennes non prostituées. Dans ce but on a crédes services améres qui doivent comprendre : consultations et traitements ambulatoires en dehors des heures de travail, laboratoire et hospitalisation.

De leur côté les syndicats médicaux préconisent, pour l'aprés-guerre, la création de dispensaires antisphilitiques dont le but et l'organisation sont sensiblement les mêmes que ceux des services annexes ». La principale différence réside dans le mode de nomination du chef. M. Gongerot préconise la nomination par « concours sur titres » et les syndicats demandent au moins d'établir la liste de présentation. Eu tout cas, nous le répérons, l'idée directrice est la même, et a le mérite de réaliser la thérapeutique prophylactique.

Perduque prophysication.

TV. Conclusions. — Les idées qui viennent d'être exposées seront, je erois, appronvées par la Société de prophylaxie sanitaire et morale, et par d'autres groupements tels que la Société de médecine publique et de génie sanitaire qui s'occupe actuellement de la question, et la Ligue autidicolòque, cur nous avons comme ennemi commun de comptiori devant lequel on s'adocolise et derrière lequel on se syphilise. Aussi il me semble qu'il y aurnit intérêt à demander à ces groupemente, et à d'autres similaires, s'ils ne vondraient pas s'associer à nous pour tenter en commun, auprès des Fouviers publiés et du Parlement ainsi que dans la presse, une campagne de défense antivénérienne dans l'armée, basée sur les principes exposés ci-dessus, et que l'on peut résumer schématiquement dans ces propositions, qui nous serviraient de programme :

1º Dans la zone des armées, il est indispensable que s'établisse dans chaque cautonnement une entente entre le commandant militaire et l'autorité évile, en viue de prendre des mesures efficaces pour empêcher la pénétration féminine dans les cautonnements, et assurer la police hydétinique de ces localités.

2º Tout cantonuement de repos doit comprendre une « Maison du soldat ».

3º Sur le territoire, la police des gares doit être effective, et toute garnison doit comporter au moins un \* Foyer du soldat \*.

4º II est désirable que les sociétés ayant pour but l'hygiène physique et morale din soldat se groupent pour mener en commun auprès des l'ouvoirs publies, du Partement, et dans la presse, une campagne commune pour la réalisation du programmie que nous venons d'exposer pour la protection des cufants de France pendant leur bassace sous les drancaux.

Paris médical, 22 sept. 1917, nº 38.

#### Iodéine MONTAGU

(Bi-Todure de Codéine) SIROP (0,04) PILULES (0,01)

TOUX EMPHYSEME ASTHME

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

#### **Broméine** montagu

(Bi-Bromure dé Codéine)

SIROP (843) | TOUX pers

PILULES (0.01) TOUX nerveus
PINSOMNIES

RIMPOULES (0.02) SCIATIQUE
NEVRITES

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

MÉDICATION NOUVELLE

Troubles trophiques sulfurés

# SULFOIDOL

GRANULÉ

#### Soufre colloïdal chimiquement pur

Très agréable, sans goût, ni odeur.
Contient 0,10 centigr. de Soutre colloidal par cuiller-mesure.

Le SOUFRE COLLOÏDAL est une des formes du soufre la plus soluble, la plus assimilable, c'est un soufre non oxydé, c'est sa forme VIVANTE.

Ce qui fait la supériorité du SULFOÏDOL sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation.

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides thioniques, ni autres dérivés owygénés du soufre, c'est ce qui explique son goût agréable et sa parfalte conservation.

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait, sans dégager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (eucalyptus).

Par le procédé spécial M® ROBIN, le Sourie colloïdel (Sufficial) resteu u colloïde, qu'il soit desséché ou non, parce qu'il peut toujours être remis en suspension dans l'eau, qu'il ne varie pas de composition et qu'il présente tous les Caractères des mouvement

browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope.

INDICATIONS: S'emploie

dans l'ARTHRITISME CHRONIQUE dans l'ANÉMIE REBELLE, la DÉBILITE.

en DERMATOLOGIE, dans la FURONCULOSE, l'ACNE du TRONC et du VISAGE, les PHARYNGITES, BRONCHITES, VAGINITES, URÉTRO-VAGINITES, dans les INTOXICATIONS

METALLIQUES SATURNISME, HYDRARGYRISME

Le SULFOÏDOL se prépare également sous forme : 1º *Injectable* (ampoules de 2 c. cubes);

1º **injectable** (ampoules de 2 c. cubes); 2º **Capsules** glutinisées (dosées à 0,10 de soufre colloïdal par capsule);

3º **Pommade** 2º dosée à 2/15º pour frictions; 3º **Pommade** 2º dosée à 2/15º pour soins du visage (acné, rhinites); 4º **Ovules** à base de Soufre colloïdal

(vaginites, urétro-vaginites);

L'ABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

#### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE

Battity (André), médecin aide-major de 1º classe au ver bataillon du 30º rég. d'indiatreis : addecin de abutillon d'une bratoure et d'un dénoment l'égendaires. Le 23 octobr 1917, est part à l'ettaque avec les aques d'assent. A en le bras gauche traversé en arrivant sur la position conquile; a continui, malgri la douleur qu'il vessentait, à solguer les blessés pendant tonte la journée et ne s'est laissé courter que le tendennin.

Attonit (Louis), inclucin adde-unjor au 162º rég, d'Infanterie : matgré au bombardement continuel et interpara a organisé parfallement son service, et s'est employé auec un détoument infassable à soigner les blessés. A contribui por ses soins delairés et sa haute conception de son devoir projessionnet à ta conservation des effectifs, A 2th sérica-sement blessé le soir du ve septembre 1917, en venaut rendre compte de l'état des blessés.

RECOULY (Jean-Baptiste-Maurice), médecin ainmajor de 1º classe au 2º rég, de tirailleurs de marche (1º batullion): le 4 «volors 1917, a donné une preuse éclatante de ses belles qualités en traversaut un tir de borrage extrémement violent pour securir des blessés, Auteia grêvement et porté au poste de secours, a ordonné à son adéctin auxillaire de panser lous les tirailleurs amaul tui,

Rosser (Pierra-Léon), médeein aide-unigor de 2º classes, "ir groupe du 2º rég, d'artilleric coloniale: médecin très dévout, A assuré pendant un mois de bataille (audit dévout, A assuré pendant un mois de bataille (audit chargés sous de violents bombordements, remplaçant plus chargés sous de violents bombordements, remplaçant plus chargés sous de violents bombordements, remplaçant plus décombres d'un abri détruit par un obra de gros calibres, qui la comprés de la list son brigalier broncardire et lésses gibles que lors un auprès de la list son brigalier broncardire et lésses gibles que forts ment et un infernite, a dound sans retand, bien que forts ment cutatsionnule et toutiers ment le un brigalier de la mental cutatsionnule et toutiers ment le un brigalier de la mental cutatsionnule et toutiers ment le un brigalier de la mental cutatsionnule et toutiers mental cutatsionnules et tou rage, des soius très éclairés à de nombreux blessés et a refusé de se laisser évacuer,

Camplan (Engène), médecin auxiliaire, pilote à l'escadrille N. 65: excellent pilote de chasse, d'une andace extrème. A remporté, le 30 septembre 1917, sa troisème victoire en mettant en flammes un avion allemand.

BOUCHARD (René-Louis-Constant), médecin dide-major de 11° classe, an 412° Fge. (Trinturter : indécin d'une grande valeur militaire et morde. Lors de l'étatagne du 20 août, a réplièment ports son posse de secons en avant et durant cinq jours, y a prodigué ses soins aux blessés de treis régiment sans abri, sous mombandement violent, impasant l'ordre et,le calme par son sang-froid et son activité

PBLIE (Augustin), médecin de 1º classe du Requin: médecin d'un dévouement iulassable qui, malgré de très dures conditions climatériques et des travaus pénibles, a sauvagardé la sante et l'entrain du personnel. Lors de l'enagement du 1º novembre 1917, se tronvant en présence de 38 moitrants on biessés, a déployé un talent chirurgical et un dévouement au-dessus de tout éloge et qui permirent au bâtiment de continure sa mission.

Piraulo (Paul), médicein aide-major de 120 classe au 5º bataillon du 310º rêg. d'infunterie : médicein du plus grand courage et du plus ban dévournent. Est mort pour la France, le 21 octobre 1917, viclime de son devoir, se dépensant pour soigner ses mulades dous un moment critique, doirs qu'il était lui-mine intoxiqué par les gez.

MAZIOI, (Gustave), médecin aide-major de 1º classe, du 2º groupe du 283º rég. d'artillerie lourde: le 10 avril 1917, au sud de Marouvillers, s'est porté spoutanément au secours d'un groupe voisin, qui n'avalt pas de médecin et datil soumis à un violent bonbardement; y est

### LE PLUS PUISSANT MEDICAMENT VALÉRIANIQUI

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

# *Yaléromenthol*

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses:

\*\*Mearasthénie, Hystél 16, Insomnie, Excitabilité nerveuse, Migraines,

\*\*Parlitation Tour confuse Asthernation.\*\*

Palpitations, Toux nerveuse, Asthme nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastraigies, etc.

Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Parls.

Ch. LOREAU

#### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3his, RUE ABEL — PARIS

Tél. Rog. 41-85



#### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE (Suite)

resté deux heures, sans abri, sous le fen ennemi, à soigner les blessés avec le plus extrême dévouement et bien qu'il eût été lui-même blessé à la main.

RYCKER (Rend-Fugghe-Maris), médecin-major de 2e classe, du 130° rég. d'infanterie: le 28 mai 1917, a passé un jour et une unit sur la position violenment bombardie pour y reckerche is blessée et les tals. Le 28 actibre 1917, a établi son poste de secours dans la 28 actibre 1917, a établi son poste de secours dans la 28 actibre 1917, a établi son poste de secours dans la diamenta de la companya de la la consequencia de la companya de la la companya de la dans ce poste violenment bombardé, tous les blessés. Très brave soldat dont l'influence morale rayonne sur tout le régiment.

CARLI (Charles), médecin aide-major de 2º classe au 247º rég. d'artillierie (état-major du vr groupe); a affrinde toutes ses brillantes quatifits comme chef de service dans un groupe d'artillerie, notamment aux altaques à l'ouest de Reins, en avril 1917. Tombé glorieusement pour la France sur les positions de batterie, le 14 actobre 1018.

PLATEAU (Georges), aide-major de 1º classe au 102º rég. d'artillerie lourde, 1º groupe E. M.: officier d'un découcement obsolu et de la plus belle intrépidité. Dans la mit du 21 au 22 septembre 1917, est resté jusqu'an bout au milieu d'un pare d'artillerie en flammes, dont les munitions santaient. La plupart de ses infirmiers et brancardiers ayant été luis on blessés, sa voiture médicale dont atteint par l'incendie, a donné un magnifique exemple de sangfroit et de bravoure, rélevant et pausant les blessés au milieu des exblosions.

HANRIOT (René), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe,

au sérvice de santé de la place de...; pendant le bombardoment du 16 octobre 1017, a fait preuve de courage en procédant à la recherche et au sauvedage de phusieurs victimes ensevelies sous les décombres de maisons détruites

DUNUJADQUX (Paul), médecin principal de 1<sup>re</sup> classe, médecin-chef de la place de...; d'un dévouement infassable, toujours des penuiers sur les points dangereux. Le 16 octobre 1917, a dirigé sons le bombardement le acreice de secours, en faisant preuve de calme, de méthode et d'un complet métris du danger.

GUEUGSON (Emile-Edmond-Andre), médecin sousaide major au 3º batallion du 14º rég. d'infanterie: a assuré sul, pendant viugle-riqu jours (sepiembre 1917), le service médical de son balaillon, dans un secteur très agétic. Dans la muit du 23 au 42 septembre 1917, a procédé, dans un secteur voisin, à l'évacuation d'un poste de secourse encombre et divigé l'in-imème le transport des blessés sons les tirs de barrage de l'emeuni. A fait preuve de courace et du métris du dancer.

Divonic Maurice-Edouard), médecin aide-major de re classe, médecin-chef du centre médico-légal du G. A. C.: s'est occupé avec une compétence remarquable de la lufle contre les gas asphysiants et, par ses travaux, a vendude grands services. Lors des bombardaments dellemonds par obtes asphysiants, s'est livré, sur le terrain même, à de moubreusses enquêtes. Sans souch du danger, s'est rendu jusque dans les premières lignes pour étudier sur place les mesuires à première e une de rendre réoccupables positions de butterie évacriées. A têt deux jous intoxiqué.



### L'Eau de Mer

PAR LA

**VOIE GASTRO-INTESTINALE** 

ANÉMIE, TUBERCULOSE LYMPHATISME, ASTHME CONVALESCENCE, ETC.

# MARINOL

Reconstituant Marin Inaltérable de Goût Agréable

COMPOSITION

Eau de Mer captée au large, stérilisée à froid. Iodalgol (Iode organique).

Phosphates calciques en solution organique.
Algues Marines avec leurs nucléines azotées.
Méthylarsinate disodique.

Ginq centimètres cubes de *Marino!* contiennent exactement un centigramme d'Iode en combinaison physiologique.

Entièrement assimilable en Eté comme en Hiver. Pas d'intolérance. Pas d'Iodisme. Ni alcool. Ni huile.

#### PROPRIÉTÉS : RECONSTITUANT, TONIQUE, DÉPURATEUR

Experimenté avec succès dans les Hôpitaux de Paris, notamment : Beaujon, Office Antituberouleux Jacques Siegiried et Albert Robin, Bretonneau, Charité, Hôtel-Dieu, Tenon, Saint-Antoine, Boucicaut, Pitié, Infants-Malades, Laënnee, etc.

BON GRATUIT pour un Flacon "MARINOL"
adressé gratis et franco à MM. les Docteurs qui en feront la demande aux
LABORATOIRES SPÉCIAUX DE THÉRAPEUTIQUE MARINE, à DIEPPE,

#### REVUE DES THÈSES

Le rôle de l'erreur (]. RIACHI, Th. Paris, 1917).

Il n'y a pas une vérité médicale qui n'ait commencé par une erreur féconde. Ces l'Segel qui, en 1905, déclare avoir déconvert le tréponème, et les recherches de Schaudinn pour infirmer cette affirmation font trouver le parasite de la syphilis. La découverte de la syphilis pulmonaire ne fut que le résultat d'une erreur grossière : l'erreur de Laus. Tait a mourté qu'un kyste de l'ovaire était une ascite d'origine bacillaire et l'intervention erronée fut suivie de la guérison de la malade. Et l'on pourrait multiplier de tels exemples où l'erreur a joué un rôle solutaire.

Les mitochondries dans le cancer (H. El. CHAFEI, Th. Paris, 1917).

Les mitochondries portent encore le nom de bioblastes, de splévilue, d'ergastoplasma, de mitomes, de aphérulue, de chec, etc., et dèsiguent des organites observés par Benda dans le dèsiguent des organites observés par Benda dans le Protoplasma sous forme de grains en chaîntettes. Dans sous forme de grains en chaîntettes. Dans sous forme de grains en chaîntettes. Dans partielle de langue, de la peau et tubulé dut cou térin, l'appareil mitochondrial est réduit presque à été ce d'utérin, l'appareil mitochondrial est réduit presque à des cellules riches en mitochondries e. Les cellules épithé-liales des affections chroniques et bénignes des tunueurs du sein renferment des mitochondries en assez grande quantité; aus moment ois le lyste devient véglant, un grand nombre de cellules perdent les grains mitochondriaux' et la cellule cancéreuse possède un protoplasma homogène saus erains mitochondriaux.

Troubles de la nutrition des tissus et lésions de sphacèle en rapport avec l'hypotension artérielle

(R. Markschal, Th. Paris, 1917). Les angines ulcéreuses de la scarlatine, les escarres sacrées ou fessières de la fièvre typhoïde, le decubius acutus des nýropathies s'accompagnent très souvent d'une hypotension artérielle parfois très marquée : des caucures extérieures, infectieuses ou mécaniques rencontrent une moindre résistance et aboutissent à des processus d'ulcération et de sphacéle, forsque les fissus sout insuffissament irrigués et una lourris.

Contre l'hypotension artérielle, cause profonde de ces kisons sphacéliques, l'adrianile n'est pas infinilible, mais assez souvent efficace si elle est administrée suivant les règles que Josuć a formulesé dans ce journal (Voy. Paris médical, 6 jauvier 1916), «Quant au decabina cartus, nous avons uv à la Salpétrière le D'André-Thomas administrer à ses malades des toni-cardiaques (sérum artificiel, hulle camphrée, spartiène).

Traitement des gangrènes massives des membres par les injections interstitielles de créosote (momification créosotée). (M. GAUMET, Th. Paris, 1917).

La forme sèche des gaugeïnes périphériques, si elle demeure aseptique, peut gateïr par monificaction du membre atteint. De la eréosote sons forme d'injections interstitielles est antiputride et anticosqualante. Cette méthode, inaugurée par Bouchard et reprise par M. Le Gendre, peut sécher les gangrénes humides, à condition d'éviter d'une part la douleur et la nécross et, d'autre part, l'intoxication par linjection en tissu sain. A chaque séance on injecte une dibaine de gout etc de crossote qu'es séance on injecte une dibaine de gout etc de crossote qu'es mêtres environ dans les tissus spinacifés. Par acquit de conscience, on devra examiner de temps en temps les urines et observer l'Indicine des unalates.

#### Tablettes de Catillon UDU HIVROUNE

Osr 25 corps thyroïde, titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable. à 2 contre Myxœdème; 2 à 8 Obésité, Goître, Herpètisme, Ostéogénèse, etc. — Fl. 3 fe

### Granules de Catillon STROPHANTUS

Tosis avos con granulos qu'ont été faites los Observations discutien à l'Académie en 1830; elles prouvent que à 6 par joundament une discrete argides, rélevent vilo le cour affabls, dissipation attifette, D'Espifet, oppriessent, Gebries, Affactions Milhalles, Cabdular Altié de Effaits et Viellands, da. Elles Estatuments, a ingonation, au la totofaros en l'avogosatricion, — on pers en forte un usage continue.

GRANULES 0,000 SIROPHANING CHIST. PARTICLE STORY OF THE CONTROLL OF THE CONTROL O

### Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# VICHY CÉLESTINS

BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES

#### NOUVELLES

Nécrologie. — Le D<sup>e</sup> Paul Champenier (du Châtelet), aide-major de 1<sup>ne</sup> classe, décoré de la Croix de guerre. — Mime Dagonet-Gougeon, veuve du D<sup>e</sup> Heuri Dagonet, professeur agrégé à la faculté française de Strasbourg, ancien médecin de l'asile Sainte-Anne, mère du D<sup>e</sup> J. Daconet, médecin en telef de l'asile Sainte-Anne,

Légion d'honneur. — Sont inscrits au tableau spécial pour chevalier:

PILIA (Augustin), médecin de 1º classe du Requivi .

indécir d'un décoment i tiassouble qui, malgré de très dures conditions climatériques et des travaux pénibles, a sauvegarde la santé et l'entrain du presonnel. Dans des ricronstances graves, a dépoyé un taleut chirugéal et un dévoument qui ont permis an baltiment de continuer sa misson. (Cité à l'ordre de l'armée pour le misme motif.)

Valative (Charles), médeein aihe-unsjor de iv classe (territorial) au 3º groupe du 107º rég; d'artillerie lourde : médecin d'une haute conscience et d'une grande kubileté professionnette. A fait preuve dans son service des plus remarquates quantités de courage et de dévouement, motumment en Champagne, en septembre et octoire 1035, nôt il s'exposa fournellement au feu de l'ennemi, se portant toujours aux points les plus dangereux pour relever et soiguer les blessés. A déjà été cité.

BOULAN (Pierre-Henri-Baptiste), médecin aide-major de 1º classe (réserve) à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, gouvernement militaire de Paris: médecin très brave ayant fuit preuve, en toutes circonstances, du plus grand dévoument.

CARRIÈRE (Georges-Léon), médecin-major de 1º classe (territorial), chef du centre de neurologie de la 1º région : s'est signalé par son labeur et son dévouement depuis la mobilisation.

SUQUET (Arsène-Jean-Léon-Joseph-Emile), médecinmajor de 2º classe (territorial) au laboratoire central de radiographie de la 16º région : a contracté, dans le service, une aflection grave.

Bărdier (Émile-Désiré), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (réserve) à l'hôpital complémentaire nº 52, 17<sup>e</sup> région : médecin remarquable tant par ses hautes qualités morules que par sa grande valeur professionnelle.

LOMPER (Marie-René-Maurice), médecin-major de 2º classe (réserve), chef de secteur médical, 20º région : professeur agrégé à la Faeulté de Paris. A rendu les plus grands services comme chef d'un secteur médical.

MONIRE (Léon-François-Victor), médecin aide-major de 1<sup>se</sup> classe (territorial) à l'hôpital militaire de Valde-Grâce: a rendu les plus signales services aux mutilés de la Jace, leur consacront tous ses instants au point de combromettre as anté.

ESPINASSE (Georges-Paul-Barthelemy), médecinmajor de 2º classe (active) au 37º rég. d'infanterie.

Grillat (Etienuc-Pierre-Fernand), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (active) à titre temporaire, médecin-chef, ambulance 3/22.

Pridier (Henry-Augustin), médecin-major (active) de . 2º classe au 327º rég. d'infanteric. DELANGE (Noël-Adrien-François), médecin-major de

2º classe (active), médecin-chef d'un groupe de brancardiers divisionnaire G. B. D.

COLLIN (Léon-Philibert), médecin-major de 2º classe (active) au 90º rég. territorial d'infanterie, PEZET (Odilou-Charles-Eugène-Marie), médecin-major de 2º classe (active) en service en Guinée.

REGNAULT (Michel-Louis), médecin-major de 2º classe (active) au Maroc.

ROUSSEAU (Louis), médecin-major de 2º classe (active) au Cameroun.

Arathoon (Charles-Jean), médecin-major de 2º classe (active) au Tonkin.\*

Lambert (Gabriel-Jérôme), pharmacien-major de 2º classe (active) à la Nouvelle-Calédonie.

VIELLE (Émile-Autoine), médecin-major de 2º classe (active) au rég. d'infanterie coloniale du Maroc,

MOISSENEY (Pierre-Antoine-Maurice), médecin-major (active) au 6º rég. de cuirassiers.

ROUALET (Ferdinand-Adrien-François), médecin-major de 2º classe (active) au 81º rég. d'infanterie.

Martin (Paul-Honoré-Alphonse), médecin-major de 2º classe (active) au 8º bataillon de chasseurs à pied.

Martin (Etienne-Marie-Paul-Bernard-Justin), médecin-major de 2º classe (active), médecin-chef d'nnc ambulance.

Roques (François-Jules-Louis-Zabulon), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe au 305<sup>e</sup> rég. d'infanterie.

ORTICONI (Julien-Barthélemy-Alésius), médecin-major de 2º classe au 87º rég. d'infanteric (active).

YVERNAULT (Pierre-Amour-Albert), médecin-major de 2º classe (active) au 22º rég. de dragons.

GENIAUX (Hippolyte-Anguste-Alexandre-Marie), médecin-major de 2º classe (active) au 34º r rég. d'infanterie. VIELLE (Jean-Raymond-Georges), médecin-major de 2º classe (active) au 114º rég. d'infanterie.

DIZAC (Pierre), médecin-major de 2º classe (active) an 1ºr rég. mixte de zouaves-tiraílleurs.

PASTEUR (Edmond-François-Joseph-Félix), médecinmajor de 2º classe au 23º rég. de dragons (active).

NOTIN (Georges-Paul-Octave), médecin-major de 1re classe (active) au 124e rég. d'infanterie. CAPDEVIELLE (André), médecin-major de 2º classe

(active) au 222e reg. d'infanterie.

GUERIN (Léonard-Marie-René), médecin-major de

2º classe (active) au 68º rég. d'infanterie.

BERTON (Jean-Camille-Engène), médecin-major de 2º classe factive) au 311º rég. d'infanterie.

2º classe (active) au 311º rég. d'infanteric. BORDERIES (Gérard-Marie-Joseph), médecin-major de

2º classe (active), médecin-chef d'une ambulance. JOLY (Louis-Simon-Joseph), médecin-major de 2º classe (active) au 118º rég. d'infanterie.

MARTIN (Paul-Honoré-Alphonse), médecin-major de 2<sup>e</sup> classe (active), réserve de personnel sanitáire.

Ecole pratique des Hautes Études. — M. le Dr Serge Voronoff est nommé directeur adjoint du laboratoire de biologic générale.

Société Royale de Londres. — Dans sa séance annuelle, la Royal Society a décemé la médaille Copley à M. Émile Rousz, membre de l'Académie des sciences, directeur de l'Institut Pasteur de Paris; la médaille Davy à M. Haller, membre de l'Académie des sciences, professeur à la Socibone; la médaille Bachanan à Sir Alnioroth Wright; la médaille Hugher à M. C.-G. Barkla, professeur as Kmig's collège de Londres.

#### MÉDECINE PRATIQUE

I A MÉDICATION PHOSPHATÉE CHEZ L'ENFANT L'ANHYDRO-OXYMÉTHYLÊNE-DIPHOSPHATE DE SOUDE

> Par le D<sup>z</sup> R. MOLINÉRY Médecin consultant à Barères

Prenant texte de l'idée maîtresse de l'ouvrage du professeur Sanarclli : Tuberculose à évolution sociale : « Il n'y a pas hérêdo-prêdisposition à la tuberculose, mais hérêdoimmunité au moins relative » (F. Helme), l'auteur (1) arrive à cette conclusion que, quelle que soit notre opinion à l'égard de la thèse du savant italien, une chose cependant est certaine : c'est qu'un processus de déminéralisation se retrouve chez tous les petits débiles, les athrepsiques, les dystrophiques, tous ces diminués de la vitalité que frappe si lourdement l'hérédité tuberculeuse, syphilitique ou alcoolique, et chez lesquels vient trop souvent se greffer l'infection bacillaire, pour réaliser le type clinique de la serofulo-tubereulose infantile. Ce qui explique la vogue des médicaments phosphatés, de quelque nature qu'ils soient, en médecine infantile. Mais si l'opportunité de la médication phosphatée n'a jamais donné lieu à contestation, le choix du médicament a été le sujet de nombreux travaux et de maintes controverses, telles que celles de l'assimilabilité des phosphates minéraux, fortement mise en donte depuis quelques années, « Les phosphates minéraux, ont éerit A. Gilbert et S. Posternak, sont incapables de remplacer les composés phospho-organiques contenus dans les aliments et par conséquent de contribuer à la constitution des tissus, ou à couvrir les pertes journa-(1) Concours médical. 1er décembre 1016.

lières en phosphore de l'organisme (2), » L'auteur, partageant ees vues, et convaincu, de plus, que les composés organiques du phosphore aident à la production d'anticorps et ont sur les sécrétions internes et les cellules elles-mêmes une action excitante exaltant la leucocytose et favorisant le barrage ganglionnaire, a utilisé l'oxyméthylène-diphosphate de soude (fortossan), sel neutre de l'acide anhydro-oxyméthylène diphosphorique, dont le sel double de chaux et de magnésie (phytine) a été introduit depuis plusieurs années dans la thérapeutique où il a donné les plus remarquables résultats. La phytine cependant, chez les nourrissons, a l'inconvénient d'entraver quelque peu la digestion du lait, par formation d'un coagulum à gros fragments, d'où la préférence de l'auteur pour le sel sodique neutre associé à la lactose. Chez tons les enfants soumis à cette médication, combinée à la cure sulfurée thermale. L'amélioration a été constante et s'est manifestée par un gain de poids de 1 000 à 1 800 grammes (en vingt-cinq ou trente jours), la régression et généralement la guérison des lésions bacillaires ou rachitiques, le relèvement de la tension artérielle et du tanx de l'hémoglobine. Cette amélioration, dans certains cas, aboutit à une véritable métamorphose, aussi bien au physique qu'au moral, et permet le réveil de l'intelligence chez des cufants insone-là paresseux, indolents, inattentifs (3).

(2) (Euvre médico-chirurgical, 1er décembre 1903, La médication phosphorée envisagée au point de vue des échanges nutritifs de l'organisme. (3) La fortossan est fabriqué par les Laboratoires Ciba, r, place Moraud, à Lyon, qui en tiennent gracieusement des

échantillons à la disposition du corps médical.

### CHIRURGIE DE GUERRE

#### Chirurgie d'urgence, Chirurgie réparatrice et Orthopédique Par le Dr MAUCLAIRE

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, chirurgien des hôpitaux.

#### P. CHAVIGNY

Professeur agrégé au Val-de-Grâce, médecin principal de 2º classe.

#### DIAGNOSTIC

L'EXPERTISE DES PLAIES

#### DES

MALADIES SIMULÉES

Prétace du professeur PIERRET

2º édition refondue, 1 vol. in-8 de 520 pages avec fig. 13 fr. 20

#### ACTUALITES MEDICALES

DIAGNOSTIC

MALADIES DE LA MOELLE

Par les Dra J. GRASSET et RIMBAUD

à la Faculté de médecine de Montpellier.

Professeur honoraire et professeur agrégé

1 volume in-8 de 343 pages avec 133 figures.................. 13 fr. 20 DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT

PAR ARMES A FEU

Avec la collaboration du Dr DERVIEUX et le

Concours du Dr PAUL et de M. BERNTHEISEL

MÉNINGITE CÉRÉBRO-SPINALE

Par le Dr DOPTER

Professeur à l'École du Val-de-Grâce, Médecin principal de 2º classe.

édition, t volume in-16 de 96 pages avec figures. Cartonné. 2 fr. 1 volume in-16 de 96 pages. Cartonné. . . . . . . . . . 2 fr.

MAJORATION SYNDICALE TEMPORAIRE de 10 p. 100 SUR TOUS LES OUVRAGES SCIENTIFIQUES

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Diagnostic et traitement de la méningite cérébro-spinale, par le Dr Dopter, professeur au Val-de-Grace, 1918, 1. vol. in-16, 2 fr. (Actualités médicales). J.-B. Baillière et fils, édit , à Paris).

Dans ce petit volume d'actualités médicales, Diopter met au point la question si importante du diagnostic et du 'traitement de la méningite cérèbro-spinale: Il rappelle brièvement ses symptômes et le diagnostie clinique et bactériologique des diverses formes; (mais le traitement occupe la presque totalité de l'ouvrage : technique d'injection du sèrum ; conditions essentielles du succès de la sérothèrapie : doses, répétition des doses ; tègle de Netter (première sèrie systématique) ; règles concernant les injections ultérieures (à poursuivre tant que le méningocoque persiste ou, tout au moins, tant

que le liquide cèphalo-rachidien reste trouble). Puis sont étudiés les résultats généraux de la sèrothérapie et les causes d'insuecès (technique défectueuse ; injections associées, paraméningocoques; cloisonnement des méninges, bloquage des ventricules). A ce propos est détaillée la technique de la ponction et de l'injection ventriculaires. Enfin sont étudiés les accidents sériques (méningites sèriques, anaphylaxie) et leur prophylaxie.

Ce petit livre, conçu dans un sens essentiellement pratique (et qui ne fait que de modestes allusions aux travaux si importants de l'auteur), rendra de grands services pour préciser et diriger le traitement des ménin-P. CARNOT. gitiones.

Localisation et extraction des projectiles, par OMBRRDANNE et R. LEDOUX-LEBARD (Précis de médecine et de chirurgie de guerre). 1917, 1 vol. in-18, 4 fra (Masson et Cio, éditeurs, à Paris).

Plus la guerre se prolonge, plus le petit livre qu'ont écrit MM. Ombrédanne et Ledoux-Lebard répond à un véritable besoin

On a beaucoup écrit sur la localisation des projectiles, et infiniment nombreux sont les procédés de localisation ou les variantes de technique qui out été proposés: un novice en radiologie s'y perd et, dans le grand nombre de publications, il ne sait trouver de directives.

Ce sont ces directives que leur apporte le livre de MM. Ombrèdanne et Ledoux-Lebard, car il est complet et infiniment clair.

Il se divise en trois parties. La première comprend des notions pratiques de physique radiologique, sur la production des rayons X, les lois des projections, les notions d'interprétation radiologique, le matériel radiologique indispensable et les moyens de protection. La deuxième a trait à la recherche et à la localisation des projectiles ; elle renferme la théorie générale des procédés de localisation et l'exposé de ceux qui sont les plus précis et les plus pratiques; un chapitre spécial est consacré à la radiostéréoscopie, cette méthode si utile souvent pour bien se rendre compte si un projectile est an-dessus ou au-dessous d'un plan osseux, et un autre est réservé à la localisation anatomique.

La troisième partie est, à mon sens, la plus importante, car elle a traît à l'extraction des projectiles et elle renferme un long et minutieux exposè des procédés d'extraction et en particulier de la suéthode d'extraction sous le contrôle intermittent de l'écran radioscopique que MM. Ombrédanne et Ledoux-Lebard out si parfaitement systèmatisée et qui d'ailleurs rencontre de jour en jour plus d'adeptes.

Je ne puis donc que féliciter MM. Ombrédanne et Ledoux-Lebard de leur excellent ouvrage; et je ne doute pas de son très rapide succès. E. A. W.

Électricité médicale, par le Dr E. Castex, 3º édition; 1917. 1 vol. in-18 (Lamarre, èditeur, à Paris).

Le livre de M. Castex est arrivé à sa 3º édition ; et cela démontre sa valeur.

Il se présente sous une forme très compacte, car il comprend à la fois l'électrologie et la radiologie, Il est formé de six parties.

La première est l'exposé de la technique et des notions fondamentales sur les divers conrants électriques utilisés en médecine et leur mesure,

La deuxième est consacrée à l'électro-physiologie, aux effets des diverses formes de courant, aux mesures de la résistance et de la capacité électrique des tissus et du corps hunain, aux dangers des courants électriques,

La troisième est consacrée aux diverses sortes d'électrodiagnostie : électrodiagnostie , basé sur les réactions des nerfs moteurs et des muscles, électrodiagnostic basé sur les réactions des nerfs sensitifs et des nerfs sensoriels, électrodiagnostic basé sur les variations de la résistance èlectrique.

La quatrième est consacrée à l'électrothérapie proprement dite, aux maladies des divers organes et aux applications électriques qui penvent les guérir ou les améliorer.

La cinquième est entièrement consacrée à la radiologie. au radiodiagnostie et à la radiothérapie : cette partie est un peu courte pour l'ensemble des connaissances qui doivent y être exposées.

La sixième est réservée à la photothérapie. Et enfin, dans un chapitre complémentaire est traitée la question, si importante depuis trois ans, des recherches et de la localisation des projectiles.

Ce plan montre toute la clarté et l'esprit de méthode de cet ouvrage appelé à rendre les plus grands services aux praticieus qui actuellement ne peuvent plus ignorer le rôle considérable que sont appelées à jouer les modalités de l'ènergie électrique aussi bien pour le diagnostic que pour la thérapeutique E. A. W.

PRODUITS DE RÉGIME HEUDEBERT Pains spéciaux, Pâtes

Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiqués

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).



#### VARIÉTÉS

#### UN DISPENSAIRE ANTISYPHILITIQUE A FEZ Par le Dr LACAPÈRE.

Parmi les grands fléaux qui dévastent les pays arabes. la syphilis est l'un des plus importants, aussi bien pagilagravité et la fréqueuce des accidents qu'elle déparmine que par ses conséquences lointaines et en partieullier parla terrible mortalité infantile qu'elle entraîne.

Depuis près de deux aus, la lutte contre cette infection a été entreprisc de façon systématique et des dispens saires de prophylaxie se créeut dans les grandes villes

A Casablanca, où fut installé par Leredde le premier de ees dispensaires, la population était déjà suffisamment européanisée pour que l'essai dounât rapidement des résultats probants au point de vue de la valeur des méthodes modernes de traitement. Les malades européens convaissaient suffisamment l'effet rapide et durable des traitements arsenieaux pour s'y soumettre sans hésitation, et la population indigène suivait bientôt son exemple.

Presque en même temps, j'étais chargé d'organiser un second dispensaire dans une des villes de l'intérieur du Maroc, où le nombre des Européens est encore très restreint, et je m'installais à Fez, dans les locaux désaffectés de l'ancien consulat de France.

Fez est une graude ville de plus de 100 000 habitants, où les Arabes ont conservé intactes leur civilisation, leurs eoutumes. La médecine arabe y est encore à l'état embryounaire et la syphilis n'est pas cousidérée par les malades comme une entité morbide, mais comme une série d'accidents indépendants. Le traitement de cette

affection est incomu des médecins indigèues, si l'on peut donner ce non aux sorciers ou aux barbiers que les Arabes consultent quelquefois, et le seul médicament conun des malades est ordinairement l'iodure de potassium, dont les effets sur les lésions tertiaires ont été depuis longtemps suis à profit par les médecins de l'Assistance indigène ou par les médecins militaires chargés de Finfiguerie des postes avancés.

On ponvait craindre que l'apathie naturelle aux indigenes, leur indifférence complète pour les maladies don't ils sont atteints et dout ils ne prennent sonci qu'au oment où elles leur rendent l'existence réellement impossible, lenr pusillanimité devant la douleur dussent les empêcher de se sonmettre à une suite d'injectious plus ou moins longue.

Mais les résultats si rapides et si surprenants qu'obtiennent les préparations arsenicales les déterminaient vite à surmonter leur répuguance naturelle pour toute innovation. Aussi le nombre des consultations augmentait dans des proportions inattendues au dispensaire de

Ontre leur efficacité incontestablement supérieure à celle des préparations mercurielles, les injections arsenicales avaient l'avantage de permettre de pousser le traitement à foud, tandis que les injections de sels mercuriels déterminaient régulièrement l'apparition précoce de la stomatite et parfois de l'eutérite toxique. Les Arabes, en particulier les habitants de la campagne, out en effet les dents dans un tel état de malpropreté qu'au bout de quatre à cinq injections de sels mercuriels solubles on est presque obligé de suspendre le traitement. Nom-



### Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDELE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURETIQUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la

PHOSPHATÉE

L'adjuvant le plus str des cures de de dehoruration, le reméde le plus heroique pour le brighit-plus heroique pour le brighit-que comme est la digitale pour le cardique cours de sans le cardique de l'ac-cours du sans cours d'assistant le la dispone, rende la distribue vier la di

CAFÉINÉE

LITHINÉE!

DOSES: 2 à 4 cachets par jour. — Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boites de 24. — Prix 5 fr.

PRODUIT FRANÇAIS

4, rue du Roi-de-Sicile - PARIS -

PRODUIT FRANCAIS

breux sout les malades chez lesquels on observe de la stomatite ulcéro-membraneuse qui coîncide avec les lésions spécifiques et qui empêche l'administration du

traitement mercuriel, tandis que les lésions de stomatite, comme les lésions spécifiques, guérisseut rapidement par l'emploi des injections arsenicales

Une fois les méthodes nouvelles de traitement de la syphilis acceptées par les iudigènes, l'efficacité de nos procédés nous faisait bicutôt connaître de tons les habitants de la ville et, chaque fois que nous passions dans les souks, qui forment le bazar des villes marocaines, nous étions à chaque pas arrêtés par les marchands, par les promeucurs qui demaudaient un avis ou sollicitaient un rendez-vons leur permettant de venir se faire traiter.

La syphilis u'est pas considérée dans les pays arabes comme une maladie dout on ait à rougir, et le non dout ou la décore le plus souveut

(en nouar, les fleurs) montre que les Arabes n'ont aucune honte à veuir consulter le spécialiste.

La diffusion extrême de l'affection qui, dans Pez, atteint 73 p. 100 de la population musulmane d'après



Malades indigênes dans la cour du dispensaire.

nos recherches récentes, la négligence que montrent les indigènes vis-à-vis des lésions contagienses, expliquent, la fréquence de la contamination des tout jennes enfants.

Anssi n'est-il pas rare de voir toute une famille se présenter cusemble au dispensaire. les parents porteurs de vieilles lésions tertiaires, les enfants converts de plaques muqueuses ou de lésions secondaires cutanées. La régularité des succès et leur promptitude étonnent à tel point les indigènes que la plupart d'entre eux considèrent la guérison de leurs accidents comme due à l'intervention du Tout-Paiceant

Ils ne s'en souviennent pas moins de ceux qui les ont traités et, les jours de marché arabe qui amènent aux portes de Fez toute la population des campagnes environnantes, le dispensaire antisyphilitique voit revenir toute une théorie de vieux clients qui ramènent avec eux quinze ou vingt malades nouveaux.

L'organisation même du dispensaire, notre installation dans une belle maison arabe dout le patio dallé de faïeuce polychrome ouvre sur un iardin d'orangers, ne les surprend pas comme les

DIGITALINE criste

Académie de Méderine de Paris. Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

SOLUTION au millième GRANULES BLANCE

NATIVELLE AMPOULES au 1/4 de milligre AMPOULES au 1/10° de milligr.

hôpitaux militaires.

### MORRHUËTINE JUNGKEN



au 1/4 de millie au 1/10° de millige

49, Boul, Port-Royal, Paris

PRODUIT SYNTHÉTIQUE agréable au goût - bien toléré

Efficacité remarquable

Lymphatisme - Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses

États dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 cms : 4 francs.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS



Alcalin-Type, spécialement adapté THÉRAPEUTIQUE ASTR

# SEL DE

GRANULÉ FRIABLE

Pansement calman Muqueuse stomacale

ACTION SURE

INNOCUITÉ ABSOLUE

Le Sel de Munt réalise l'Alcalin-Type spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique, Malgré sa surprenante efficacité, il ne contient ni opium, ni codéine, ni cocaine, ni substance toxique ou alcaloïdique quelconque : dans les crises douloureuses de l'hyperchlorhydrie, il supprime la douleur en en supprimant la cause même. Pas d'accoutumance : le Sel de Hunt produit toujours les mêmes effets aux mêmes doses. - On le trouve dans toutes les Phies.

Envoi gratuit de Flacons de

SEL

HUNT

MM. les Docteurs pour leurs Essais. ainsi au'aux Honitaux et Formations Sanitaires militaires

Le Sel de Hunt est "friable", c'est-à-dire qu'il se délite dans l'eau en donnant, après agitation suffisante, une dilution homogène de poudres impalpables. On doit, en général, utiliser cet avantage qui en assure l'action uniforme (pansement calmant) sur la muqueuse stomacale. Cependant, pour des troubles légers de la Digestion ne nécessitant que de faibles doses, ou à défaut de liquide sous la main, on peut aussi prendre le Sel de Hunt à sec.

EMPLOI AISÉ ABSORPTION AGRÉABLE

ÉPOT GÉNÉRAL

48888888888888888888888888

Les jours de consultation, ils s'accroupissent avec placidité sous les arcades qui bordent le patio et attendent patiemment leur tour pour venir se faire examiner ou recevoir leur traitement.

La connaissance de la langue arabe, ou du moinsde ses rudiments, s'acquiert vite dans ce milien presque exclusivement indigène, et l'Arabe se confie avec moins de méfiance à celui qui l'interroge patlemment dans a langue et qui, pour obtenir un renseigement utile, ne se langue be qui, pour obtenir un renseigement utile, ne se lasse pas de répéter indéfiniment les mêmes interrogations,

Dans bien des cas, les reuseiguements les plus élémentaires manquent, parce que l'Arabe n'attache aucune importance aux choses que nous considérons souveut comme capitales. C'est ainsi qu'il iguore toujours son age; il ignore presque toujours également la date de sa contamination, et cette ignorance tient asusi au fait que je signalais plus haut, à la croyance que l'accident primitif n'a naucur rapport avec les accidents secondaires ou les lésions tardives de la syphilis.

L'interrogatoire cependant révèle dans la majorité des cas la précocité de la contamination. L'Arabe déclare qu'il a eu des accidents depuis les premières années de sa vie, et cette déclaration se confirme du fait que nous observons chez beaucoup d'enfauts des accidents secondaires out tertiaires.

La syphilis héréditaire est fréquente, mais clle est sou-

vent difficile à affirmer, car les syphilis contractées dans les premières années déterminent des déformations qui un imposent bien souvent pour des stignates de syphilis héréditaire. C'est seulement sur des signes d'infection embryonnaire, en particulier sur les malfornations dentaires, que l'on peut baser l'affirmation qu'il s'agit d'hérédo-syphilis, et ces déformations sout moins fréquentes qu'on ne pourrait le croîre.

Dans un grand nonbre de cas; les malformations osseuces présentées par les enfants sont les reliquats d'oxététes syphilitiques dues à une contagion très précoce, et les malades qui présentent ces accidents les laisceut évoluer pendant si longtemps qu'ils arrivent à présenter de véritables déformations sur lesquelles je reviendrai dans un prochain mémoire.

Cette absence de traitement des syphilis indigenes est encore générale au Maroe et, en dehors de la terrible diffusion qu'elle entraîne, c'est elle qui donne à la syphilis des indigénes son aspect tout particulier.

Pour nous, qui sommes habitués à voir évoluer la syphilis coume une maladie présentant des périodes d'activité séparées presque toujours par de longues périodes de repos, nous ne pouvoss manquer d'être frappés par la fréqueuce des syphilis qui, chez les indigènes, occasionnent pendant toute leur évolution des accidents subintrants.

Depuis la période primaire, les lésions se multiplient,

# DIGITALINE CRISTE PETIT - MIALHE





TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS

ARISTOSE - CERÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC. CÉRÉALES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRAVYLLE - Cacoa à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillors sur demande, mu - JAMMET, 47, Rue de Miromosnil, PARIS

empiétant les unes sur les autres, et la distinction, si facile dans nos pays, entre la période secondaire et la période tertiaire est ici tout à fait artificielle,

Le chancre est encore en pleine évolution quand les accidents secondaires se généralisent. Les accidents secondaires se reproduiseut indéfiniment avant de céter la place aux fésions plus localisées de la période tertilate et on voit pour ainsi dire ces seyphilidés entanées secondaires se modifier peu à peu sous les yeux de l'observatur, se transformer et preudre successivement la forme secondo-tertilaire et plus tard la forme tertiaire sans ainais laisers au malade de vértable période de repos.

Ces transformatious successives des lésious spécifiques sont des plus faciles à étudier chez l'Arabe, à cause de la coloration souvent foncée de son éjèdreue, coloration qui favorise l'apparition de cicatrices pigmentées laissant e pendant plusieurs semaines et souvent plusieurs niois la trace visible des accidents qui ont spontauément guéri.

L'étude de la syphilis indigène présente donc autre chose qu'un infrét purmeune telmographique. C'est en réalité l'étude de la syphilis telle qu'elle évolue quand le trafiement i'intervient pas pour en modifier la marche, et il est probable que nons constaterions en Europe des dévastations identiques à celle que l'on observe chez les Arabes al l'application du traftement ne les arrêtait au moment on elles débutent.

Pour que l'indigène se décide à consulter, il faut que les lésions dont il est porteur lui rendent réellement la vie impossible, et les mutilations stupéfantes que l'indigène dissimule quelquefois sous un simple voile nous prouvent comme celui-ci peut supporter, sans essayer d'intervenir, des lésions qui lui premettent à neine de vivre Cette apathie de l'Arabe explique la proportion des lésions que nous observons au Maroc. Au lieu d'avoir à traiter, comme dans nos pays, une majorité d'accidents primitifs ou secondaires, ce sont presque uniquement des lésions tertiaires que nous observons iei.

Presque toujours ces lésions tertiaires évoluent ellemêmes depuis des années, et ceux qui ont pensé que la syphilis de l'Arabe était ordinairement une syphilis à tendances cutanées malignes n'ont pas tenu compte de ce fait que les graves lésions qu'ils rencontraient chez les indigènes n'avaient pris cette gravité qu'après s'être progressivement accrues pendant des années, sans que le malade fit rien pour entraver leur extension.

Dans les villes ecpeudant, les indigènes, plus intelligents et mieux surveillés que dans les campagnes, commenceut à comprendre l'identité des accidents précoces et des accidents tardifs de la syphilis. Les succès constatés par eux chez leurs compatriotes les décident à venir consulter pour des accidents spécifiques plus jeuues et je vois se modifier leutement à Pez la proportion des syphilitiques que je suis appelé à traiter ; le nombre des lésions secondaires qui sout soumises à mon examen augmente progressivement par rapport au nombre des accidents tertiaires. Nous commençons même à recevoir des femuses dont la syphilis marque seulement sa virulence par la polymortalité infantile qu'elle entraîne, et les premiers succès obtenus chez des syphilitiques enceintes nous a aussitôt amené une grande quautité de femmes désirant se prémunir contre des avortements répétés.

Il est probable qu'on verra peu à peu l'allure de la voluilis se modifier chez l'indigéue et tout porte à croire

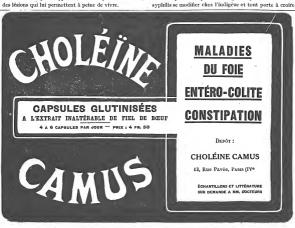

que la vérole arabe se rapprochera de plus en plus de la syphilis européenne avec ses longues périodes silencieuses, à mesure que les malades accepterout le traitement que leur apporte notre évilisation.

Mais peut-être cette syphilis ainsi modifiée subiratelle une autre évolution. Il est possible que la diuninution des accidents cutanés se trouve peu à pen compensée par l'auguentation des accidents uerveux de la syphilis, qui sont jusqu'à présent à peu près inconuus au Maroc.

Cette rarcté des syphilis increuses dans la population arabe est en effet une des questions les plus troublantes et les plus difficiles à résoudre. Si l'on admet que l'absence de la paralysie générale s'explique par le manque de surmenage intellectuel, il est impossible d'invoquer, comme cause de la rarcté du tabes, l'absence du surmenage vénérae. L'activité géntule des Arabes est extrême, la polygamie est courante, les concubines et les prostituées sont nombreuses et dès l'enfance l'indigène se livre à un véritable surmenage génital. Or, bleu que je un'occupe de syphiligraphie au Marco depuis dix-huit mois, je n'ai eucore jaunds constaté un cas de paralysie générale et je n'ai observé que deux cas de tabes, tous deux chez des Algériess nimplantés au Marco.

J'ai l'impression que l'influence du traitemeut et la façou dont il est appliqué daus nos pays ne sont pas étrangères à la fréquence du tabes et de la paralysie générale; je reviendrai tout à l'heure sur ce point. Ce n'est pas, bien entendu, la seule cause à mes yeux, et la fatigue cérébrale, les prédispositions nerveuses dues à l'hérédité, les contaminations tardives sont les facteurs les plus importants de la méningo-encèphalite, cela va sans dire. Cependant, si on réfléchit, ou se rend compte que le traitement. appliqué jusqu'à présent dans nos pays chaque fois qu'uu accident cutané fait son apparition, a pour résultat immédiat de rejeter le virus syphilitique des territoires les plus accessibles vers ceux que la médication atteint plus difficilement. Le fait est flagrant avec les nouvelles méthodes, L'attaque brutale du tréponème par les injections arsenicales intraveinenses rejette le tréponème loiu de la circulation et des territoires cutanés en le repoussant pour aiusi dire vers les centres nerveux où l'on a beaucoup plus de peiue à l'atteindre. C'est la raisou des récidives à forme nerveuse, si fréqueutes avec les nouveaux traitements quand ils ne sont pas poussés assez à fond. C'est ee qui explique encore la persistance de troubles du liquide céphalo-rachidien chez des malades débarrassés de leurs accidents cutanés et présentant une séro-réaction négative dans le sang.

Ches les individus non traités au contraîre, cosmue la majorité des indigèues, le tréponèue, disséminé en masse dans la peau au moment de l'explosion des accidents secondaires, continue à y évoluer et à s'y multiplier librement, et îl ne parvieur que plus difficilement dans les centres nerveux on nulle prédisposition héréditaire ne l'attire. Bit c'est peut-être ainsi que se erée une affinité spéciale à nos races pour les syphilis nerveuses,

### **PILAZYMES**

(aux Sels IODO-LACTO Ferreux et Amers)

# D'IODOMINÉRALINE

### PAUL CARRÉ

Pharmacien de l'École de Paris 1886

- 84, Rue Saint-Louis-en-l'Ile (IV°) -

TONIQUE AMER DES DÉPRIMÉS, DES NEURASTHÉNIQUES — DES CONVALESCENTS DE TOUS LES GENRES, — DES AFFAIBLIS, DES DÉBILITÉS DE TOUTE NATURE

ANÉMIE -- CHLOROSE =

·····

DÉPOT TOUTES PHARMACIES

affinité qui n'existe pas encore chez les Arabes, et que nos travaux, notre surmenage intellectuel, notre hérédité particulière ont tendance à favoriser encore.

D'autre part, les accidents eutanés sont toujours combattus, dans nos pays, dès leur apparition; au contraire, les accidents nerveux évoluent silencieusement pendant longtemps avant de se révéler et, une fois manifestes, ils sont en partie irrémédiables. Cela n'est-il pas susceptible de favoriser, an bout de nombreuses générations, un état de moindre résistance des centres nerveux qui devieudront de plus en plus sonvent le sière des manifestations spécifiques?

Doit-on conclure que le traitement de la syphilis est uuisible? Ce serait vouloir faire du paradoxe que d'émettre semblable opinion, et plus les méthodes de traitement se perfectionnent, plus nous devons arriver à protéger nos malades contre les conséquences tardives de la syphilis que nous combattons encore si mal.

Ce qu'il nous faut admettre, e'est que la formule clinique du traitement de la syphilis est aujourd'hui surannée. Se baser sur la disparition des accidents visibles pour suspendre un traitement, c'est laisser le malade saus défense contre les accidents tardifs de son infection. L'étude de la sérò-réaction du sang ne peut elle-même être considérée comme suffisante et, si nous voulons mettre nos compatriotes à l'abri du tabes et de la paralysie générale, il nons faut pousser leur traitement jusqu'au moment où nous serons certains d'avoir purgé leurs centres nerveux de tout microorganisme. Il nous faut donc recourir dans tous les eas à la ponetion lombaire et à l'examen chimique, evtologique et sérologique du liquide céphalo-rachidien.

La séro-réaction est encore un guide bien difficile à manier il faut souhaiter qu'une méthode d'un emploi plus facile vienne la suppléer, mais il faut accepter la nécessité de faire contrôler par des recherches de laboratoire précises la présomption de la guérisou et se garder avec le plus grand soin du danger des traitements insuffisants.

### REVUE DES THÈSES

La réaction de Wassermann et la conduite du traitement antisyphilitique (L. Dehorter-Defrennes, Th. Paris, 1917).

Tout en conservant à la réaction de Wassermann uu rôle important, il est sage de laisser « planer uu eertain scepticisme prudent quaut à sa signification d'avertisseur de la stérilisation », car le malade n'a que trop de tendance à croire à la bénignité de la syphilis.

Le sérodiagnostic de la syphilis (H. Perrin, Th. Paris. 1017).

Grâce à la séroréaction, il s'est fait dans la thérapeutique de la syphilis une véritable révolution : elle a permis d'individualiser le traitement de la syphilis.

La réactivation biologique de la réaction de Wassermann (N. Valladis, Th. Paris, 1917). La réactivation biologique de la réaction de Wassermann

### TRAITEMENT DES MALADIES A STAPHYLOCOQUES

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'après la Méthode de GRÉGOIRE et FROUIN

Par le

# "STANNOXYL

\_\_\_ (DÉPOSÉ) ===

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Académie des Sciences.

Académie de Médecine. COMMUNICATIONS Société Médicale des Hôpitaux. (en Mai 1917)

Société de Chirurgie. 

Le flacon de 80 comprimês

4 fr. 50

......

Laboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, PARIS

### REVUE DES THÈSES (Suite)

peut être obtenue par des injections intramusculaires de sonfre-hydrargre (Bergeron I fonfiray). Sin premier lien, injection d'un quart de milligramme de soufre et d'un quart de milligramme [18] golisidaire dans un centimètre cube de liquide; cette injection est répétée trois jours plus tard. Puis, ensuite, on fait trois injections d'une dose double de soufre et de Hg, en gardant toujours, entre chaque pigire, un intervalle de trois jours plus de la company de la company de la company de la Wassermann. Toute réactivation qui va pas été obtenue au hont de six semainen se se produira blus.

Nonveau mode de traitement des placards circonscrits de lencoplasie buccale (J. Avezou, Th. Paris,

Une anesthésic locale, pratiquée en vue d'une hisposic (Tranch), a été le point de départ de ce nouvean mode de traitement par injection interstitielle: celle-cl provoque une indiscoation des travées dermignes et une escarrification de l'épithélium de la muqueusse. Il suffii d'instiller un demi-centimétre enhe d'une solution de cocaine on de stovafine adrénalinée dans l'épaisseur du derme snivant la technique de l'anesthésic locale, e Plusicars cas out été guéris par ce procédé, lequel est d'une grande simplicité et totalement inoffensif. Il doit être en particulier applique aux placards circonscrits pour lesqués il devient alors une méthode de choix.

Les états psychopathiques chez les syphilitiques (M. Ullmann, Th. Paris, 1917).

Le traitement spécifique n'e pas d'action sur les paychopathies de la première période (seul le traitement moral convient); il donne d'excellents résultats dans les troubles spyhllo-psychopathiques de lasyphilis secondaire. Dans eenz de la syphilis tertaine, c'est-d-ûrr elevant de la syphilis cérôtrale, il agit souvent favorablement, mais produit rarement tune gnérison complète, des lésions destrouvent de la syphilis cerébrate. tructives étant déjà constituées. Son action sur la paralysie générale pure est muisible. « Quant aux troubles qui n'out avec la syphilis que des rapports de coincidence, le traitement spécifique ne peut avoir sur eux qu'une action nocive. »

Diagnostic précoce de la paralysie générale et son traitement (H.-P. Litaudon, Th. Paris, 1917).

Nons ne eroyons pas qu'on puisse assurer avec l'anteur « qu'aucun traitement n'est capable d'assurer ni la guérisou, ni l'amélioration ».

J.-L. Alibert, fondateur de la dermatologie en France (A. Alfaric, Th. Paris, 1917).

Par un véritable acte de dévotion régionaliste, M. A. Alfaria e ratrea de veyde parconn par Albert de 1768 à 1837. L'œuvre du dernatologiste « s'impose au respect de la postérité, par des descriptions, aussi réussies que celles de la chéloide, de la teigne autiantacée, du prurigo, de l'ichtyose harcrée, etc.; par des observations — les premières qui aient été dressées — du mycosis fongoïde, de l'acromégalle, de la selfordermie; par l'apport de nots nouveaux couramment ennologés dépuis dans le langage mélical, tels que dernatose, syphills, mycosis fongoïde, chéloïde, etc... Loin de présentre les maladis, mycosis fongoïde, chéloïde, etc... Loin de présentre les maladis, mycosis fongoïde, chéloïde, etc... Loin de présentre les maladisdoune comme uténtat pour la plupart que les manifestations superficielles d'altérations organiques ou humorales précisératures ».

Dermatoses professionnelles provoquées par le sulforicinate de soude (M<sup>110</sup> R. Klein, Th. Paris, 1917).

La manipulation d'un liquide protecteur contre les gaz asphysianis et contenant du suloricinate de soude pent provoquer une dermite qui se rapproche beancoup de l'eczéma rubrum aigu à petites vésicules : médication calmante et antiphlogistique.



### REVUE DES THÈSES (Suite)

Contribution à l'étude de la syphilis acquise chez Penfant (P. Rimetz, Th. Paris, 1917).

Sur 23 cas de syphilis acquise chez l'enfant, 9 ont une origine vénérienne et 14 (plus des deux tiers) ont une origine non vénérienne (allaitement, baiser, objets de toilette, etc.). Ce sont les syphilis imméritées. La siège du chancre est, dans la majorité des cas, extra-génital,

Ostéite syphilitique héréditaire tardive : traitement par le novarsénobenzol (M. Deromps, Th. Paris, 1917). En présence de douleurs, si vagues soient-elles, mais

persistantes, qui sont accusées au niveau d'un membre, clicz des sujets présentant ou non des stigmates de syphilis ou d'hérédo-syphilis, il faut penser à la spécificité et ne pas oublier les crreurs auxquelles a donné lieu « la mauvaise interprétation de lésious trop souvent mises à tort sur le compte de la tuberculose ».

Le chancre en couronne du limbe préputial (R. Grunkrant, Th. Paris, 1917).

Chancre qui se complique généralement d'un phimosis et fréquemment de balano-posthite, « Eu préseuce de tout phimosis inflammatoire chez un adulte, on devra rechercher systématiquement la syphilis. »

Du zona syphilitique (L. Boner, Th. Paris, 1917). Survenant précocement, le zona constitue le « sigue d'alarme d'une méningite précoce latente de la période secondaire». Beauconp plus tard, il apparaît comme annonciateur d'un tabes incipiens ou d'une paralysie générale. Au cours de ces affections diagnostiquées, il iudique une exteusion des lésions médullaires. On devra douc surveiller le uévraxe de tout syphilitique présentant du zona

### NÉCROLOGIE

### LUGDER CRUET (1850-1918)

Il y a quelques mois, nous déplorions la perte cruelle du fils, le si distingué prosecteur Pierre Cruet, ravi trop tôt à la chirurgie. Aujourd'hui c'est le pere, le savant stoma-

Affligé par une série de deuils, Ludger Cruet u'a pas pu résister au dernier assaut du destin : la mort de ce fils sur lequel il avait, à juste titre, fondé les plus grandes

sur requer i svan, a jooc espérances ! Né à Vouvray le 27 août 1850, Cruet subit de bonne heure l'influence de ses oncles, Baillarger et Lunier, qui devaient laisser dans la médeciue neurologique un nom réputé.

Iuterne de l'Hospice général de Tours eu 1870, puis attaché à l'ambulance de Beaumont-les-Tours pendant la guerre, il devint interuc des hôpitaux de Paris en 1875

la gilerre, il deviuti interue des hopitanx de Paris en 1875 Sa thèse de doctorat de 1879, sur les Carries deutares compliquées, considérées principalement au point de vue de leur traitement. fix tune véritable révolution. Un interne des hopitaux se spécialisant dans l'art dentaire l Comme le dit fort ben un de ses biographes (le D° Dubreuil-Chambardel), apportant dans l'art den-taire des connaissances générales et un espri scienti-larte des connaissances générales et un espri scientifique, il sut le tirer de l'ornière où il se trouvait embourbé aux maius des empiriques et contribuer au premier rang à créer une spécialité nouvelle : la stomatologie ».

### Produits Spéciaux des Laboratoires LUMIÈRE

PARIS, 3, Rue Paul-Dubois - MARIUS SESTIER, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté, LYON

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

Antipyrétique et Analgésique. Pas de contre-indications Un à deux grammes par jour.

Médication énergique des déchéances organiques Ampoules, Cachets et Bragées

OPOZONES

Dans tous les cas d'anorexie et d'inappétence

TULLE GRAS LUMIÈRE

LUMIÈRE Préparations organomerapaques à localité des principes actifs des organes frais

Évite l'adhérence des pansements se détache aisément, sans douleur ni hémorragie Facilite les cicatrisations.

### JEANTINE L

Vaccinothérapie par voie gastro-intestinale des urétrites aiguës et chroniques et des divers états blennorragiques

POSOLOGIE : Quatre sphérules par jour, une heure avant les repas

### CONTRE LA FIÈVRE TYPHOIDE

IMMUNISATION ET TRAITEMENT

### PAR ENTEROVACCIN LUMIÈRE

Antitypho-colique Polyvalent. - Sans contre-indication, sans danger, sans réaction

### NÉCROLOGIE (Suite)

En 1880, Cruet traduit le Traité d'anatomie dentairs : longue, qui l'aimait beaucoup, fit l'honneur d'une pré-et comparée de l'Anglais Tomes et l'explique au moyeu : face et qui obtint un grand succès.

de notes abondantes En 1883, il écrit le chapitre des « Opérations den-taires » dans le Traité des opérations usuelles du doc

teur Thomas (de Tours.) En 1884, Cruet est nommé dentiste des hôpitaux de Paris. Il fait école, il public

lui-même et fait públier par ses nombreux élèves une sé riedetravaux intéressants de stomatologie. Artieles dans les divers journaux médieaux, communications à l'A eadémie de méde ine, Cruet accumule tous les travaux qui vont lui permettre de réclamer pour la stomatolo-gie une place d'honneur à eôté des autres spécialités. Il fut en 1883 l'un des fonda teurs de la Société de stomatologie que dirigea, à ses dé buts, son maître le grand Magitot.

À la mort de ce dernier, Cruet deviut le président de la Société. Il reprit la Revue de stomatologie, foudée par Magitot, mais qui avait sombré après la mort du maitre.

Les soueis d'une elientèle absorbante n'empêchaient point Cruet de douner libre cours à son activité scienti En 1898 il publia un Traité d'hygiène et de thérapeu-tique des maladies de la bouche auquel son maître Lanne-

Dr Ludger Cruet

et modeste.

En 1000 il estnomméchevalier de la Légion d'hon-

neur, juste récompense d'un labeur si fécond.

En 1910, il fonde l'Ecole trancaise de stomatologia Cette création, qui lui fait honneur et dont la gloire rejaillira sur notre pays, Cruet s'efforce de la perfectionner saus eesse, et ce n'est pas de sa faute si elle n'a peut-être pas rendu, soit avant la guerre, soit peudant cette guerre, tous les services qu'on était en droit d'at-tendre d'elle. Cruet a tout fait pour la stomatologie, eomme il a tout fait pour

Patriote ardent, il suivait d'un œil anxieux toutes les péripéties de eette guerre titanique qu'il n'avait que trop prédite ; il applaudis-sait à la belle conduite aux armées de son gendre Cadenat, le proscetcur, et de ses neveux Brunet et Cruet ; il n'a pas eu la joie de saluer la victoire, pas même eelle d'apprendre la troisième citation et la décoration de la Légiou d'honneur de Maurice Cruet.

Ludger Cruet laissera à tous eeux qui l'ont connu le souvenir d'un homme loyal et bou, d'un médeein savant ALBERY MOUCHEY,

Granulée effervescento Pipérazine MIDY · le plus puissant le plus sûr dissolvant de l'Acide Urique Stimule l'activité hépatique Piperazine Mip 92% 40% 20% 8% 2 à l'Evillerées à cafe Pipérazine parjour Ph. Mioy, 140 faubourg S! Honore Paris.

Préparations à base de Kola fraîche (Procédé spécial)

# PEPTO-KOLA ROBIN

Médicament aliment à base de Pepto-Glycérophosphatés et Kola fraiche

Le suc de Noix de Kola fraîche est extrait par expression et conservé dans l'alcool, qui sert de véhicule à une liqueur exquise que l'on appelle le Pepto-Kola et qui se prend à la dose d'un verre à liqueur après chaque renas.

L'action stimulante de la Noix de Kola sur l'organisme est renforcée par l'action des glycérophosphates, éléments nutritifs du système nerveux. Touristes, Alpinistes, Chasseurs, surmenés par le travail physique ou intellectuel; Diabétiques, Convalescents, Blessés, retrempent leurs forces par l'usage de ce bienfaisant élixir, qui peut se prendre aussi bien en état de santé que de maladie.

# GLYKOLAÏNE

(Kola Glycérophosphatée Granulée)

### à base d'Extraits de Noix de Kola fraîche

Il a 646 démontré que l'action de la Kola sèche était surtout due à la présence de la Caféine et de la Théo-bromine. Or, nous savons que la Kola fraiche est préférée par les indigènes dans son pays d'origine, qui en la mastiquant absorbent les giucosides qu'elle contient avec le rouge de kola en partie détruits par la dessication, c'est pourquoi nous avons adopté les Extraits de Kola fraîche stabilisée, comme base de notre préparation.

Nous savons également que la Kola étant exclusivement stimulants du Système nerveux, ne tarderait pas à épuiser celui-ci, si l'on n'avait soin d'y adjoindre un étément réparateur, nutritif par excellence, les glycérophosphates.

Telle est la composition de la Glykolaine granulée.

Se prend à la dose de 2 cuillersmesures, par repas dans un peu d'eau.

GROS: LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE

MILLON (Jacques-Henri-Marie), médechi auxiliaire au «\* bataillon du 225° rég. d'infanterie : le 9 novembre 1917, au cours d'une attaque ememie et sous un violent bombardement, a réussi avec l'aide d'un brancardier, à déblayer c'entrée d'un abri effondré par un obus ci à dégager ciup hommes ensevelts ; a assuré ensuite leur évacuation dans se conditions les obus évalibles et les évals vérilleuses.

DEMANCHE (Robert-André-Maurice), médecim ademajor de 1ºn classe au G. B. D. 201: au cours des optrations des 26 et 27 octobre 1917, a. de nouveau, affirmé ses qualités professionnelles, son ardeur et son dévouement exemplaires, conduisant, sous le leu, ses équipes de brancardiers jusqu'aux postes les plus avancés, malgré les difficultés du terrais.

Lèrie Michel-François), médecin-major de 1<sup>ste</sup> classe à la compagnie hors range du 4g<sup>er</sup>ég, d'infiaterier, à question Verdun, en secteur, dons un posa de secours précaire, soumis à de violents bombardements par obus explosifs et toriques, assurt le sevrice d'évacuation des blésés du régiment avec un découment infassable. Après avoir subi lai-même un commencement d'intoxication par les guvien a pas moiss continués on service pendant dis jours, jusqu'à la relève, donnant ainsi un bel exemple de courage et de témaité.

DUCHAMF DE LA GINISTER (Roger), médecht alde-major de 2º classe au prêtg, den narche de zoinves: médecin aide-major de haute veleur projessionnelle it d'une biravoure exceptionnelle. Au front depuis le début de la guerre, sept Jois cité à l'ordre, 'éste de nouveux distingué le 23 octobre 1917, a installé son service, melgré un bombardement intense, sur la position qui venait d'être conquise e 15'y est prodigué les jours suivants, faisant l'admiration de tous.

GROUPE DE BRANCARDIERS DIVISIONNAIRS: unité d'étile qui, sonc les ordres de son chef, le médicion-major de 2º classe PONVIEILLE, assisté du médecin aide-major de 1º classe MARAUBERT, a assuré, dans le minimum de 1º classe MARAUBERT, a assuré, dans le minimum de 1º classe MARAUBERT, a assuré, dans le minimum de 1º classe MARAUBERT, a sur le crais le culteversé, détrempé et accidenté, sous des bombardements incessants. Malgré la longueur des trajets et les olus aphysitants, a poussé le sontiment du dévouement lisser, d'à la plus haute admégation.

GROUPE DE BRANCARDIERS DIVISIONNAIRES: unité d'élité qui, sous les ordres de son chef le médecin aide-major de 1º classe PETUT, a assuré, dans le minimum de temps, les 22, 23 et 24, velobre 1917, des évacuations extrémement difficiles dans un tervain bouleares, détrempé et accidenté, sons des bombardements incessants. Malgré la longueur des trajets et les obus asphysiants, a poussé le sentiment dus tévacuement isquard à la plus annet abnégation.

MNYIR (Jeun-Jacien-Hippolyte), médecht sous-aidemajor au 4° bataillon du 4° rég. de marche de zouweste 23 colobre 1917, suivent au plus près les vuques d'assaut, a relevé et prodigué ses soius aux blessés sous un violent ir d'artillerie et de mitrailleuses. A établi son poste de secours en première lique et s'y est dépende sans compler nuit et jour, Jaisant l'admiration de tous par son eouvage et son dévouennt.

BOUCHER (Maurice-Marie-Joseph), médecin aide-major de 2º classe au 4º rég. de marche de zouaves : médecin aide-major de haute valeur, professionnelle et d'une braoure qui fait l'admiration de tous. Le 23 octobre 1917,



EN POUDRE - COMPRIMÉS - GRANULÉS - CACHETS

TRICALCINE PURE
TRICALCINE MÉTHYLARSIN

MÉTHYLARSINÉE «CACHETS authors durée de conciente de CACHETS authors (monte de l'action de l'Alle de l'action de l'Alle de l'action de l'Alle de l'action de l'act

TRICALCINE FLUOREE

CARLE DENTAIRE • TROUBLES DE DENTITION •

TRICALCINE

### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE (Suite)

s'est dépense sans compter, nuit et jour, sous un feu d'artillerie et de mitrailleuses des plus violents. A assuré les jours suivants le service de son bataillon, puis celui d'une autre unité dont le personnel médical avait été mis hors de combat.

ODILE (Eugène-Victor-Léon), médecin inspecteur, chef du service de santé du corps d'armée : par l'habile organisation qu'il a donnée au service de santé, par l'activité inlassable avec laquelle il conseille ses subordonnés, par la bravourc constante avec laquetle il visite les postes de secours les blus avancés sans souci du dan-er, notamment les jours de combat (23-28 octobre 1017), donne journellement à tous les médecins le plus bel exemple, et arrive à conscrucr les effectifs dans le meilleur état de validité.

Roy (Jean-Paul), médecin principal de 2º classe, chef du service de sauté de la division : médecia divisionnaire d'une grande distinction, a su donner au service de santé de la division, dans les affaires des 23 et 25 oclobre 1917, une direction telle, que l'évacuation des blessés s'est faite dans les meilleures conditions. Donne à tous un exemple remarquable d'activité et de bravoure, payant sans cesse de sa personne veillant à tous les détails, allan iusau'aux bremières lienes contrôler le fonctionnement des bostes de secours, sans souci des fatiques ni du danger

Bazin (André-Paul), médecin aide-major de 2º classe du 10º groupe du 103º rég. d'artillerie lourde : le 18 août 1917, prévenu qu'un officier observateur était blessé, s'est précipité près de lui pour le secourir et a été blessé par un obus qui tuait l'officier qu'il achevait de panser. Malgré sa blessure, a repris aussitôt son service pour donner des soins à des canonniers intoxiqués par les gaz.

GROUPE DE BRANCARDIERS DE LA 38º DIVISION : sous la brillante conduite de son chef, le médecin-major de 2º classe FONVIEILLE, a, en toutes circonstances, donné des marques de courage poussées jusqu'à l'abnégation. A assuré, en particulier, dans la période du 24 au 31 octobre 1916, avec une bravoure provoquant l'admiration, l'évacuation des blessés d'une position très avancée, surmontant les difficultés d'un long trajet à découvert dans un terrain détrempé et bouleversé, sous un incessant bombardement.

CARAES (Jean-Louis), sous-aide-major (réserve) au 1er bataillon du rég. d'infanterie coloniale du Maroc: excellent médecin, très brave et d'un grand sang-froid. Le 23 octobre 1917, a accompagné les vagues d'assaut du bataillon et a assuré, en terrain découvert, sous de violents joux de mitrailleuses, les premiers soins aux blessés. Blessé lui-même, a refusé d'être évacué pour assurer le service médical du bataillon, son chef de service ayant été gravement atteint au début de l'action. Quatre jois cité à l'ordre.

MÉDICATION CARDIO-TONIQUE SÉDATIVE (NON ux et des Neurasthéniques. Eréthisme cardiaque de toute ordre, des affe nune des affections organiques du cœur, Tachycardie essentielle parexystique, Goitre exophtalmique, etc. :: DOSES : 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour.

E. LEROUX, 182, rue de la Convention, Paris, et toutes pharmacies

### 



GOUTTE ARTERIO-SCLÉROSE

### Coaltar saponiné Beuf

Antiseptique, Cétersif, Antidiphtérique Officiellement admis dans les Hôpitaux de Paris



Dépôt dans toutes les pharmacies

Ch. LORRAU

### INSTRUMENTS FT APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3Ms, RUE ABEL - PARIS

Tél. Rog. 41-85

### L'Eau de Mer

PAR LA

**VOIE GASTRO-INTESTINALE** 

ANÉMIE, TUBERCULOSE LYMPHATISME, ASTHME CONVALESCENCE, ETC.

# MARINOL

Reconstituant Marin Inaltérable de Goût Agréable

COMPOSITION

Eau de Mer captée au large, stérilisée à froid. Iodalgol (Iode organique). Phosphates calciques en solution organique.

Phosphates calciques en solution organique.
Algues Marines avec leurs nucléines azotées.
Méthylarsinate disodique.

Cinq centimètres cubes de **Marinol** contiennent exactement un centigramme d'Iode en combinaison physiologique.

Entièrement assimilable en Eté comme en Hiver. Pas d'intolérance. Pas d'Iodisme. Ni alcool. Ni huile.

### PROPRIÉTÉS : RECONSTITUANT, TONIQUE, DÉPURATEUR

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux de Paris, notamment : Beaujon, Office Antituberculeux Jacques Siegfried et Albert Robin, Bretonneau, Gharité, Hôtel-Dieu, Tenon, Saint-Antoine, Boucicaut, Pitié, Enfants-Malades, Laennec, etc.

BON GRATUIT pour un Flacon \*\*MARINOL\*\*

adressé gratis et franco à MM. les Docteurs qui en feront la demande aux

LABORATOIRES SPÉCIAUX DE THÉRAPEUTIQUE MARINE, à DIEPPE.

### NOUVELLES

NGerologie. — Le professeur Gaucher, décédé à l'âge de soisants-trois aus, à la saite d'une courte muladie, professeur à la Faculté de médecine de Paris, usembre de l'Academie de médecine, médecin de l'Brôpital Saint-Louis, médeciu che foi de l'hôpital militaire Villenin, président de l'Association générale des médecins de France, officire de la Légion d'homener, anteur de uon-brenx ouvrages qui font autorité dans la science médicale et dont plusieurs ont été traduits eu auglais, en italien, en espagnol. Notre collaborateur, le D' Millan, consacrera un article à as mémoire dans notre prochain manéro. — Le D' Camille Sauvage, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, accoucheur des hôpitaux. — Le D' Léon Marcadé, chevalier de l'ordre royal de Carlies III d'Espagna, enoien médecin de Salies de

— Le Dr Léon Marcadé, chevalier de l'ordre royal de Charles III d'Espagne, ancien médecin de Salies de Béarn, décédé au château de Puyoo. — M. Odlie Mellet, plantmacien, aucien interne des hôpitaux. — Le Dr Jean Sicard (de Carcassomue). — La doctoresse Pamy Ronbakine, néc Landessmanu, ancienne interne des hôpitaux de Paris, feume de M. le Dr Roubakine, directure du service de santé russe. Elle est morte victime du devoir en soignant les malades à l'hôpital des Enfants-Malades. — Le Dr Barbot, président du Conscil d'arrondissement de Mende. Maringes. — M. le D' Jean-Jacques Zialin, médecie de Germaine Pardailhé-Galabru. — On amouce les fiangailles de M. Maurice Lallemant, sous-aide-major, décoré de la Crist de gource, fils de M. le D' Łallemant, aucien directeur de l'asile Saint-You à Roneu, avec M<sup>ine</sup> Magdeleiue Rauline.

Académie de médecine. — Il y a actuellement dixser places vacautes dans les diverses sections de l'Académie. La compagnie a décidé de se complétre en procédant aux élections uécessaires, à raison d'une seule par séance à dater du 10 mars prochains.

École de médecine navale de Bordeaux. — Par décision ministérielle du 18 janvier 1918, les étudiants eu médecine dont les uoms suivent ont été admis, à la suite du concours du 10 janvier 1918, à l'école préparatoire temporaire de médecine navale de Bordeaux :

MM. Guermeur (Louis-Marie). Filliol (Léopold-Charles Rouol). Gilbert (André-Marie). Afre (Marcel-Frédéric-Charles), Gaudard (Charles-Calixte). Aubry (Pierre-Eruest-Marie). Menjuad (Jean-Georges). Le Paumier (Puul-Abbett-Maurice). Simon (Marie-Jean). Assai (Jean-Baptiste-Simon). Léhes (Autonin-Audré). Bélot (René-Edmond). Espèux (Audré-Simon). Michaud (Andřé-

AFFECTIONS

DE L'ESTOMAC

DYSPEPSIE

GASTRALGIE

## VALS-SAINT-JEAN

ENTÉRITE
Chez l'Enfant ++ Chez l'Adulte
VALS PRÉCIEUSE
L'Eau des Hépatiques

# **PALUDISME**

aigu et chronique

Canningyl du 8t Granneur

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué 15 gouttes à chacun des 2 repas — Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS

### COLLOBIASES DAUSSE

MÉDICATION SULFO-HYDRARGYRIQUE

# SULFHYDRARGYRE DAUSSE

Contre la Syphilis et toutes les manifestations d'origine syphilitique

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires DAUSSE, 4, 6, 8, rue Aubriot, PARIS

### ARTHRITISME

DIATHESE URIQUE RHUMATISME - GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert LE LABORATOIRE ALPH. BRUNOT et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.). pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

# TRES EFFICACE #

ABSOLUMENT INOFFENSIE Ni toxicité générale, Ni texicité rénale.

> 2 Doses par jour, dans un Verre d'Eau -DANS LES ÉTATS AIGUS : 4 & 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT PARIS - 16. Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

## Dialyl

" Cures d'ean dialplés "

TOUTES PHARMACIES

ENVOI GRATUIT de Flacons de "Dialyl" à MM, les Docteurs ainsi au'aux Hôpitaux, Formations sanitaires Militaires et. individuellement. aux Soldats rhumatisants doni l'adresse sera donnée par MM. les Docteurs au Laboratoire du "Dialvl"

# Dialyl

TOUTES - PHARMACIES

Gustave). Blanchez (Emile-Auguste). Phiquepal d'Arusmont (Louis-Marie-Ernest-Joseph). Reginensi (Jean). Rossi (André-Victor-Sylvain-Marie).

Les médecins de l'Uruguay. — Le professeur Henri POURY, de Montévido, vient de renouveler son geste généreux, en adressant au regretté professeur GAUCHIR, président de l'Association générale des médecine de France, le montant de son traitement de professeur à la Paculté de médecine de Montévido, pour le second semestre de 1917; ce qui porte, actuellement, l'offrande individuelle de cet d'unient confrére à la somme de 6 698 francs.

Ou sait, d'autre part, que le professeur Heuri Pouver fut l'initiateur de la souscription ouverte parmi les médecins de l'Uruguay en faveur de la Caisse de guerre, souscription qui produisit 34 000 francs.

Paris médical· s'associe cordialement à la gratitude exprimée pour cette nouvelle marque de solidarité sudaméricaine en faveur des médecins français éprouvés par la guerre.

Légion d'honneur. — Est promu au grade de commandeur:

M. TUPFIER (Théodore-Marin), professeur agrégé libre la Facultié de médecine de Paris (l'îtres exceptionels): Chirurgien de très haute valeur. A rendu depuis le début des hostilités, taut par son enseignement que comme chirurgien consultant aux armées, les services les plus éminents et contributé, par son activité inlassable et sa science, aux progrès du service chirurgical.

Sont inscrits au tableau spécial pour chevalier : CATHALA (Camille), médecin-major de 2º classe (active)

Cathala (Camille), médecin-major de 2º classe (activo à un hôpital militaire, SIBILLE (Victor-Prédéric-Georges), médecin-major de 2º classe (active) à la mission militaire française en Grèce.

DOMAGE (Jean-Achille-Louis), médecin-major de 2º classe (active) à l'hôpital militaire de Marseille, 15º région.

DUMAS (Jean-Marie-Joseph), médecin-major de 2º classe (active) à l'infirmerie d'Agadir (Maroc). VANNIER (Louis-Léon-Adolphe), pharmacien-major de

VANNIER (Louis-Léon-Adolphe), pharmacien-major de 2<sup>e</sup> classe (active) à une gare régulatrice.

CHATENEY (Arsène-Etienne), pharmacien-major de 2º classe (active), gestiounaire de la pharmacie régionale de Clcruont-Ferrand, 13º région.

THELLIER (François-Louis-Edmond), médecin-major de 2º classe (active), médecin-chef d'un groupe de brancardiers divisionnaires: médecin d'un grant mérile, au jront sans interruption depuis le début des hostitilés. S'est juit remarquer dans les situations les plus périlleuses par son dévouement aux blessés, son courage et son sang-froid sous les plus violents bombardements et son abnégation en outes circonstances. Trois ciations. (Crois de guerre.)

ChasAn. ((René-Buille-François), médecin aide-major ce "classe (active) au 10º bataillon de chasseurs: médecin militaire d'un dévouement et d'un courage remarquables, toujours dans les postes les plus exposts où il se dépense sans compter pour soigne les blessés; jeul l'admiration de la troupe, de ses camarades et de ses chejs par son sangproid et sa belle humeur dans les situations difficiles. Sept citations. Une blesseure. (Crois de guerra).

Lestrade (Albérix-Louis-Bertrand), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance; Piñry (Antoine-Marius), médecin-major de 2º classe (ter-

### CURE RESPIRATOIRE

Histogénique, Hyperphagocytaire et Reminéralisatrice

# PULMOSÉRUM

Combinaison Organo-Minérale Phospho - Garacolée

Médication des Affections

# <u>BRONCHO-PULMONAIRES</u>

(Toux, Grippes, Catarrhes, Laryngites et Bronchites. Suite de Coqueluche et Rougeole)

Mode d'Emploi : Une cuillerée main et soir.

Echantillons sur demande.

Laboratoire A. BAILLY, 15, Rue de Rome, PARIS

ritorial) au service de santé d'une division d'infanterie : RICHON (Louis), médecin-major de 17º classe (territorial) à un centre hospitalier; JULLIER (Joseph-Victor), médeciu aide-major de 17º classe (territorial) au 14º bataillon de tirailleurs malgaches; FEUILLADE (Henri), médecinmajor de 2º classe (territorial), médecin-chef d'une ambulauce : LE Play (Albert-Camille-Emile), médecin aidemajor de 17º classe (territorial) à un hôpital d'évacuation; Bailliart (Alfred-Marie-Paul), médecin-major de 2º classe (réserve), médecin-chef d'une ambulance : CRUET (Maurice-Louis-Ludger). médecin-major de 2º classe (territorial) an 135º rég. d'infanterie ; Turcan (Lonis-Joseph), médecin-major de 2º classe (réserve), au 146° d'infanterie ; ROUVIÈRE (Marie-Joseph-Léon-Henri). médecin-major de 2º classe (territorial) à une ambulance: Micheleau (Paul-Eticune), médecin-major de 176 classe (réserve), médecin-chef d'un hôpital ; GUILLAUME (Louis). médecin aide-major de (re classe (réserve) à l'ambulance automobile chirurgicale nº 12; MERCIER (Antonin-Louis-Joseph), médeciu-major de 17º classe (territorial) à un hôpital temporaire ; Vaillant (Jacques), médecinmajor de 2º classe (territorial) au 4º rég, de chasseurs d'Afrique ; Franchi (Paul-Vincent), médecin-major de 2º classe (territorial) à un hôpital temporaire : Kerrien (Émile-Pierre), médecin-major de 2º classe (territorial) au 148º rég. d'infanterie : Petit (Auguste), médecinmajor de 2º classe (territorial) à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce ; Sibut (Louis), médecin-major de 2º classe . . (territorial) au centre de réforme de Versailles, gouvernement militaire de Paris; BEAUMÉ (Lucien-Jules), médecin-major de 2º classe (territorial) à l'hôpital mili-

taire Villemin, gouvernement militaire de Paris; VAN PETEGHEM (Émîle-Louis-François-Gaston), médecin-major de 2º classe (territorial), centre de réforme des Tourelles, gouvernement militaire de Paris : Lesieur (Maurice-Georges-Jean-Baptiste), médecin aide-major de 17e classe (territorial), hôpital Saint-Nicolas d'Issy-les-Moulineaux, gouvernement militaire de Paris ; GIROUD (Marie-Albert-Henri), médecin-major de 2º classe (territorial) au centre de réforme des Tourelles, gouvernement militaire de Paris : Legrix (Auguste-Valère), médecin-major de 170 classe (territorial), médecin-chef à l'infirmerie de garnison de Vincennes, gouvernement militaire de Paris; Bossan (Émile-Adolphe), médecinmajor de 2º classe (territorial) détaché à l'Institut Pasteur, gouvernement militaire de Paris; Goethals (Evariste-Henri-Joseph), médeciu-major de 170 classe (territorial), médecin à l'hôpital temporaire 37, région du Nord : Douriez (Henri-Joseph-Louis-Pierre), médecin-major de 1re classe (territorial), médecin-chef à l'hôpital militaire 108, région du Nord ; HALIPRÉ (André-Jean-Marie), médecin-major de 2º classe (territorial), chef du centre neurologique de Caen (3º région) ; LEMIERRE (André-Alfred), médecin-major de 2º classe (territorial), chef du centre de prothèse maxillo-faciale (3º région); CHEVALLIER (Augustin - Joseph - Marie - Jean - François). médecin-major de 2º classe (territorial) commandant le centre d'instruction physique d'Evreux (3º région) ; BOURGEOIS (Victor - Eugène - Camille - Louis - Georges), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin consultant médico-légal, 3º région ; GANDY (Charles), médecinmajor de 1re classe (territorial), médecin-chef d'un secteur

MÉDAILLE D'OR aux Expositions de GAND 1913 00000000000000000 et PALMA-DE-MAJOROUE 1914 LITHIASE BILIAIRE DIPLOME D'HONNEUR à CASABLANCA 1915 COLIQUE HÉPATIQUE - ICTÈRES etc. INSUFFISANCES OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE et BILIAIRE HÉPATIQUE & BILIAIRE : associées à la médication CHOLAGOGUE HÉPATISME :: ARTHRITISME CHOLÉMIE FAMILIALE DIABÈTE PAR DYSHÉPATIE TUBERCULOSE at SCROFULE justiciables de l'Huile de Fole de Morns DYSPERSIES HYPERCHLORHYDRIE :: PITUITE MIGRAINE IL ENTERITES COLITE MUCO - MEMBRANEUSE

CONSTIPATION :: HÉMORROIDES

ENTEROPTOSE, GYNALGIES

ANGIOCHOLÉCYSTITES

FIÈVRE TYPHOIDE

INTOXIOATIONS

DERMATOSES par DYSHÉPATIE : (Chloasma, Ephélides, Xanthomes, etc.)

(Acné, Furoaculose, Pyodermites, etc.)

CONGESTIONS DU FOIE

HEPATITES ET CIRRHOSES

- NELIBASTHENIE MALADIES INFECTIEUSES

Névrosce et Psychosce Dyshépatie EPILEPSIE

Prix du FLACON en France : 6 fr. 60

Prix de la boîte de PILULES : 5 fr. 50 EN VENTE dans toutes LES PHARMACIES

Dépôt Général, Échantillons, Littérature LABORATOIRE de la PANBILINE ANNONAY (Ardiche) France

DERMATOSES AUTO ou HÉTÉROTOXIQUES Cette médication essenticilement ciínique, instituée par le Dr Piantier et sanctionnée par des militiers d'observations ou même d'auto-observations de Maladies des pays chauds confrères, est la seule qui, agissant à la fois sur la aécrétion et sur l'exorétion de la glande hépatique, combine l'opothérapie et les cholagogues, utilisant par surcroft les propriètés hydragogues de la glycérine. Elle constitue une lête, en quelque sorte spécifique des maladies du FOIE thérapeutique com (Alcoolique, Palustre, Syphilitique, etc.) et des VOIES BILIAIRES et des syndromes énuméres pius haut qui en dérivent. Un traitement d'épreuves par la PANBILINE permet d'affirmer DEDEDEDEDEDEDE le diagnostie causal dans les cas incertains où il améne la guérison, au même

La PANBILINE, traitement total des maladies du FOIE et des VOIES BILIAIRES, combine synergiquement en une association qui exalte urs propriétés :

EXTRAIT HÉPATIQUE EXTRAIT BILIAIRE EXTRAIT do BOLDO PODOPHYLLIN GLYCÉRINE PURE NEUTRE

NI SUCRE NI ALCOOL Solution d'absorption facile, inaltérable, non toxique, bien totérée, légèrement amère mais sans

arrière-goût. Se prépare aussi en PILULES.

### POSOLOGIE

Une à quatre cuillerées à des de dix grammes ou 2 à 8 PILULES Ie matin à jeun, ou au début du repas, soit pure, soit dans une boi froide ou tiêde. - Demi-dose pour les

DÉPOT chez les DROGUISTES et COMMISSIONNAIRES on FRANCE. ALGÉRIE et COLONIES, BELGI-QUE, SUISSE, ESPAGNE, ITALIE, PORTUGAL, RÉP. ARGENTINE.

CUBA, CHILL etc. deresteres series

itu nagnostie causai una se se interioria de i amente la guerrioria de mente la guerrioria de mente la guerrioria de frecuerir litre que son échea, perfes un tempe d'application suffissant, autorise à récourir l'intervention chirurgicale, l'obstacie à la perméabilité des voies biliaires étant alors démontre extérieur à celles-ci, non lithiasique ou au-dessus des ressources de la

ustratus. Ugisant sur le traetus digestif, avant tout par le rétabilisement de la biligenése normale, la médieation exerce, en outre, bien que ne renfermant aucune drogue à dosse Ugisant sur le traetus digestif, avant tout par le rétabilisement de l'intestinqu'elle ramène à l'état physiologique dans les expériences de perfusion intestinate. De pour uré d'état touigne on nordi, ar fonissant que des profuils bien couns et n'expossant aucum éncempe, elle combine hammesent la subsance dé plusieurs je alités excellentes qu'elle complete et dont elle accroit l'efficacité par association synérgique. Elle permet ainsi au médecin de trouver d'embiée, sans tâtonnement et sans ais successifs, le remède actif chez tel ou tel maiade, queile que soit son idiosynera:

médical, 4º région ; HOMMRY (François-Marie-Joseph), médecin-major de 2º classe (territorial), direction du service de santé, 4º région ; BRION (Paul-Auguste), médecinmajor de 2º classe (territorial), médecin-chef, hôpital complémentaire 33, 5° région : IOLLY (Justin-Marie-Jules), médecin-major de 2º classe (territorial), médecinchef de l'hôpital complémentaire 83, 5º région; OLMIÈRES (Jacques-Marie-Émile), médecin-major de 1º classe (territorial), médecin-chef à l'hôpital temporaire 37, 6º région : Janin (François-Ernest), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef à l'hôpital temporaire 32, 6º région; DE RAULIN (Jules-Marie), médecin aidemajor de 1re classe (territorial) à l'hôpital militaire de Belfort, 7e région ; HENRIET (Joseph-Jules-Eugène-Narcisse), médecin-major de 2º classe (territorial) médecinchef du centre hospitalier de Remiremont. 7º région : BÉCUE (Gustave-Léon-Paul), médecin-major de 2º classe (territorial), service de santé de la 8º région; Bourrau (René-Marie-Louis), médecin-major de 2º classe (réserve), chef du centre de rééducation physique, 9e région; BOURGAIN (Marius-Louis-Michel), médecin-major de 2º classe (réserve), médecin-chef de la place de Hesdin, région du Nord ; DE GRAILLY (François-Amélien), médecin-major de 2º classe (réserve), médecin-chef de la place de Parthenay, 9º région; CERISE (Laurent-Guillaume), médecin aide major de 1re classe (territorial) à un centre ophtalmologique de la 9º région ; CURY (Henri-Gustave-Alfred), médecin-major de 2º classe (réserve), chef de service an dépôt du 25° rég. d'infanterie, 10° région; Besson (Charles-Albert-François), médecin-major de 1re classe (territorial), médecin-chef à l'hôpital com-

plémentaire 25, 116 région; MAUGARD (Pierre-Heuri-Joseph), méde in-major de 2º classe (territorial) à la direction du service de santé, 11º région ; GAILHARD (Emmanuel), médecin-major de 2º classe (territorial) adjoint au directeur du service de santé, 12º région ; Delay (Manrice-François), médecin-major de 2º classe (territorial), chef de secteur chirurgical, 12º région : Mally (Pierre-François), médecin-major de 1ºº classe (territorial), médecin-chef à l'hôpital complémentaire 78, 13" région ; LHOSTE (Pierre-Paul-Adolphe), médecinmajor de 2º classe (territorial), à l'hôpital temporaire nº 50, 13º région; SONDAZ (Joseph-Marie-Barthélemy-Paul), médecin-major de 2º classe (territorial), médecinchef à l'hôpital complémentaire 38, 14º région : Ter-MIER (Joseph-Pierre-Marie), médecin-major de 2º classe (territorial), service de santé de la place de Grenoble, 14º région ; GUINET (Pierre-Marie-René), médecin-major de 2º classe (réserve), médecin chef de la place de Vienne. 14º région ; Magnan (Alphouse-Désiré), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef de l'hôpital complémentaire nº 3, 15° région ; Mariau (Ernest-Margnerite), médecin-major de 11º classe (territorial), formations sanitaires de Nice, 15º région ; Cassoute (Émile-Edmond-Daniel), médeciu-major de 17º classe (territorial) au service de santé, 15° région ; REV (Étienne-Adolphe-Inles-Fulcran-Lubiu), médecin-major de 2º classe (territorial) à un centre spécial de réforme de Montpellier, 16° région : Det.cassé (Antoine-Amédée), médecin-major de 2º classe (territorial) au centre spécial de réforme de Montauban, 17º région : SELLIER (Jean), médecin-major de 1re classe (territorial), inspection des hôpitaux ther-

Artério-Sclérose Presclérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Nephro-Sclerose, Goutte Saturnisme

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS Littérature et Échantillons : VIAL, 4, Place de la Croix-Rousse, LYON

### MÉDICATION

### PAR LE IOTAN

(TANNATE DE GÉLATINE)

AVANTAGES RÉUNIS DU TANIN ET DE LA GÉLATINE PAS D'INTOLÉRANCE

> Celles du Tanin et de ses Dérivés : INDICATIONS:

Tannigène, Tannalbine, etc.

FORMULER pour :

CACHETS DE GELOTANIN CHOAY: Une boîte. ADULTES Par jour: De 4 à 8 cachets de 0 gr. 50, à prendre au début, au milieu et à la fin des repas.

**ENFANTS** PAOUETS DE GELOTANIN CHOAY : Une boîte.

NOURRISSONS Par jour: De 3 à 6 paquets de 0 gr. 25, à diviser dans le lait ou l'aliment habituel.

BORATOIRE CHOAY, 44, AVENUE DU MAINE, PARIS - TEL. : FLEURUS. 13-07.

maux, 18º région ; CADIERGUES (Georges-Étienne-Marie-Joseph-Léon), médecin-major de 2º classe (territorial), hôpital militaire du Belvédère, Afrique du Nord ; TER-RASSE (Pierre-Gustave), médecin-major de 170 classe (territorial), au dépôt du 4º rég. de chasseurs d'Afrique, Afrique du Nord ; Bertrand (Paul-Augustin-Clément), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef à l'hôpital mixte de Troyes, 20e région; Dor (Louis-Édouard-Henri), médecin-major de 170 classe (territorial), chef du centre ophtalmologique, 200 région; CLERC (Pierre-Antonin), médecin-major de 2º classe (territorial), adjoint technique au directeur du service de santé, 21º région ; LEROY (Louis), médecin-major de 2º classe (territorial), à l'hôpital militaire de Bourbonne, 21e région : THIEUX (Léonce-Alexandre-Pierre), médecininajor de 2º classe (réserve), mission militaire française en Roumanie; Sesquès (Félix-Daniel-Gabriel), médecinmajor de 120 classe (territorial), délégué de la commission consultative médicale pour la 15e région ; SAUVAGE (Camille), médecin-major de 2e classe (territorial), service médical du ministère de la Guerre; CAVLE (Georges-Louis-Joseph), médecin-major de 1re classe (territorial) au dépôt du 1er rég. de tirailleurs malgaches, Afrique orientale française; Lesieur (Charles-Léonard), médecin-major de 170 classe (territorial), adjoint technique au directeur du service de santé de la 8º région ; FENESTRE (Henri-Eugène), médecin aide-major de 1re classe (territorial), chcf de secteur médical, 21º région ; DE BER-NARD DE TEYSSIER (Eugène-Joseph-Marie-Jules), médecin-major de 2º classe (territorial) à l'hôpital militaire

de Taza (Maroc); Sanglier-Lamark (Henry), médecin aide-major de 1re classe (territorial) à une mission francaise en Albanie : Goulden (Louis-Paul-Jean), médecinmajor de 2º classe (territorial) à la mission antipaludique, armée d'Orient ; QUENTIN (Arthur-Marie), médecin aide-major de 1re classe (territorial), secrétaire au conseil technique chirurgical; SAINT-PÉ (Jean-Baptiste), médecin-major de 2º classe (territorial) à l'ambulance 2/12; Grenier (Gabriel-Jean-Joseph), médecin-major de 2º classe (territofial), médecin-chef de la place de Mirande, 17% région : Pous (Léon-Tean), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef de la place de Perpignan, 16e région ; CAVASSE (Abel-François-Alfred), médecin-major de 1re classe (territorial) au service médical de la place de Paris; BESSON (Adrien), médecinmajor de 2º classe (territorial), hôpital temporaire 14, à Beauvais : Bertin (Émile-Louis-Joseph), médecinmajor de 1<sup>re</sup> classe (territorial) à la région du Nord : Labrousse (Pierre-Étienne-François), médecin-major de 2º classe (territorial) à la 12º région; Belot (Joseph-Antoine-Charles), médecin aide-major de 1re classe de l'armée territoriale, chef du service de physiothérapie de la 13º région; BLANC (François-Louis-Ferdinand), pharmacien-major de 2º classe (territorial) à un groupe de brancardiers divisionuaires; Franceschi (Jean-Noël), , pharmacien aide-major de 170 classe (réserve) à un hôpital d'évacuation; Quériault (Henri-Armand), pharmacien-major de 2º classe (réserve) au sous-secrétariat d'État du service de santé militaire; Goris (Albert-Ernest), pharmacien-major de 1re classe (territorial) à

# Antisepsie des voies biliaires et urinaires

# UROFORMINE GOBEY

Comprimés d'hexaméthylènetétramine chimiquement pure

Dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour)

ÉCHANTILLONS, 4, rue du Faubourg-Poissonnière, PARIS (Xº)

la pharmacie centrale de l'armée; ROUSSEAU (RAOUPol-Joseph, Daptamacien-major de 2º classe (territorial)
à la légion de la garde républicaine, gouvernement miltaire de Paris; BAILLET (Paul), pharmacien-major de
2º classe (territorial), hôpital temporaire nº 75, région du
Nord; LEONARDON (Sylvain-Joseph), pharmacien-major
de 2º classe (territorial), hôpital complémentaire nº 25,
9º région; CIEFULD (Jacques-Marie-Famile), pharmacien aide-major de 2º classe (territorial) à la direction du
service de santé, 12º région; VILLEBRUYE (FrauçoisJoseph-Lépodd), pharmacien-major de 2º classe (territorial) à la direction du service de santé, 17º région;
LLAGUET (Bastém), pharmacien-major de 2º classe (territorial) à la doractior de chimie d'Arcachon, 18º région;

MIRECIR (Raoul-Gabriel), médecia aide-major de ire classe (active) au quartier géuéral d'un groupe d'armée: médecia d'une haute conscience et d'une grande habitels projessionnelle. Dosque libèri de toute obligation militaire, s'est engagé pour la durée de la guerre et s'est distingut pas sa b'avoure, son activid, ass initiadires toujours hauveuse, dans le traitement des blessée de guerre et l'organisation des hôpitaux. Une blessure, une citation (Croix de guerre).

DESCHAND (Louis-René-Marie), médecin aide-major de 1<sup>ne</sup> classe (territorial) à une ambulance; Bernardo (Théophile-Louis), médeciu-major de 1<sup>ne</sup> classe (R. A. T.) à une section de chemins de fer de campagne; GDRARD (Louis-Isidore), médecin-major de 2<sup>ne</sup> classe (territorial) à une ambulance; DARCOURT (Albert-Athanase), médecin aide-major de 110 classe (territorial) à une ambulance ; Léo (Gontran-Auguste-Félix), médecin-major de 2º classe (territorial) à une ambulance chirurgicale automobile; Brandstetter (Pierre-Marie-Jules-Victor), médecinmajor de 2º classe (réserve) au centre d'instruction d'une division d'infanterie ; SERINGE (Henri-Charles), médecinmajor de 2º classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance; Cottet (Jules), médecin-major de 2º classe (territorial) à un centre hospitalier ; CÉRY (Gaston), médecinmajor de 1rc classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance : Guinebertière (Edmond-Joseph-Bernard), médeciu-major de 2º classe à titre temporaire (territorial). médecin-chef d'un train sauitaire semi-permauent; AZALBERT (Antoine-Martin), médecin-major de 2º classe (territorial) à un hôpital d'évacuation ; GAUTHIER (Louis-Arthur), médecin-major de 2º classe (territorial) à un hôpital d'évacuation; HURTAUD (Georges-Gustave), médecin-major de 2º classe (territorial) au 107º rég. d'infanterie : Thelmans (Joseph-Yves-Marie), médecinmajor de 2º classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance; ROCHEBOIS (Gaston-Marie-Reué), médeciu-major de 2º classe (territorial) à un hôpital d'évacuation ; Roux (Jean), médecin-major de 2º classe (territorial) au quartier général d'un corps d'armée ; Vaney (François-Auguste), médecin-major de 2º classe (territorial) à un hôpital d'évacuation : BISCH (Louis), médeciu-major de 2º classe (territorial) à une ambulance : DUNAC (Inles-



== SAINT-LÉGER ==== ALICE
Etablissement thermal ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

EAUX DE RÉGIME
PAR EXCELLENCE des DYSPEPTIQUES
RECONSTITUANTES des FAIBLES
et des CONVALESCENTS

Échantillons GRATUITS aux Docteurs G<sup>1</sup> de POUGUES, 15 & 17, Rue Auber, PARIS

CARABAÑA

PURGATIVE, DÉPURATIVE, ANTISEPTIQUE



### INSTITUT VACCINAL DE TOURS

Vaccin de génisse à haute virulence

En tubes pour 2 à 4, 20, 25 et 40 personnes (ces derniers en étain, vissés, s'ouvrant et se fermant à volonté), pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

### PRODUITS DE RÉGIME

### CH. HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiqués

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).

Sévère), médecin-major de 1re classe (réserve), médecinchef d'une ambulance; Sauvan (Joseph-Emmanuel-Frédéric), médecin-major de 2º classe (territorial) au 10º rég. de cuirassiers ; DESOIL (Paul-Narcisse), médecin-major de 1re classe (territorial) médecin-chef d'une ambulance; Bories (Théodore), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef de l'ambulance 13/6: Verny (Georges-Perdinand-Eugène), médecin-major de 2º classe (territorial) à nn dépôt d'éclopes ; RIGAL (Louis-Barthéleniy), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance ; Magnan (Alphonse-Désiré), médecin-major de 2º classe (territorial), médecinchef d'une ambulance : NURDIN (Louis-Isidore), médecin-major de 2º classe (territorial) au 22º rég, territorial d'infanterie : Bonnemaison (Camille-Edgard-Ican), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance; Candeller (Victor-Louis-Sylvain), médecinmajor de 1re classe (territorial), médecin-chef d'un groupe de brancardiers divisionnaires; MIMIN (Charles-Louis), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef d'un centre hospitalier; BERCHOUD (Jean-Marie-Louis-Joseph), médecin-major de 2º classe (réserve), médecin-chef d'une ambulance : Geoffroy-Saint-Hilaire (Lucien-Alexandre-Pierre), inédecin-major de 2º classe (territorial) an 8º groupe du 113º règ, d'artilleric lourde ; Goubeau (René-Marie-Raymond-Paul), médecin-major de 2º classe

(territorial), médecin-elet d'une ambulance; D'HERRI-COURT (Jean-Victor-Engéne), médecin-aide-major de 1ºº classe (territorial) à une ambulance; BALENCIE (Jacques), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chet d'une ambulance; MARLIER (AIDET-Louis-Clément-Donatien), médecin-major de 2º classe (réserve) au 5º rég. d'infanterie territorial.

Le prix Osiris de 100 000 francs sera décerné en 1918. — L'Institut de France a décidé de décerner, cette amée, le grand prix Osiris de 100 000 francs à l'auteur de la découverte ou de l'œuvre la plus remarquable dans les seciences, les lettres, les arts, l'industrie, ou généralement dans bott e qui touche à l'intérré public.

Ce prix a déjà été décerné, depuis sa création par M. Osiris, au docteur Roux, pour son admirable découverte du vaccin autidipliérique ; à MbH Bérol ; à MM Blérol et Voisin pour leur contribution à l'aviation ; enfin, il y a trois aus, aux docteurs Widal, Chautemesse et Vincent, pour la vacciuation autitypholòlique.

Commission supérieure consultative du service de santé. — MM. les D<sup>re</sup> Gosset et Tuffier sont nommés membres de cette commission.

Académic des sciences. — Par décret du 23 janvier 1918, il est créé à l'Académie des sciences à côté de la division des académiciens libres, une division de six membres ré-

388888

### NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerveux)
Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses
xvaxx pout ach repas.—6, Ruo ABEIL, PARIS—Lo Fl. 3 fr. — Hi suore, ni chius, ni slocol.

FONDÉ



TÉLÉPHONE :

### CABINET GALLET

LLCI En 1886

47, Boulevard Saint-Michel - PARIS

&C. 9 Rue Saint Paul PARIS

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc.

Service spécial de Remplacements

Renseignements gratuits sur demande. — Rédaction d'actes

pondant au titre suivant ; « application de la science à l'industrie, Ces membres jouiront des mêmes prérogatives que les académiciens libres, sans qu'aucune condition de résideuce leur soit imposée,

Concours de prothèse. - Préoccupée d'aider à la rééducation des mutilés de guerre et à la réadaptation professionnelle des ouvriers bonnetiers amputés d'un avant-bras, la Chambre de commerce de Troves ouvre un concours à l'effet de créer une main-outil spécialement appropriée à l'exercice de cette profession.

Une sons-commission, choisie parmi les membres d'une commission ad hoc, nommée par la Chambre de commerce de Troyes, a adopté les conclusions snivantes du rapport présenté par M. le Dr Bailleul, sur les mouvements professionnels fondamentaux de l'ouvrier bonnetier :

- o 1º Les métiers peuvent conserver leurs grandes ligues de construction actuelle. Des modifications de détail, suggérées par l'amputé lui-même au conrs de son travail, seront vraisemblablement à envisager dans la suite;
- \* 2º La main artificielle devra être une main de travail, d'un mécanisme robuste et simple, permettant des réparations au besoin par l'ouvrier lui-même ;
- \* 3º Ouelle que soit la main amputée, la maiu artificiclle jonera le rôle de main gauche, c'est-à-dire de simple main auxiliaire :
- \* 4º Les mouvements fondamentaux, qu'il est indispensable de réaliser dans cette main, sont ceux : a. de flexion et d'opposition du pouce; b. de pronation et de supination:
- « a, Flexion et opposition du pouce. La maiu pourra, avec avantage, n'avoir qu'un ou deux doigts, opposables

au pouce et formés de segments mobiles sur le modèle des phalanges. Il nous semble que la solidité étant un élément indispensable, il y aurait intérêt à ce que le pouce soit fixé; sur son extrémité viendrait, dans les monvements de « pince », s'appuyer le doigt mobile.

« Il est nécessaire que l'ensemble des mouvements permettant de saisir un obiet soit d'une précision absolue, car il s'avit, bour le bonnetier, de prendre des organes aussi fins que le sont les aiguilles et le fil. L'énergie de ce mouvement de préhension pent être évaluée à 2 kilos environ.

- e b. Pronation et supination. La position la plus avantageuse pour le bonnetier étant la demi-prouation avec possibilité de supination complète, les mouvemen's auront une amplitude de que.
- « 5º Une maiu artificielle, douée des mouvements cidessus, nous paraît suffisante pour permettre à un ouvrier de diriger un métier circulaire, Boer, et même rectilique. »

Le coucours est doté de 4 500 francs de prix qui seront répartis par la Commission entre les divers modèles d'appareils qui lui seront soumis. Cenx-ci, aiusi que la correspondance, devront être adressés à la Chambre de commerce de Troves, 10, place Audifired, pour le 15 mars 1018, date de rigueur.

Faculté de médecine de Paris. - Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. - M. le professeur Gilbert. - Leçou, samedi 2 février, à 10 h. 3/4 : Leçou clinique sur Un cas d'aortite chronique ectasiante, angine de poitrine et tabes

Collège de France. - M. le Dr NATTAN-LARRIER ouvrira son cours le samedi 2 février, à 4 henres, salle 5. Les maladies à protozoaires pendant la guerre.

(Bi-lodure de Codéine)

SIROP (0.04) EMPHYSEME ASTHME PILULES (0,01)

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS

### romeina MONTAGU

(Bi-Bromure dé Codéine)

SIROP 10 03 TOUX nerveuses INSOMNIES PILULES (0.01)

RMPOULES (0.00) SCIATIQUE

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS

# du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs. Advnamie. Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients ; tolérance parfaite (enfants

et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas.

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe, Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

acie DUMOUTHIERS, 11, Rue de Bourgogne, PARIS.

### CHRONIQUE DES LIVRES

Les douleurs morales de la syphilis, par le Dr Bory. 1918, 1 vol in-8, 75 pages, 4 fr. (J.-B. Baillière et fils édit, à Paris).

M. Bory, qui n'est « ni un jeune homme ni un vicillard », vient de publier un « essai » qui n'est ni un article ni un volume, puisqu'il a seulement 75 pages, et qui en demanderait bien d'autres encore : 36 pages seulement se rapportent au vif de la matière. On est loin d'y voir traiter le problème sous toutes ses faces. On peut même dire qu'une seule v est envisagée ; celle du suicide du néosyphilitique. C'est cet accident dont il a été victime, si je puis dire, qui a poussé M. Bory à réfléchir aux souffrances morales du syphilitique et à publier le résultat de ses réflexions.

M. Bory n'a pas eu de chance pour le début de sa carrière, car le suicide du néosyphilitique est si exceptionnel, que M. Fournier, durant toute sa carrière, n'en a observé qu'un cas. Encore ne suis-je pas sûr que celui-ci n'ait germé tout entier dans l'imagination de l'auteur des Morticoles. Cette rareté donne à penser que ceux qui se produisent surviennent chez des prédisposés, mélancoliques ou autres, pour lesquels la syphilis n'est que le prétexte du suicide. Toute autre eause, aualogue en tristesse ou même beaucoup moins grave et hors de proportion avec la détermination qu'elle amène, serait suivie chez ce prédisposé du même résultat. N'ai-je pas vn une jeune fille parler de se tuer parce qu'elle avait sur le visage quelques pustules d'acné et se tirer une balle dans la tête quelque temps après pour un prétexte des plus futiles ?...

C'est dans la prédisposition mentale qu'il faut chercher la cause des suicides des néosyphilitiques, plutôt que dans la campagne éducative du regretté professeur Fournier. Il n'est pas exact de dire que Pournier a semé la terreur chez les syphilitiques et n'en a récolté aucun bénéfice préventif ni thérapeutique, Si Fournier a écrit Pour nos fils quand ils auront dix-huit ans, il a aussi enseigné, écrit Syphilis et mariage. En guérit-on?... qui font de lui non un pessimiste terrifiant, mais un optimiste consolateur. Nul n'a mieux que lúi connu, décrit par de multiples exemples et apaisé les douleurs morales du syphilitique. Il a donné aux malades la confiance au traitement dont ils redoutaient auparavant les effets ; il les a amenés chez le médecin pour lequel ils professaient, faute de savoir, la plus parfaite indifférence.

Le néosyphiligraphe contemporain, jugeant les œuvres de Fournier à travers la mentalité des syphilitiques contemporains, méconnaît forcément leur valeur, les premières paraissant dès lors en retard sur la seconde. puisqu'elles ont donné sur celle-ci tout leur effet.

C'est vraiment oublier la laideur du mot de vérole ou autres plus vulgaires encore, de trouver terrorisant celui d'avarie, si aimable que les salons les plus frivoles et les plus bourgeois l'out adopté sans effroi. Que si l'on craint la terreur de quelques-uns, il est bien plus importaut de stimuler l'indifférence du plus graud nombre et des médecins eux-mêmes qui, comme l'autruche, se cachent la tête dans le sable pour échapper aux visions d'avenir et meurent d'hémorragie cérébrale, d'insuffisance aortique on paralytiques généraux, fante d'avoir été suffisamment convaincus de la nécessité d'un traitement prolongé et de l'avoir suffisamment pratiqué,

Mais ce sont là questions plus nombreuses et plus importantes que ne le comporte l'analyse d'un livre, fût-il pleiu de sincérité comme celui de M. Bory!

C. MILLAN

La Sémiologie Cardiaque actuelle 1914, 1 volume in-16 de 96 pages avec figures, cartonné... 2 fr

Tuberculos Bronchites Catarrhes

Émulsion MARCHAIS

ARTHRITIQUES Régime

CONSTIPATION - CONGESTION DU FOIE des

### Extraits OPOTHERAPIOUES INJECTA

OVARIQUE, THYROÏDIEN, HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE, TESTICULAIRE, NÉPHRÉTIQUE, SURRÉNAL, THYMIQUE, HYPOPHYSAIRE

CHAIX & C\*. 10, Rue de l'Orne, PARIS. - (Téléph.: Saxe 12-55).

### VARIÉTÉS

En lisant

### LA GRENOUILLE, L'ANGUILLE ET LE ROGNE

Ceci n'est pas une falle, c'est l'assemblagd. Unu con sint combre de recettes triess d'autreurs joils edique de la vanté, en ces temps derniers, plusients remète groupes que prier les ivrogences de leur repretable habitude. \$75000 etc. 10000 etc. 100000 etc. 10000 etc. 100000 etc. 10000 etc. 100000 etc. 10000 etc. 100000 etc. 10000 etc. 100000 etc. 10000 etc. 10000 etc. 10000 etc. 10000 etc. 10000 etc. 1

Ouvrons d'abord les Observationes medica raviores de Johannes Schenckins. Nons y trouverons le passage suivant : « Un bomme n'a communiqué des lettres à lui écrites par un sien ami, homme bon et comm, touchant l'efficacité des grenouilles pour ameuer le dégoût du vin, l'es lettres étaient écrites en allemand, et ainsi coeuces;

« Comme je demandaja comseli pozu mon fils, krvogue t de ce fait ceposé à divers périls, d'hométes gens m'out douné le secret d'un remète. Il faut prendre une grenouille verté, de celles que l'on trouve dans les sources jaillisantes, l'étonifer vivante dans une intesure devin d'environ z livres. Elle laisse au viu nue qualité qui fait que quiconque en a bu une fois resterat empérant pour le reste de sa vie. Craignant qu'il n'en survint quelque dommage, J'exposai mon projet à mon fils (qui vennit justement de souffiri de sou ivroguerie); il consentit à l'expérience; je l'invitai donc à boire de ev ein, qu'il absorberait qu deux fois, le soir d'abord, puis le matin. J'y avais étoufie une greuolid des marins, n'en a ayant

tropvé aucune autour des sources. Je voulus moi-même goûter auparavant de ce viu et comaître sa saveur. J'en plumectai ma bouele, nu gardant bien d'en avaler et, quoiqu'il ne m'eût pas déplu, je fus dégoûté du vin pendurul deux mois. La femme de mon fils, qui ne fit que j'esentir l'odeur du vasco di buvait, ne boit blus de vin

, seutif notem ut was on in nuvari, ne bost pius de vin depuis ce temps et ne pent tenter de 8'y remettre sans ressentir une vive doudeur d'estonne, mais rien ne dit que celle-ei soit due à cette cause. Clez mon fils, le dégoût us dura guêre que quatorze jours, mais maintenant le vin ain montre plus viré a la téte. Nous essaierous de nouveauce remêde, mais cette fois avec une grenouille verte de

«) J'ajouterai à cette recette les reunétes propres à anueure le dégoût duy du "ajouterai bets anciens auturns. Une angenille étonifée dans le vin (deux anguilles, d'après d'autres) donne de l'aversion pour cette boisson à ceux qui boivent de celui-ci (inême, disent quelques-ms, en petite quantitle). Pinie et quedques autres affirment que le rouget, poisson manin, patréfié dans le vin, donne à ceux qui boivent et cerucide le dégoût de ce liquide. On dit la même chose du muleit tré de la sorte et de la viveu marine patréfiée. Certains ajoutent que ceux qui boivent les caux du lac Ciltorins resentent le même dégoût. « Selencikis met ces faits sons l'autorité de Couran

Gesner, le célèbre encyclopicliste du XVI sicèle, qui les a rapportes dans le quatrième livre de son Historia animalium (1588). Cest du même parrainage, qu'au troisième livre de sa Praxis medica admiranda, se prévant ce conteur d'histoires sensationnelles qu'est Zacutus Lustianus. Après avoir, d'après le » Pline germáin », doune les deux



# Le Diurétique rénal

par excellence

# SANTHEOSE

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT E PLUS INOFFENSIF DES **DIURÉTIQUES** 

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration sous ses QUATRE FORMES

PURE
Le médicament régulateur par
excellence, d'une efficacité sans
égale dans l'artério-sclérose, la
présclérose, l'albuminurie, l'hy-

PHOSPHATÉE
L'adjuvant le plus sûr des cures
de déchloruration, le reméde le
plus heroïque pour le brightique comme est la digitale pour
le cardiaque

CAFÉINÉE
Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître i- les œdèmes et la dyspnée, ren-

LITHINÉE! Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifestations; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires.

dropisie. le cardiaque cours du sang. les acides urinaires.

DOSES 1 2 à 4 cachets par jour. — Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boîtes de 24. — Prix 5

PRODUIT FRANCAIS

4, rue du Roi-de-Sicile

PRODUIT FRANÇAIS

recettes de la grenouille et de l'anguille étouffées dans le vin qu'il faut faire boire à l'ivrogue, il ajoute :

« J'ai expérimenté ce dernier remède (il s'agit de l'anguille) avec un grand succès, et celul-cl est plus notable encore quand, à trois livres de viu, ou ajoute deux onces du satig de l'animal. Depuis longtemps j'administrais ce médicament lorsque je fis la connaissance de certain médecii portugais qui avait soigué des gouverneurs et de grands personnages any Indes orientales. Il me dit qu'il v avait en Perse nu médicament généreux, qui se porte d'une certaine facou au con ou au bras et qui donne pour le vin une vive antipathie. C'est, pour les habitants du pays, très amateurs de cette boisson, une sorte d'autidote cardiaque qui senl peut la leur faire prendre en horrenr. Dans ce pays, rapporte Bellonius, au treizième livre de ses Observations, les Indieus, Turcs et Mantes absorbent de graudes quantités d'opinu afin de ponvoir se livrer louguernent à l'acte sexuel. Ceci leur fait boire du vin à satlété. C'est ponronoi les mères dont les fils s'enivrent. chose pour eux périlleuse, leur procurent le dégoût du vin par ce remède porté au bras. Il s'appelle cu persan Amivil. C'est la racine d'un arbre semblable an châtaignier, Elle a d'antant plus de vertu qu'on est allé la chercher plus profondément en terre, »

Avais-le tort de dire que (la racine du mystérieux

châtaiquier mise à part) c'étaient là des recettes faciles à mettre en pratique N'allous pas ciercher les motifs de l'efficacité dévolue à ces bizarres imprédients, raisons que ces vieux et simples textes latius ne cherchent en aucune façon à éclarier. Si quelqu'un, ne méprisant pas les leçons de l'expérience (une expérience pluri-aéculaire), veut présenter une spécialité contre l'irroquerie, il trouvera lei des formules toutes faites. Peut-être, par exemple, perdra-l-il une bonne partie de sa clientête le four où, pour obéri aux voux de l'Académie, il se verra forcé de dévoller la comostition intécrace de son antidote.

In tout cas, il est une occasion qu'il ne faut pas laisser perdre. J'ai retrouvé, mentionnée en d'autres endoroits que dans ces respectables et avants ouvrages, la vertu si partienlière du lac de Clitor (que d'autres appellent la fontaine de Clitorle). Par ce temps de résurrection et de spécialisation des caux minérales, n'est-il pas tout indiqué d'aller fonder là-bas, en Arcadie, à côté des ruines du temple dédié à Castor et Pollux, une station thermale réservée aux infortunés mortels que mêne au tombeau leur fatule passion pour le viu?

Mais, par le remède ou par la cure hydro-minérale, en trouverait-ou beaucoup qui consentent à s'eu gnérir?

Dr HENRI BOUOURY.

# DIGITALINE crist®

Académie de Médecine de Paris Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

# NATIVELLE

TĚLĒPHONE : Gobeline 24-81

AMPOULES au 1/4 de milligr AMPOULES au 1/10 do milligr 49, Boul. Port-Royal. Paris

### CABINET GALLET

FONDÉ En 1886

47, Boulevard Saint-Michel - PARIS

Gession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc.
Service spécial de Remplacements

Renseignements gratuits sur demande. — Rédaction d'actes Nombreux postes à cêder dans toutes régions.



TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS et alimentation progressive et variée des enfants

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENGSE, stc.

GÉRÉALES JAMEET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc.

Brochure et échantilions sur demande, mr. JAMMET, 47, Flus de Miromesnil, PAR

### ARTHRITISME

DIATHÈSE URIOUE RHUMATISME - GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert LE LABORATOIRE ALPH. BRUNOT et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse

# TRES EFFICACE

ABSOLUMENT INOFFENSIF Ni toxicité générale. Ni texicité rénale.

> 2 Doses par jour, dans un Verre d'Eau -DANS LES ÉTATS AIGUS : 4 & 6 doses par jour,

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT RIS - 16, Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

# Dialyl

TOUTES PHARMACIES ENVOI GRATUIT de Flacons de "Dialvi" à MM. les Docteurs ainsi qu'aux Hôpitaux, Formations sanitaires Militaires et. individuellement, aux Soldats rhumatisants dont l'adresse sera donnée par MM. les Docteurs au Laboratoire du "Dialvl"

# Dialyl

TOUTES **PHARMACIES** 

### REVUE DES THÈSES

La médication leucogène (G. Audain, Th. Paris, 1917).

La médication leucogène, ou leucolhérapie, est l'ensemble des moyens ayant pour but d'améliorer en quantité ou en qualité la phagocytose organique.

Parmi les médicaments qui diminuent le nombre des leucocytes ou antileucogènes, il faut citer les opiacés, la glycérine, l'antipyrine, le sulfate de quinine, « Nous estimons qu'il ne faut sous aucun prétexte les employer dans le traitement des infections. » Lè sérum salé à 7 p. 1000 ou hypertonique (12 p. 1000) est un leucogène de faible intensité; les colloïdaux sont des leucogènes de movenne ou de faible puissance; le sérum antidiphtérique est plus puissant que les colloïdaux, taudis que le sérum antistreptococcique est peu ou pas leucogène. Hématologiquement et cliniquement, le pouvoir leucogène du uncléinate de soude est marqué, mais il provoque de l'éréthisme cardiaque (à ne pas employer au cours d'une infection lorsque le cœur est touché). L'essence de térébenthine est le plus puissant des leucogénes que nous connaissions à l'heure actuelle : il serait logique d'appeler l'abcès de fixatiou : « abcès leucogénésique ».

Des pyohémies symbiotiques par vaccination antitoxique (L. Aveline, Th. Paris, 1917).

Par pyokémie symbiotique, il faut entendre (P\* Delbet) toute infection microbieme sanguine qui, après une période açame à symptomatologie classique, persiste, et continue à évoluer chez un sujet sans entraîner de désordres graves et sans mêure alfèrer d'une façon constante l'état genéral. Le malade attêune les effets des toxines par ses movens de défens seuls, c'est-à-dire par auto-vaccination. Les véritables symbioses de longue durée n'existeraient que pour le staphylocoque.

Les septicémies pneumobacilliaires (J. Colombe, Th.

Paris, 1917). L'étude de M. J. Colombe apporte une contribution précieuse à l'étude de la pneumobacillémie, affection fort difficile à dépister, car la variété des infections générales susceptibles de lui ressembler est pour ainsi dire illimitée. Comme dans toutes les septicémies, l'hémoculture aura d'autant plus de chances de donner un résultat positif qu'elle sera plus précoce : dans 26 p. 100 des cas, le bacille de Friedländer se manifeste par les signes généraux d'une septicémie sans localisation : dans 10,5 p. 100 des cas, les métastases viscérales sont multiples : beaucoup plus souvent (58 p. 100), le pneumobacille se localise sur un seul organe; très rarement, il s'associe à une septicémie d'une autre nature. D'autre part; si quelques unances distinguent cliniquement les pneumobacillémies des pneumococcies, les pneumonies et bronchopneumonies dues au Friedländer de celles du pneumocoque, les endocardites provoquées par l'un et par l'autre, il n'en demeure pas moins que lésions et symptômes, tant expérimentaux que cliniques, se ressemblent souvent beaucoup dans les deux cas.

De l'infection générale par le gonocoque (M. Goy, Th. Paris, 1917).

A noter, dans un cas de gonococcémie, la terminaison de la maladie par un syndrome d'anémie pernicieuse (450000 hématies) et. la valeur du procédé indiqué par Paure-Beaulieu pour l'hémoculture.

# MORRHUETINE JUNGKEN



# PRODUIT SYNTHÉTIQUE agréable au goût – bien toléré Efficacité remarquable



Lymphatisme – Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses
États dits Prétuberculeux

La Bouteille de 600 cm : 4 frages.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS

Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# VICHY CÉLESTINS

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 

### CHALEUR HUMIDE \* CHALEUR DURABLE

### Antisepsie -- Hydrophilie -- Osmose

Commodité. Efficacité. Propreté



### Glyceroplasme minéral à chaleur durable

(Glycérine, Silicate d'alumine, iode, acides borique el salicylique, essence).



En raison des propriétés osmotiques de la glycérine qu'elle renferme en notables proportions (45 o/o) l'Antiphlogistine attire et engloutit dans la pâte, à travers les pores de la peau, les liquides chargés de microorganismes dont seraient imprégnés les tissus congestionnés. La chaleur aidant, elle provoque une hypérémie favorable au soulagement de la douleur et au rétablissement de la circulation physiologique normale.

Si elle est appliquée à temps, elle évite la suppuration et la destruction des tissus, presque inévitable sans son concours.

L'Antiphlogistine agit particulièrement bien dans la pneumonie, les affections pulmonaires, abdominales, la furonculose, les entorses, les foulures, les épanchements synoviaux.

— Inoffensive, antiseptique par sa composition même, à base minérale, dépourvue de matières organiques fermentescibles, l'Antiphlogistine est réfractaire au développement des germes d'infection qu'elle engloutit. Avec l'Antiphlogistine pas de macération cutanée à craindre.

En vente dans les Pharmacies,

VENTE EN GROS: B. TILLIER, Pharm de 1<sup>∞</sup> Cl.

116, Rue de la Convention PARIS, (15°).

Adresse télégraphique : Antiphio-Paris Téléphone : Saxe : 40-89



MODE D'EMPLOI

— Chauffer la boite au bain-marie; remuer avec une spatule ou couteau à boutrond pour réparir la chaleur. Appliquer chaud et en couche épaisse d'un deml centimetre, directement sur la peau; recouvirir douate. Laisser en place 24 à 36 heures. — Tenir les Boites à l'abri de Plumidité, pour que la pâte donne son maximum d'éfic.

### Quatre formats de vente

1. 250 gr. Prix 3. » 2. 500 gr. — 4.50

3. 1.000 gr. — 7.50 4. 2.000 gr. — 15. »

Boltes d'essai et

 Boîtes d'essai et littérature à MM. les Docteurs

### REVUE DES THÈSES (Suite)

Le syndrome de la pleurite apicale dans la tuberculose pulmonaire (M.-T. German, Th. Paris, 1917).

Ce syndrome est constitué par l'association d'une adeinte sus-ciavichnire à de l'insignité pupillaire; ess denx signes étant tout spécialement indicateurs de levisons apicales pour des raisons automiques (a. les ganglions sus-clavienlaires recevant les lymphatiques du dôme pleural; b. le sympathique (voie pupillaire dilatativel proposat sus l'apex au niveau du gauglion C. l.) autouno-pathologiques (propagation des lésions apicales aux gauglions), cliviques (correlation entre es yaufoune et les signes pleuraux tirés de l'examen sthétacoustique et radiologique).

Le sanatorium marin et la lutte contre la tuberculose chez l'enfant (J. Bouquier, Th. Paris, 1917).

Torsqu'une race se tronve menacée par une maladie quelconque, a dit Pasteur, le mienz est de préserver la gealem. La prevue de l'efficacité du sanatorium marin dans la lutte autitubereuleuse de l'enfance n'est plus à faire. Or, tandis que les sanatorium d'audutes ne compense pas les sacrifices qu'il exige, « Il n'en sera pas de même du sanatorium unarin pour enfants, ob, par une vicé disciplinée, par des habitudes d'byglène individuelle, desconsestie et des exemples d'hyglène sociale, por un traitement utilisant.

toutes les ressources du climat marin, par un séjour suffisant et une surveillance de tous les instauts, on arrivera à augmenter la capacité de résistance des enfants, à les développer physiquement, à les guérir dans la grande majorité des cas s.

Traitement de la péritonite tuberculeuse par la recalcification (Mme M. Llénart, Th. Paris, 1916).

Les tuberculeux périlonéaux plus que tous les autres sont des décalcifiés : le traitement de Perrier les récalcifie, « 11 est à souhalter que la méthode de recaleification devienne le traitement de choix », associée à l'héliothérapie et à la eure marine.

La tachycardie par hypertension (B. Lenormand Th. Paris, 1917).

En présence d'un sujet présentant de l'accédération de battements, sans lésions valvulaires ou sans affection nettement caractérisée, on ne devra plus se croire obligé de l'étiqueter névropathe et de la bromurer à hautedoes; on preudra as tansion articile et l'on pourra, stont en dépistant une néphrite chronique presque latente, améliorer le sort de son malade en diminuant son hypertension. Tachycartile permanente et hypertension artiricile associées doivent faire dépister une insuffisance ventrieulaire gauche au début (Lians).

### REVUE DES REVUES

avril 1917).

Recherches sur la flore bactérienne des plaies de guerre (H. TISSIER, Annales de l'Institut Pasteur, avril 1917, n° 4).

La ferancture primitive des plaies de guerre semble s'impoers el beuérfeilogiste reuseigne assex tôt le chirurgien, car deux choses sont uécessaires à la germintion des anaérobies : un tissu privé decireulation sanguine et la présente d'atrobies. Une large excision de tous les tissus exangues, l'ablation soigneuse de tout corps étranger géneront considérablement l'action des bactéries. Il restera à déterminer la nature des aérobies pour établir le pronostic.

Si l'on n'isole des exsudats de la plaie fermée que des cocci de l'air ou de l'entérocoque, on peut d'emblée porter nu pronostie rassurant. Si l'on parvient à déterminer du staphylocoque, on pourra penser à une forme putride emahissante lente, mais qui pent avorter si l'exérèse est bien faite. Si les cultures donnent du streptocoque, il faudra prévoir une forme putride envahissante rapide et sans tarder désunir.

Chaque plaie a son évolution propre qui dépend du germe qui l'infecte.

qui i injecte.

Les ruptures du tympan par commotion (DELACOUR,
Archives de médecine et de pharmacie, nº 4,

Les ruptures tymponiques par commotion ne surviement que chez des individus dont les orellies out antérienrement sonfiert et clez lesquels le tympan a perdu en partie son d'asticité et sa résistance. « Les hommes examinés qui, pour expliquer un écoulement d'orellie, incriminaient, en toute bonne foi, je le veux bien, le veut de Polus, étalent en réalité atteints d'une viellie ofte moyenne purulente chronique remontant souvent à l'enfance.»

### TANNURGYL

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Adynamie, Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients; tolérance parfaite (cníants et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas.

# **CONSTIPATION-COLITES**

TRAITEMENT par la

Paraffine !

LIQUIDE CONFITURE

### MINEROLAXINE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe. Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

### Bromothérapie Physiologique

Remplace la Médication bromurée

(Combat avec succès la Morphinomanie)

### SPECIFIQUE DES AFFECTIONS NERVEUSES

Traitement de l'Insomnie nerveuse, Epilepsie, etc.

# BROMONE ROBIN

BROME ORGANIQUE, PHYSIOLOGIQUE, ASSIMILABLE

### Première Combinaison directe et absolument stable de Brome et de Peptone

découverte en 1902 par M. Maurice ROBIN, l'auter ét lembicuises litalis-l'eptoniques de l'eptone et de l'et er issi (Voir Communication à l'Académie des Sciences, par Berthelot en 1885.)

Le Bromone a été expérimenté pour la première fois à la Salpêtrière dans le Service du Professeur Raymond, de 1905 à 1906.

Une thèse intitulée "Les Préparations organiques de Brome" a été faite par un de ses élèves, M. le Docteur Mathieu F. M. P. en 1906.

Celle thèse et le Bromone ont eu un rapport favorable à l'Académie de Médecine par le Professeur Blacke, séance du 26 mars 1907

### Il n'existe aucune autre véritable solution titrée de Brome et de Peptone trypsique que le BROMONE.

Ne pas confondre cette préparation avec les nombreuses imitations crées depuis notre découverte, se donnant des noms plus ou moins similaires et dont la plupart ne sont que des solutions de Bromure de sodium ou de Bromhydrate d'ammontaque, dans un liquide organique.

Le BROMONE est la préparation BROMÉE ORGANIQUE par excellence et la PLUS ASSIMILABLE. C'est LA SEULE qui s'emploie sous forme INJECTABLE et qui soit complètement INDOLORE.

### Remplace les Bromures alcalins sans aucun accident de Bromisme.

Daux formes de preparation : GOUTTES concentrées et AMPOULES injectables.

Dépôt Général et Vente en Gros: 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS
DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE

FOIACCI (Jean-Pierre), médiesin idie-mujor de se classe au de battallou de classeus; se neumpene despuis le dibut de la mobilitation, a pris part à toutes les affaires dans lesquelles le bataillon a été engagé. Deux fois cité, s'est loujours fait remaquer par son abouh dévouement et son mépris du danger. Parti à l'attaque le 23 oetobre 1917, avec les vaques d'assaut, « dé gripèment blessé dans la première ligue ennemie en organisant sous un feu violent un retuge de blessés.

PRUDIOME (Jean-Marie-Joseph), médecin auxiliare a p<sup>8</sup> hatalilo du 383° rég. d'infanterie: médecin de la plus haute valeur morale qui, le 23 octobre 1917, sous un leu meurrier d'artillerie, a quitté délibériment son abripour aller sociorir des blessés tombés à quelque distance et a trout une mort glorieuse dans l'accomplissement de son devoir.

Shitavat (Joseph), phatmacien aide-major de 2º classe an 15º batallion de chasseurs à pied: 1e 27 octobre 1917, ayant obtenu una permission, n'a pas voula en profiter tant que le batallion était en promière ligne, et a continué à assurer son service avec beaucoup de courage, dans un secteur violemment bombardé. Modèle d'entrain, de sèle et de conseience, n'a jamais recult, ni devant le danger, ni devant la pétine pour assurer l'assaintissement du setetur du balatilon et y organiser la difesse soutre les sau assibratuats.

s'est distingué par son dévouement et son mépris du danger dans tous les combats auxquels sa division a participit. Pendant la préparation de l'utique d'ecotion 1917 a, sons la direction de son chef, le médecin-major de 2º classe CABSERT, et gréce à un labeur opinistère, remarquablement organisé son secteur. Lors des combats des 33,24 et 35 celobre 1917, a su, par son esprit de sacrifice, surmonter tous les obstacles et assurer dans les conditions, les plus dures' de

LE GROUPE DE BRANCARDIERS DE LA ...º DIVISION :

terrain et de feu, l'évacuation rapide de tous les bissois. ROUGRUS, (Bidound-Cyrillo), médecim-major à l'étatmajor du 3° de marche de tirallleurs : médecin-major de haute valeur, ayant un seutiment életé de ses deoirs. Trajours calme et résolui, inspiré à son personnel et à ses blessés inne confinuce de tous les instants. Dlessé grièbement à son poste de secure su cours à d'un violent bombardement.

Sergent (Etienne-Marie), médecin aide-major de 1re classe à l'institut Pasteur d'Algérie, chef du service antipaludique algérien, envoyé en mission auprès de l'armée d'Orient : chargé de deux missions à l'armée d'Orient en 1916 et en 1917 pour mettre à son service sa haute autorité sicentifique en fait de paludisme, a rendu les plus grands services à cette armée en contribuant de la façon la plus effective à la lutte entreprise contre cette affection. A parcouru toute la zone occupée, par l'armée, jusqu'aux points les plus exposés, pour étudier sur place les problèmes se rapportant à la prophylaxie du paludisme, a ainsi recueilli des observations très précises sur les conditions particulières à l'armée d'Orient, et, d'accord avec le commandement et le service de santé, a fait constituer une Commission technique pour la lutte contre le paludisme, mission dont les efforts s'ajoutant à tous les autres ont permis d'obtenir des résultats qu'on n'aurait osé espérer.

SERGENT (Edmond), médecin aide-major de 1º classe, directeur de l'Institut Pasteur d'Algérie, envoyé en mission auprès de l'armée d'Orient: même motif que celui ci-dessus.

Annam (Pierre), médecin aide-major de 1º classe à l'hôpital temporaire nº 3: seize mois d'Orient. Evacué pour maladie contractée au chevet des malades. Haute valeur scientifique. Services exceptionnels dans la prophylaxie du paludisme. Au laboradoire, comme en mission sur le front, a toutours maraué promodiment son bassage.

### LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUE

Préparation à base de Suo frais de Valériane combiné au Validol.

# *Yaléromenthol*

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses:

Nourwithèrie, Hystid is, Insonnie, Excitabilité nerveuse, Migraines,
Palpitations, Toux nerveuse, Astème nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastraigies, etc.

Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Parls.

Ch. LOREAU

### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3 MA, RUE ABEL - PARIS

Tél. Rog. 41-85

P. GASTOU HYGIÊNE DU VISAGE

### Formulaire Cosmétique et Esthétique

volume in-16 jésus de 314 pages avec figures, broché

### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE (Suite)

BLONDEL (Maurice), médecin-major de 2º classe, commandant l'ambulance de colonne mobile nº 11; ambulance de colonne mobile nº 11; ambulance de dévoncement absoludues toutes tes nombreuses affigires auxquelles il a assisté. Au combat du 10 avril, au col de..., a relevé lui-même des blessés et leur a donné des soits avec le plus beun saugfroid, sous un feu violent exécuté à courte distance par ins ensemi des plus mordant.

ROUX DE BADLIMAC (Jean-Baptiste), médecin-major de 2º classe au 2º batallion du 4º tirailleurs: pendant les combats des 4 et 8 juillet 1917, dans la région de..., « douné de nouvelles preuves de dévoucement et de courage en allant, à différentes réprises, sous le feu, pauser les blessés. Serré de très près par l'emient, a pu assurer, grâce à son cabine et son sang-froid, l'évocuation de tous les blessés. A êté pour tous d'un bet exemple.

MUTEL, médecin-major de 1º classe: a fait preuve tendant la journe du 15 juillet 1917, lors du bombardement de la gore et de l'hôpital de Tecush, de la plus grande abnégation et d'un parjait mépris du danger. Au milieu de tireccuside et sous lejus de l'enneuit, a sauvel aive à plusieurs blessés restés dans l'hôpital. Blessé à la jace, a contitud son avene de saveedige saus s'occuper de sa blessure, et n'a consenti à recevoir des soins qu'après l'évacuation comblète des blessés.

ROTH [Jean], médechi sous-side-major, au 6° batalilou du 28° e Fg, d'infanterje z' d'une bravour en-dessus de tout lègee. Pendant la muit du 17 au 18 août 1917, sous twe nappé a gae apépyrainst et au moment de l'explosion d'un dépét de munitions, s'est ports spontaminent au secours d'un dépét de munitions, s'est ports spontaminent au secours d'usasunt et a installé son poute de secours dans la transaéé. d'usasunt et a installé son poute de secours dans la transaéé. Uni-mème à la relève et à l'évacention des blessés. Fui l'unitation de hommes de des coches.

JITOMINENY [Jacques], médecin aide-major de 1ºº classe du 3º bataillon du 131º régiment d'utanterie : aide-major d'uu remarquable dévoucment. Le 21 novembre 1017, a lenu à marcher aucc les compaguies d'attaque. Arrivé sur le terrain avec les vagues d'assaul, a immédialement organisé un poste\_de secons qui a perinis d'abriter et de solgner les blessés doutte bombendement incessant retardait l'évacuation.

Nous rappelons à nos lecteurs que le Di Jitomirsky a
publié, en 1913 et 1914, une édition russe de Paris médicat
et a ainsi, dés avant la guerre, contribué à la propagande
scientifique francais à l'étranger.

CANTON (Martini-Léon), indeteni aide-major de ire elasse au 7º groupe du 118º rég. d'artillerie lourde; médecia d'un dévouement à toute épreuve, témoignant d'un absolu mépris du danger. S'est distingué par une activité et un course au-dessus de tout doge pendant la période du 26 septembre au 23 octobre 1917, dans une position répetemment bombardé par obus explosité et loxíques, se multiplient pour secourir les blessés, les intoxíques se un personnellemen. L'équipe de désinge.cion après les tirs toxíques. S'est particulièrement distingué, le 20 octobre, en se portantà déconvert sons un bombardement de gros calibre aux differents points où des blessés lui chaiem sipualés, domant un exemple admirable et réconlortant de transmille courses.

CAMONS (Maurice-Pélix), médecin aide-major de re classe au ret rég, d'artilletie: nédecis-major d'un iniassabé dévousment d'une abnégation complète. Mosre les plus belles qualités d'energie et de conscience. Par l'habitelé des mesures qu'il a su prendre, par l'exemple personnel qu'il donne, a su éviter aux batteries de son groupe tes pertes graves subies par les suités tvisines soumites aux mêmes tirs d'obts vésteauits. Se dépense saus compter, quelle que soit la véolence du bomberadement.

GIACOMITTI (Jean-Luc), médecia aide-major de ire classe à l'ambinairee q'is s'in déderi de complément hors de pair, êts front dépris le début de la campagne quoirque dégage de nute obligation militaires (réformé). S'es distingué en outes circonstauces par sa branours et son dévoument professionnel, en particulier, en mei 1337, dans le secteur de Luljaus, s'est spontanement offert pour diriger l'évacuation des blessés dans un village très volopment bombardé. Ordes à son sang troit et à son ascendant sur les brancardiers, a pu dégager un poste de secours encombre par de noubreus blessés et les diriger dans les meilleures conditions sur une formativa sansiquire où lis ont reque les soins que récessitait leur rêur dit son treque les soins que récessitait leur rêur du les ories que les soins que récessitait leur rêur de les ories que les soins que récessitait leur rêur de les ories que les soins que récessitait leur rêur de les ories que les soins que récessitait leur rêur de les ories que les soins que récessitait leur rêur de les ories que les soins que récessitait leur rêur de les ories que les soins que récessitait leur rêur de les ories que les soins que récessitait leur rêur de les ories de les dirigers de

### RECOUVREMENTS PARIS

### H. MAUGER

Ancien chef du seroice des recouvrements du Syndicat des Médecins de la Seine (15° Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (V°)

# Bibliothèque d'Orthopédi

Jacques CALVÉ, Louis LAMY, Marcel GALLAND

### Les appareils plâtrés

PARYMM. Jacques CALVÉ et Marcel GALLAND

2 fr. 5



### L'Eau de Mer

PAR LA

**VOIE GASTRO-INTESTINALE** 

ANÉMIE, TUBERCULOSE LYMPHATISME, ASTHME CONVALESCENCE, ETC.

# MARINOL

Reconstituant Marin Inaltérable de Goût Agréable

COMPOSITION

Eau de Mer captée au large, stérilisée à froid. Iodalgol (lode organique).

Phosphates calciques en solution organique. Algues Marines avec leurs nucléines azotées. Méthylarsinate disodique.

Cinq centimètres cubes de *Marinol* contiennent exactement un centigramme d'Iode en combinaison physiologique.

Entièrement assimilable en Eté comme en Hiver. Pas d'intolérance. Pas d'Iodisme. Ni alcool. Ni huile.

### PROPRIÉTÉS : RECONSTITUANT, TONIQUE, DÉPURATEUR

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux de Paris, notamment : Beaujon, Office Antituberculeux Jacques Siegfried et Albert Robin, Bretonneau, Gharité, Hôtel-Dieu, Tenon, Saint-Antoine, Boucicaut, Pitié, Enfants-Malades, Laennec, etc.

BON GRATUIT pour un Flacon \*\*MARINOL" adressé grais et franco à MM. les Docteurs qui en feront la demande aux LABORATOIRES SPÉCIAUX DE THÉRAPEUTIQUE MARINE, à DIEPPE.

### LA MÉDECINE AU PALAIS

### LES EXPERTS TECHNIQUES EN MATIÈRE D'ACCIDENT DU TRAVAIL

Un arrêt de la 7º Chambre de la cour d'appel de Paris a résolu un problème nouveau en matière d'accidents du travail, eu décidant implicitement le 9 février 1914 (Gazette du Palais, 13 mars 1914) que les tribunaux penvent nommer, lorsqu'il est nécessaire, un expert technique appartenant aux professions en canse, à côté des experts médicaux dont le rôle n'a pour but que d'apprécier le degré d'incapacité professionnelle des accidentés du travail. La cour a admis que lorsqu'à la suite d'un rapport d'expertise médicale, la victime d'un accident du travail demande, pour déterminer le degré d'incapacité, l'adjonction au médecin expert d'un homme du métier, cette demande n'est pas irrecevable. Cependant, en fait, la cour a écarté la demande d'un expert technique, estimant qu'il ne ressortait pas des termes du rapport de l'expert médecin que celui-ci n'eût pas tenu

Ainsi quand, à côté des questions purement médicales qui seront résolucs par le médecin, se poscront des pròblèmes d'un genre spécial, têls qu'ils ne pourront être apprécés avec compétence que par un homme du métier, les tribinnasy, d'après cet arrêt, pourront adjoindre aux médecius un spécialiste de la profession des parties en conse-

compte de tous les éléments d'appréciation de la cause,

M. Martin, maçon, victime d'un accident de travail, qui avait entraîné pour lui une fracture irréductible et compliquée des deux os de la jambe gauche, avait été examiné par le D' Reclus, expert, commis lors de la tentative de conciliation et par le tribunal an cours de l'instance.

Le D' Reclus, tout en constatant que désormais le blessé ne pourrait plus s'accroupir et ne monterait plus que dificilement aux échelles, avait conclu que son état demeurait compatible avec l'exercice de la profession de maçon et fixé à 25 p. 100 seulement le tanx d'invalidité.

M. Martin ayant interjeté appel de cette décision, a soutenn devaut la cour que si le médecin avait compétence exclusive pour déterminer la nature et l'état de la blessure, cette compéteuce ne s'étendait pas nécessairement à la détermination du degré d'ucapacité professionnelle résultant de la blessure, alors surtout qu'il s'agissait, comme en l'espéce, d'un cas particulièrement délicat. Il a ajoutéen outre que l'impossibilité de s'accronpre et la difficulté de montre aux échelles, recommes par le médecin expert, étaient incompatibles avec le travait du magon et il a conclu à ce qu'un expert, homme du métier, un entrepreneur de travaux publics par exemple, fit commis pour échirer la cour sur ce point au cas on elle aurait des doutes sur les conséquences de l'accident en e qui concerne l'invalidité professionnelle

M. Mornet, substitut du Procureur général, saus entrer dans l'examen de l'espèce, et en examinant la question au point de vue des principes, a demandé à la cour, pour le cas où elle ne croirait pas devoir faire droit à ces conclusions, de ne noiut les déclarer non recevables, attendu



Dose : 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir. TRAITEMENT RATIONNEL

# CONSTIPATION

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales
Intoxications bacillaires
Troubles hépatiques et biliaires



### DRAPIER & Fils

41, Rue de Rivoli et Boulevard de Sébastopol, 7

APPAREILS A AIR CHAUD APPAREILS DE MASSAGE UBRATOIRE

Se montant sur toutes les prises de courant et fonctionnant indistinctement sur alternatif et continu de 110 volts.

BOITES A AIR CHAUD pour traitement des

ENVOI DU CATALOGUE SUR DEMANDE



### LA MÉDECINE AU PALAIS (Suite)

que l'évolution économique et les conditions actuelles du travail rendaicnt légitime et désirable dans certains cas l'intervention dans les expertises d'accidents du travail de représentants dûment autorisés des professions en cause et qu'il serait dangereux d'écarter a priori cette intervention.

La cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR,

Considérant que Martin a été blessé au cours de son travail, le 28 octobre 1910, en tombant d'une échelle sur laquelle il était monté : qu'il en résulte une fracture compliquée et irréductible des deux os de la jambe gauche :

Considérant que le Dr Reclus, expert commis lors de la tentative de conciliation, et par le tribunal au cours de l'instance, a examiné le blessé avec le plus grand soin à différentes reprises ; que ses constatations démontrent que la blessure a laissé derrière elle de la raideur tibiotarsienne, avec limitation des divers mouvements, une légère désaxation du membre fracturé, ainsi que des lésions et des troubles fonctionnels au niveau du coup-depied ; que dans son dernier rapport, l'expert déclare que ces lésions ne se sont pas améliorées; que la flexion atteint à peine l'angle droit, l'extension n'étant que de quelques degrés et les mouvements de latéralité restant nuls; que Martin ne peut pas s'accroupir et monterait difficilement aux échelles :

Considérant que c'est en s'inspirant de ces diverses constatations que l'expert a fixé à 25 p. 100 l'invalidité du blessé; que son appréciation apparaît comme exacte

Considérant que l'appelant demande la nomination d'un expert, entrépreneur de travaux publics, à l'effet de rechercher si Martin pourra encore exercer la profession de maçon et d'évaluer la réduction de capacité ouvrière du blessé :

Mais considérant que si le D<sup>‡</sup> Reclus dit au cours de son rapport qu'il croit que l'état de Martin est compatible avec la profession de maçon, il ne résulte pas de cette observation qu'il ne se soit pas placé à un point de vue plus général dans son évaluation de l'invalidité et qu'il n'ait pas fait état de tous les éléments de la cause ; que par suite, l'utilité de l'expertise sollicitée n'est pas démontrée :

Adoptant en outre les motifs des premiers juges ; Par ces motifs.

Confirme au fond le jugement entrepris ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle expertise ; Rejette comme mal fondées toutes autres conclusions ; Et condamne l'appelant à l'amende et aux dépens d'appel.

Cette décision qui sera certainement bien accueillie dans les milieux ouvriers n'est en réalité que la conséquence logique des progrès incessants de l'industrie et

de la spécialisation croissante du travail, L'évolution économique entraînera nécessairement des compétences de plus en plus spécialisées de telle sorte qu'il sera impossible de conclure d'une même infirmité. à des conclusions semblables dans les diverses professions

ou même dans les branches d'un même métier. ADRIEN PEYTEL,





ECHANTILLONS & Établissements JACQUEMAIRE . Villefranche (Rhône)

### NOUVELLES

Nécrologie. - Mme Pau Farjas, belle-mère de M. le Dr Testevuide, médecin consultant à Bourbonne-les-Bains. - Le Dr Horand (de Lyon). - Le Dr Gangloff. décédé à Contrexéville des suites d'une maladie contractée au service. - Le Dr A. Tissier (de Vichy). - Le Dr Albert Germain (de Salins du Jura), chevalier de la Légion d'honneur. - Le Dr Henry Mallet (de Genève). -Le Dr Léon Bourgeois, conseiller général de l'Ain. - Le Dr Balhadère décédé à Pissos. -- Notre ami le Dr René Cruchet vient d'avoir la douleur de perdre une fille de six aus, nous adressons à M. et à Mme Cruchet notre bien douloureuse sympathie. - Le Dr César Allemand, aucien sénateur républicain des Basses-Alpes. - Mme Pierre Perras, femme de M. le Dr Pierre Ferras et mère de M. le Dr Jean Ferras. - Le Dr Salmon, tué dans le raid des avious allemands sur Parisle 30 janvier. - Mme Gaezowska, veuve du Dr Galezowski et mère de M. le Dr J. Galezowski.

Marlages. — M. le D' Paul Froussard, ancien interne des hôpitans de Paris, médecin consultant à Hombières, aidemajor de 1<sup>ra</sup> classe, et M™ Régis Delbeuf. — M. le D'Charles Pozzo di Borgo, aide-major, et M™ Acton. — M™ Schasteume Pozzo di Borgo, fille de M. le D' Pozzo di Borgo, médecin principal, et le lieutenant Mortemard de Boises. Légion d'hombier. — Souti miserits au tableau spécial

pour officier :

DELANGADE (Joseph-Jeau-Baptiste-Edouard), médecus aide-major de se classe (territorial), médecim-tehe d'une ambulance: médecin-mejor d'une haute conscience, chirurgien d'une remarquable habileté professionnelle. A fait preuse, depuis le début de la campagne, du plus beau détoument, se proéccubant sans esces d'améliorer le sor des blessés.

Pour chevalier : REVERCHON (Honoré-Léon), médecin-major de 1ºº classe (active) à la mission militaire française en Roumanie : services exceptionnels rendus à la mission française en Roumanie. Trois citations.

MOREAU (Noël-Jean-Baptiste), médecin aide-major de 2º classe (active) au 8º rég. de marche de tirallieurs : ieune aide-major, en campagne depuis le début des hosti-lités, s'est toujours fait remarquer par son dévouement et oon courage admirables. A été gritement blessé, le 24 octobre 1917, dans l'exercice de ses jonations, alors qu'il accompagnait un bataillon sur ses positions de combad, sous un violent hombordement. D'età cine lois étà l'ordre.

RIGAL (Jenn-Marie-Jules-Maurice), médeciu aide-major de 1ºº classe (réserve) à la compagnie 1/4 du 3º rég. du génie : s'est signale par sa conscience et son dévouement. Grièvement blessé, le 10 octobre 1917, au cours d'un bombardement aérien, a fait moûre d'un bet seprit de socrifice.

Choyau (Eugène-François), médecin-major de 2º classe (territorial) à un groupe de brancardiers de corps : IANIN (Léon-Edgar), médecin-major de 2º classe (réserve), médecin-chef d'un groupe de brancardiers divisionnaires; GAU-QUELIN (Lucien-Jean-Joseph), médecin-major de 2º classe (réserve) au 305e rég. d'infanterie ; Boissière (Clair-Léon), médecin aide-major de 1re classe (territorial) au 78e rég, d'A. L. V. F.; LABOISNE (Adrien-Emile), médecin aide-major de 170 classe (territorial) à une ambulance ; Nonsseaux (Alfred-Toscph), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance ; MONRAISSE (Joseph-Eugène-André), médecin-major de 2º classe (territorial) à un hôpital d'évacuation ; GACHET (Georges-Jean-Baptiste), médecin-major de 2º classe (territorial) au 155º rég. d'infanteric ; BERT (Amédéc-Louis), médccin-major de 17c classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance : MORICHAUT-BEAUCHANT (Pierre-Ernest-

# La plus forte production de Chloroforme de France Chloroforme Anesîhêsique LAMBIOTTE Frères LE PLUS PUR, LE MEILLEUR, LE MOINS COUTEUX, LE PLUS RÉPUTÉ Ampulate de 30 et de 50 grammes.

A MM<sup>73</sup> les Docteurs qui en feront la demande, il sera gracieusement euvoyé en même temps qu'un échantillon de Chloroforme, la technique de la chloroformisation.

PRODUITS LAMBIOTTE FRERES - Ed. RONDEPIERRE, Phi- à PRÉMERY (Nièvre).



René), médecin-major de 2º classe (territorial) à nne ambulance ; MATHIEU (Marie-Eugène-Paul), médecin-major de 2º classe (réserve), médecin-chef d'une ambulance; LENORIE (Edmond-Charles-Victor), médecin-major de 2º classe (réserve), médecin-chef d'une ambulance ; Piollet (Adrien-Léon-Paul), médecin-major de 2º ciasse (territorial), médecin-citef d'une ambulance; Constans (Adrien-Honoré-Marie), médecin-major de 2º classe (réserve) au 10º rég. de drugons.

Médaille militaire. - DE BRUNEL DE BONNEVILLE, médecin auxiliaire (réserve) au 321° rég. d'infanterie ; très bon médecin auxiliaire. A fait preuve des plus belles qualités de bravourc et d'énergie au cours des récentes opérations offensives sous Verdun : est tombé très grièvement blessé, en accomplissant son devoir.

BLANCHET (Julien-Henri), médecin auxiliaire an 3º bataillon du 104º rég. d'infanterie : médecin très dévoué et très brave et d'un sang-froid exceptionnel. S'est toujours prodigué sans compter pour l'accomplissement de son devoir médical. Déjà cité à l'ordre. Le 3 novembre 1916 a accombagné volontairement son bataillon en première ligne, alors qu'il n'existait pas de poste de secours, afin de pouvoir donner les premiers soins aux blessés, sur le terrain même de l'action. A été très grièvement blessé.

VIGNON (Henri-Jean-Michel), sous-aide-major (active) an 8º rég. de tirailleurs, 2º bataillon : jeune médecin, d'un dévouement et d'un courage hors de pair, qui s'est signalé au cours des attaques d'avril. Blessé, le 5 septembre, rejoint le régiment aussitôt guéri. A été de nouveau très grièvement blessé, le 14 octobre 1917, dans l'accomplissement de son devoir. Trois citations.

Poire (Emile-Pierre-Nicolas), médecin-major de 12º classe au 52º rég. d'infanterie : type accompli du médec in militaire en campagne, doué des plus belles qualités professionnelles et militaires, s'est délà fait remarquer par sa - brillante conduite en Champagne et à Verdun. Pendant les combats des 23-25 octobre 1917, a assuré l'évacuation des blessés d'une façon parfaite, prodiguant à tous soins matéviels et-réconfort moral ; fait preuve en toutes circonstances d'un parfait mépris du danger.

LAMPRE (François-Marie-Célestin), médecin auxiliaire (réserve) à la 5º compagnie du 83º rég. d'infanterie : médecin très dévoué, se dépensant sans compter en toutes circonstances. A été blessé grièvement, le 14 novembre 1917, dans' l'accomplissement de son devoir.

Tock (Ceorges-Albert), médecin auxiliaire à la compagnie 11/74 dn 6º rég. du génie.

Service de santé de la marine. - M. le médeein général de 2º classe Girard a été nommé aux fonctions de directenr du service de santé du 1er arrondissement maritime. en remplacement de M. Couteand, placé dans la 2º section (réserve) du cadre des officiers généraux.

M, Chastaing, médecin en chef de 11re classe en service à

Rochefort, a été désigné pour continuer ses services à Paris, en qualité de membre du conseil supérieur de la marine.

La lutte contre les maiadies contagieuses. - Sur la proposition de M. Ambroise Rendn, le Conseil général de la Seine vient de renvoyer à sa 7º commission les trois vœux suivants qui lui oirt été transmis par l'œuvre. d'entr'aide sociale, la « Renaissance des cités ».

Premier woon

« Considérant les dangers que les maladies contagienses et surtout la tubercuiose font courir à la race et qu'il importe que les lois et règlements actnellement en vigueur édictent des mesures efficaces pour lutter contre des fléaux aussi redoutables :

«Considérant que l'application rationnelle des lois et règlements ne peut pas être assurée par les maires, souvent mul instruits des régiements et de leur utilité, parfois en lutte avec des infiluences électorales ou antres,

« Émet le vœu : « Que les règlements A et B édictés en application de la loi du 15 février 1902, dite de la santé publique, soient

revisés, précisés et complétés : « Que les maires soient déchargés de leurs pouvoirs de police sanitaire, qui seront mis entre les mains d'un service de protection de la santé publique, composé d'inspecteurs d'hygiène dirigés par un inspecteur départemental spécialisé, sous l'autorité du Préfet. »

Deuxième vœu':

e Considérant, d'antre part, que les immenses travaux de reconstruction à effectuer sans délai dans les régions dévastées par la guerre rendent plus argentes les mesures à prendre pour que ces travaux soient exécutés dans les conditions les plus favorables à la salubrité publique

· « Emet le vœn :

« One les Conseils généranx agissent apprès du Parlement et des ponvoirs publics en yue d'obtenir l'application des lois, décrets et règlements susceptibles d'assurer les progrès de l'hygiène, dans la défense des populations contre les maladies contagienses et notamment contre la tuberculose, en imposant à tout logement un minimum de salubrité, »

Troisième vœu:

« 1º Qu'une modification à la loi du 15 février 1902, dite de la santé publique, soit introduite afin que la tuberculose soit légalement assimilée aux autres maladies contagicuses et que la déclaration, par le médecin, en soit rendue obligatoire ;

« 2º Que le tuberculeux, qu'il soit civil ou militaire, ne soit jamais livré à lui-même, abandonné à l'ignorance ou à l'incurie, mais que les sanatoria ie recneillent, l'isolent, le soignent et le gnérissent :

« 3º One les tuberenleux ne soient envoyés à la cantpagne qu'antant qu'ils y trouveront les soins éclairés et les conditions d'hygiène que ne suppléent ni le soleil, ni le grand air des champs, »

### Dragées OU DR. Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 par jour) | NERVOSISME , MONTAGU, 49. Roul, de Porl-Royal, PARIS

### **FOMELNE** MONTAGU

AMPOULES (0.00)

(Bi-Bromure dé Codéine) 81ROP (0.03)

PILULES (0.01)

TOUX nerveuses INSOMNIES SCIATIQUE NEVRITES

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

Académie de médecine. — L'Académie a adopté les propositions suivantes, présentées par le conseil d'administration :

1º Déclaration de vacances. Les places vacantes actuellement sont les suivantes :

- 2 places dans la section d'auatomie et physiologie.
  5 places dans la section de pathologie médicale.
- 3 places dans la section de pathologie chirurgicale.
  1 place dans la section de médecine opératoire.
- 1 place dans la section de médecine opératoire.
  1 place dans la section d'anatomie pathologique.
- 2 places dans la section d'hygiène.
- 1 place dans la section de médecine vétérinaire.
- 1 place dans la section de pharmacie. 1 place dans la section pour les associés libres, -
- soit 17 places,

  2º Quel que soit le nombre des places vacantes dans

une section, il ne sera procédé dans cette section qu'à une élection par séance.

3º Les candidats ne seront pas tenus d'adresser une nouvelle lettre de candidature pour chacune des places actuellement vacantes, ni de faire de nouvelles communications.

4º Le conseil réglera l'ordre des élections.

 $\S^o$  Les premières élections auront lieu à dater du 19 mars prochain.

Sous-secrétaire d'État du service de santé. — M. le Dr Mourier, député du Gard, a été choisi comme soussecrétaire d'État du service de santé eu remplacement de M. Justin Godart, démissionnaire

M. Mourier est médecin. Il est cutré à la Chambre aux

élections générales de 1914 comme député de la 1º circonscription d'Alais (Gard). Il appartient au groupe radié des socialiste, et a été le promoteur de la loi à laquelle il a attaché son nom et qui a pour but de complèter la loi Dalbiez par la récupération d'homunes enlevés an service du front.

Il scratt injuste de laisser partir l'ancieut sous-secrétaire d'Etat saus recomaitre le travail considérable qu'il a fourui et les services importants qu'il a rendus. M. Justin Godart secondé par un entourage on se rencontraisent la compétence et la boune volonté, a monté un grand désir de bien faire. Il a eu des idées très justes dont il fut l'exposé complet, il y a moins d'un au, lors de l'interpet lation qui suivit, au Purkennet, l'offensive du 10 avril.

Faculté de médecine de Paris. — Clinique médicale de l'Hôtei-Dieu. — M. le professeur Gildert. — Leçon, sautedi 9 février, à 10 h. 3/4: Leçon clinique sur Un eas d'aortite chronique ectusiante, angine de politine et tabes.

Collège de France. — M. NATTAN-LARRIER, dont nous avons déjà aunoné l'onverture de sou cours le samedi 2 févrierà quatre heures, salle 5, le continueles mercredis et vendredis à la même heure.

Objet du cours : les maladies à protozoaires pendant la guerre.

Éducation spéciale, mentale et physique des enfants retardés pour fuiblesse, anémie, fatigue, inattention, apathie, etc. Pension familiale, hydrothérapie, surveillance médicale. Reuseignements spéciaux envoyés aux médecius. Institut pédologique, 17, rue Bourpueuf, à Vendôme.

### SEULES EAUX ALCALINES RECONSTITUANTES

# POUGUES

\*\* SAINT-LÉGER \*\*\*\* ALICE Etablissement thermal cuvert du 15 Juin au 30 Septembre

EAUX DE RÉGIME

Par EXCELLENCE des DYSPEPTIQUES
RECONSTITUANTES des FAIBLES
et des CONVALESCENTS

Échantillons GRATUITS aux Docteurs C<sup>lo</sup> de POUGUES, 15 & 17, Rue Auber, PARIS

# CARABANA

PURGATIVE, DÉPURATIVE, ANTISEPTIQUE

### RÉGIMES ALIMENTAIRES

Par le D<sup>e</sup> Marcel LABBÉ Professeur agrègé à la Faculté de médecine de Paris, Mèdecin des Hôpitaux.



Dépôt dans toutes les pharmacles



### CHRONIQUE DES LIVRES

Régimes alimentaires, par le D MARCEL LABBÉ, professeur agrégé à la Paculté de médecine de Paris. 1 vol. in-8, de 660 pages avec fig., cart. 14 fr. (Bibliothèque de thérapeutique GILBERT et CARNOT, deuxième édition (J.-B. Baillière et fils, éditeurs à Paris).

Je signale avec plaisir aux lecteurs de Paris médical la seconde édition de cet excellent ouvrage. Les questions de diététique ont pris, au cours de ces dernières années, une importance prépondérante en thérapeutique, et il n'est permis à aucun médeciu d'ignorer les

règles, encore, hélas, bien incertaines de cette science. L'ouvrage de M. Marcel Labbé embrasse la question dans son ensemble. Après une étude fortement documentée du rôle et des destinées des aliments dans l'organisme, des besoins de ce dernier, il expose la composition et les propriétés des divers aliments usuels, puis il consacre d'importants chapitres à l'alimentation des sujets sains dans les diverses conditions physiologiques ou sociales. Ainsi armé, il aborde l'étude de la diète dans les maladies chroniques et aiguës. C'est la partie la plus importante de l'ouvrage, celle à laquelle l'auteur apporte la contribu-

tion de nombreuses expériences personnelles, bien connues des lecteurs de Paris médical, où M. Marcel Labbé en a exposé une partie en des articles très remarqués, Enfin, pour faciliter la mise en œuvre des règles dié tétiques, un dernier chapitre est consacré à la préparation culinaire des plats de régime. Grâce à lui, le médecin pourra lutter contre la mauvaise volonté des cuisinières, en indiquant lui-même comment pratiquement ses pres criptions peuvent être réalisées, sans trop de dommage pour la gourmandise du malade.

M. Marcel Labbé voudra-t-il me permettre de lui faire une lègère critique sur un point de détail qui me touche personnellement?

Je trouve dans le chapitre, fort intéressant d'ailleurs. consacré au régime des diabétiques le fragment de phrase suivant : « Chez les diabétiques sans dénutrition, il résulte des études de Rathery et Liénard, et des nôtres, que, contrairement à l'opinion de Linossier et Lemoine, l'influence de la viande sur la glycosurie est modérée, etc., «

Or, je lis, dans le compte rendu de la Société médicale des hôpitaux (séance du 27 juin 1013), sous la plume de M. Rathery, la phrase suivante (les mots soulignés le sout par M. Rathery lui-même) : \* Nous nous rangeons donc tout à fait, non pas à l'opinion de M. M. Labbé mais à celle de MM. Linossier et Lemoine ... s

Je suis un peu surpris de me voir opposerl'opinion d'un auteur qui se déclare lui-même tout à jait de mon avis. Te m'excuse de cette remarque qui n'enlève rien du bien que je pense et que je suis heureux de dire de l'excellent ouvrage de M. Marcel Labbé, à qui je souhaite tout le G. LINOSSIER. succès qu'il mérite.

Dans tous les cas où vous ordonniez l'UROTROPINE, prescrivez

ANTISEPTIQUE INTERNE PARFAIT COMPRIMES DOSÉS à Ogr. 50 (8 à 6 per jour) ECHANTILLORS OBATUITS : 4, Faubs Poissonnière, PARIS Bronchites

Émulsion MARCHAIS

De 3 à 6 cuil. à café

### CHIRURGIE DE GUERRE

Chirurgie d'urgence, Chirurgie réparatrice et Orthopédique

Par le Dr MAUCLAIRE

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, chirurgien des hôpitaux. Un volume grand in-8 de 528 pages avec 316 figures.....

16 fr.

### P. CHAVIGNY Professeur agrégé au Val-de-Grâce, médecin principal de 2º classe,

DIAGNOSTIC DES

MALADIES SIMULÉES

Prétace du professeur PIERRET

2º édition refonduc. 1 vol. in-8 de 520 pages avec figures. 12 fr.

**ACTUALITES** 

DIAGNOSTIC DES

MALADIES DE LA MOELLE

Par les D' J. GRASSET et RIMBAUD Professeur honoraire et professeur agrégé

à la Faculté de médecine de Montpellier.

MEDICALES DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT

MÉNINGITE CÉRÉBRO-SPINALE

L'EXPERTISE DES PLAIES

PAR ARMES A FEU

Avec la collaboration du Dr DERVIEUX

Concours du Dr PAUL et de M. BERNTHEISEL

Par le D' DOPTER

Professeur à l'École du Val-de-Grâce, Médecin principal de 2º classe.

MAJORATION SYNDICALE TEMPORAIRE do 10 p. 100 SUR TOUS LES OUVRAGES SCIENTIFIQUES

#### L'ASSISTANCE AUX TUBERCULEUX CHIRURGICAUX DE LA GUERRE

Par le Dr L. JAUBERT (d'Hyères) Médecin-major de 2º classe à Cap-d'Ail.

Il ne me semble pas que la tuberculose chirurgicale de guerre ait été l'objet jnsqu'ici de la sollicitude de l'autorité militaire et des pouvoirs publics au même titre que la tuberculose pulmonaire et les autres maladies ou infirmités de la guerre. Tandis que des stations sanitaires pour tuberculeux pulmonaires se sont multipliées, tandis que se sont créés de toute part des centres de rééducation professionnelle, des écoles pour aveugles, des ateliers de mutilés, qui recueillent, traitent, occupent ces malades on ces infirmes, a-t-on fait un effort analogue et suffisant pour les tuberculeux externes?

Cette question est d'autant plus importante qu'elle pose un lourd problème d'après-guerre. Les tuberculeux chirurgicaux de la guerre serout pendant lougtemps des malades d'après-guerre. On sait avec quelle lentenr un mal de Pott, mis dans de bonnes conditions de traitement, évolue chez l'enfant vers la guérison. Deux, trois, parfois quatre ans de traitement sont nécessaires. Chez l'adulte, il faut multiplier par deux. On voit douc quelle charge ces malades vont constituer pour l'État, et il n'est pas oiseux de rechercher comment il s'eu acquittera.

Mais avant d'envisager l'aveuir, envisageons le pré-

Quelle est la situation actuelle des tuberculeux chirurgicaux de la guerre? Par ane série de circulaires le

spus-secrétaire d'État au service de sauté a preserit aux 2. directeurs régionaux, voici près de deux ans, la création dans leur région d'hôpitaux marins qui scraient spécialises daus le traitement de la tuberculose chirurgicale, directions régionales sont entrées dans cette voie.

ct à l'heure actuelle l'autorité militaire dispose de près de 4 000 lits affectés spécialement au traitement de la tuberculose externe. Cette initiative a constitué déjà un effort très intéressant, d'autant que des circulaires couçues en des termes clairs et précis out réglé fort judiciensement les admissions dans ces hôpitaux spéciaux. Pourquoi faut-il regretter malhenreusement qu'elles ne soieut pas strictement appliquées, ce qui permettrait de tirer de ces formations un meilleur parti? Pourquoi tant de tuberculeux osseux y arrivent-ils si tardivement, déjà aggravés, parfois incurables avec des abcès fistulisés, et sonvent après un donloureux calvaire à travers une série d'hôpitaux successifs? Ouoi qu'il en soit, les ceutres spéciaux de tuberenleux chirurgicaux représentent déjà un réel progrès parce qu'ils groupent et mettent dans des conditions de traitement généralement convenables cette catégorie de malades. En effet, c'est sur ces centres spécianx que doivent être dirigés, après autorisation administrative, les tuberculeux exterues que le hasard amène dans les diverses formations de l'intérieur. Une fois dans ces hôpitaux, quel va être leur curriculum vitar ? Cela dépend de leurs lésions, mais eu movenne ils vont avoir à subir une hospitalisation de plusieurs années, C'est dire que, ces hôpitaux étant pratiquement des formations d'où l'on ne sort pas, seront bientôt irrévocablement « bloqués » et



# Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE nent régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la dropisie.

PHOSPHATÉE L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le reméde le plus heroïque pour le brightique comme e me est la digitale pour

CAFÉINÉE cardiopathies, fait disparaire les cudémes et la dyspnée, ren-force la systole, régularise le cours du sang.

LITHINÉE Le médicament de choix des Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifesta-tions: jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires,

r. - Ces cachets sont en forme de cœur et se présen

PRODUIT FRANÇAIS

4, rue du Roi-de-Sicile PARIS -

### VARIÉTÉS (Suite)

deviendront rapidement insuffisants. J'entends qu'on peut modifier la situation militaire de ces malades, en faisant appel à la réforme, mais on ne modifie pas du même fait leur situation médicale qui les laisse à la charge de l'État. De sorte qu'on se demande si on doit faire appel à cette mesure, comme on le fait pour les tuberculeux pulmonaires, et quels en sont les avantages. L'autorité militaire elle-même paraît embarrassée sur ce point de doetrine : les hésitations des commissions de réforme en présence de malades de cette eatégorie le prouvent bien. L'esprit de la loi est qu'il ne faut réformer que des individus dont la situation est définitive. Cependant la réforme temporaire et la réforme appliquée aux tuberculeux pulmonaires s'éloignent déjà de ee principe. L'esprit de la loi est d'ailleurs aussi de réformer tout individu qui n'est pas récupérable, et qui ne doit jamais le devenir. Les tuberculeux chirurgicaux confirmés, surtout osseux, rentrent au premier elief dans cette catégorie.

D'autre part, quelle est l'attitude de ces malades en face de la réforme? Malgré qu'au point de vue strict on n'ait pas à en tenir compte, il n'est pas saus intérêt de l'envisager. La plupart ne désirent pas la réforme, qui diminue leur situation matérielle, et qui ne change rien à leurs conditions d'existence puisqu'ils demeurcut généralement dans le même hôpital. Ouclones-uns cependant sollieitent la réforme, soit qu'ils aient les moyens de se soigner à leurs frais, soit que, inconscients de la gravité de leur état, ils aieut le désir de quitter l'hôpital. Pour ees derniers, la réforme doit comporter un contrôle ultérieur de l'État. Ce sont en effet des malades légers

ct insouciants que l'État a le devoir de mettre daus l'obligation de se soigner sous peine de supporter les conséquences pécuniaires de leur négligence, toute réforme étant sujette à révision pour aggravation. Au total, comme on le voit, le statut médico-légal militaire des tubereuleux chirurgicaux est encore mal déterminé.

A notre avis, il faut dissocier iei le point de vue militaire du point de vue médical. D'une part, il faut réformer les malades atteints de tuberculose externe confirmée parce qu'ils sont à jamais irréeupérables pour les effectifs. D'autre part, il faut soigner les réformés de guerre atteints de tuberculose externe en évolution. Est-ce l'autorité militaire qui doit assurer ees soins? Nous ne le eroyous pas. En effet, elle n'est pas outillée pour cela. ou du moins elle ne l'est que temporairement, car elle devra reudre après la guerre les centres spéciaux actuellement installés dans des locaux loués. En outre, l'autorité militaire n'aura plus, après la guerre, les spécialistes de la tuberculose externe que le cadre de complément met actuellement à sa disposition. C'est done à d'autres administrations qu'il fant confier le soin de ces malades : les grandes administrations d'assistance, les sociétés régulières on reconnues d'utilité publique,

Est-ce à dire qu'on doive supprimer les Centres spéeianx militaires de tuberculeux chirurgicaux? Pas le moins du monde; on devrait plutôt les développer, d'une part parce que les administrations auxquelles nous faisons allusion ne sont pas eneore en état de recevoir les malades qu'on pourrait leur adresser, d'autre part parce que ces Centres seront toujours nécessaires comme · Centres de mise cu observation, de triage, de rectification

# DIGITALINE criste

Académie de Médecine de Paris. Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

SOLUTION au millième GRANULES BLANC MANULES ROSE au 1/10° de militer POULES au 1/4 de millier. AMPOULES au 1/10° de millige

# NATIVELLE

49, Roul, Port-Royal, Paris TÉLÉPHONE : Gobelina 24-81

### CABINET GALLET

FONDÉ En 1886

47. Boulevard Saint-Michel - PARIS

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc. Service spécial de Remplacements Renseignements gratuite sur demande. - Rédaction d'actes

Nombreux postes à céder dans toutes régions.



DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

CÉRÉALES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS

# MORRHUETINE JUNGKEN



## PRODUIT SYNTHÉTIQUE

agréable au goût - blen toléré Efficacité remarquable



Lymphatisme - Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses Etats dits Prétuberculeux

La Bouteille de 600 cm# : 4 francs.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS

COLLOTDAL DAUSSE

anti-infectieux dans toutes les septicémies

# SOUFRE COLLOIDAL DAUSSE

Traitement capide du rhumatisme

I ITTÉRATURE ET ECHANTILLONS Laboratoires DAUSSE 4. Rue Aubriot PARIS

1913

HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux OPOTHÉRAPIES CHOLAGOGUES

LITHIASE BILIAIRE Coliques hépatiques, \*\* Ictères ANGIOCHOLECYSTITES, HYPOHEPATIE HÉPATISME & ARTHRITISME DIABÈTE DYSHÉPATIQUE CHOLÉMIE FAMILIALE SCROFULE et TUBERCULOSE justiciable de l'Huile de FOIE de Morue DYSPEPSIES et ENTERITES - HYPERCHLORHYDRIE

Prix du FLACON en France : 6 fr. 60 Prix de la buite de PILULES : 5 fr. 50 dans tuntes les Pharmacies MÉD. D'OR GAND

COLITE MULOMEMBRANEUSE
COSTRATION + HÉMORROIDES + PUPUTE
MIGRAINE - GYNALGES - ENTÉROPTOSE
NÉVROSES ET PSYCHOSES DYSHÉPATIQUES
DERMATOSES AUTO ET HÉTÉROTOXIQUES INTOXICATIONS of INFECTIONS TOXEMIE GRAVIDIQUE FIÈVRE TYPHOIDE . HÉPATITES et CIRRHOSES

PALMA 1914 Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

tituée par le D' Plantier, est la scule qui, agis-sant à la fois sur la sécrétion et sur l'exerétion, combine l'opothérapie et les cholago-gues, utilisant par surcroit les propriétés hydragogues de la glycérine. Elle constitue

hydragogues de fa glycórina. Elic constitue une theirapetique complet, en quédique sorte en constitue de la constitue de la constitue de constitue de la constitue de la constitue de constitue de la constitu Le traitement, qui combine la substance de plusieurs spécialités excellentes, con stitue unc dépeuse de 0 fr. 25 pru die à la dose habituelle d'une cuillerée à dessert quutidicunement

ou de 2 PILULES équivale

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs. Advnamie. Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients ; tolérance parfaite (enfants et nourrissons,) 15 gouttes à chacun des 2 repas

Paraffine CONFITU

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

### VARIÉTÉS (Suite)

de diagnostics. C'est par eux que passeraient nécessairement les tuberculeux chirurgicaux avant leur réforme ; ce sont eux qui décideraient de leur situation, tout en les traitant temporairement. Les malades seraient dirigés ensuite soit sur d'autres formations militaires en cas de uon confirmation du diagnostic spécial, soit, après avoir été mis en situation de réforme, sur les hôpitaux civils auxquels incomberait le soin de les soigner d'une manière définitive

C'est à développer ces hôpitaux spéciaux définitifs que les ponyoirs publics doivent s'appliquer dès à présent. Il existe en Frauce un certain nombre d'hôpitaux marins pour enfants : il faut leur adjoindre des services d'adultes ou créer auprès d'eux des hôpitaux d'adultes. Les conditions climatologiques qui out fait choisir les emplacements de ces hôpitaux, les résultats qui v ont été obtenus, l'avantage taut au point de vue administratif que médical de grouper des établissements de ce genre sont autaut de raisons qui militent en faveur de cette manière de faire, qui n'exclut pas d'ailleurs d'autres programmes. C'est sans doute en s'inspirant de ces idées que l'autorité militaire a réquisitionné et conserve certains sanatoriums d'enfants, centres actuels de tuberculose chirurgicale, Mais, au point de vue social, est-ce une politique henreuse que celle qui consiste à priver des enfants malades d'un établissement qui leur était destiné et qu'ils occupaient, pour l'affecter à des adultes? Ne seraitil pas plus naturel, et au total plus économique, malgré les appareuces, d'envisager une solution plus complète, qui répondit à tous les besoins, et qui ne consistât pas à « déshabiller Pierre pour habiller Paul »? C'est dans cette voie plus généreuse et plus large qu'il faut décidément entrer. La protection de l'enfance réclame actuellement plus que jamais toute notre sollicitude; et l'État doit des soins aux réformés de guerre qui les réclament. Ces deux nécessités ne doivent pas s'opposer. Il faut donc, avant d'en créer d'autres, développer les établissements actuels de traitement de la tuberculose chirurgicale, où les réformés trouveront de bonnes conditions de traitement, tant au point de vue du climat et des installations que du personnel spécial,

En matière de conclusion, nous dirons :

La question de la tuberculose chirurgicale de guerre doit solliciter l'attention de tous. Il faut en particulier en rechercher le diagnostic précoce et l'évacuation rapide sur les Centres spéciaux.

Il faut réformer les tuberculeux chirurgicaux confirmés qui sont à jamais irrécupérables pour les effectifs.

Les administrations d'Assistance doivent se mettre en mesure dès à présent de soigner les tuberculeux chirurgicaux réformés dans des hôpitaux spéciaux, sans que ce soit au détrimeut des enfants déjà en traitement.

SIROP (0.01) PILULES (0,01) Toux EMPHYSÈME

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

(Bi-Bromure dé Codéine

SIROP (0.03) PILIILES (0.01)

TOUX per INSOMNIES AMPOULES (0.0%) SCIATIQUE

slevard de Port-Royal, PARIS





# IODALOSE GALBRUN

# IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE Première Combination directe et cattèrement stable de l'Iode avec la Peptone
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE.
(Communication au XIII\* Congrès International de Médecine, Paris 1900).

# Remplace Iode a Iodures

dans toutes leurs applications

## SANS IODISME

Arthritisme - Goutte - Rhumatisme - Artério-Sclérose Maladies du Cœur et des Vaisseaux - Asthme - Emphysème Lymphatisme - Scrofule - Affections glandulaires Rachitisme - Goître - Fibrome - Syphilis - Obésité.

Vingt gouttes d'IODALOSE agissent comme un gramme d'Iodure alcalin.

Dobes Moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

\_\_\_\_\_\_

Ne pas confondre L'IODALOSE, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès international de Médecine de Paris 1900.

Aucune combinaison directe de l'Iode avec la Peptone n'existait avant 1896.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE:

LABORATOIRE GALBRUN, 8 & 10, Rue du Petit Musc, PARIS.

### REVUE DES THÈSES

Les spasmes de l'œsophage et leurs relations avec les dyspepsies hyperacides (Ch. Faivre, Th. Paris,

1917).
Les spasmes pourraient être une conséquence de la dyspepsie hypersthénique (A. Robin) chez les névrosés,

dyspepsie hypersthénique (A. Robin) chez les névrosés, par irritation du vague. Du cardio-spasme : sa conception actuelle (Mile F.

Landesman, Th. Paris, 1917).

Il faut en finir avec la conception classique qui considere le cardio-spasme comme une maladie bénique, une manifestation nerveuse, à peine plus importante que la sensation de boule à la gorge des hystériques. C'est une dijection très strieses. Mécomues, les contractions spasmodiques du cardia évoluent vers une sténose contractions spasmodiques du cardia évoluent vers une sténose contraction superiorie et de la viel de un anlade (inantition, tubecrulose, transformation néoplasique). Diagnostiqué, le cardio-spasme garde un pronostic éloigné réservé, à cause de la possibilité de la greffe cancéreuse, Le cardio-spasme est une affection péuble et sérieuse, sinon grave. Tratement du rhumatisme articulaire aigu par les

raitement du rhumatisme articulaire aigu par les injections intraveineuses de salicylate de soude (Adnot, Th. Paris, 1916).

Eau distillée...... 50 grammes.
par injection de 2 centimètres cubes quotidienne ou tous
les deux jours.

Ce traitement est indiqué quand il tst impossible d'administrer le remède par voie stomacale. Son action serait plus rapide et plus énergique que celle du traitement interue, mais offre l'inconvénieut de causer « une réaction la plupart du temps anodine, et d'ailleurs inconstante ».

Rhumatisme chronique par insuffisance thyroïdienne (L. Papin, Th. Paris, 1917).

L'hypo ou la dysthyroîdie provoquent : 1º des troubles de la caleifieation, 2º des troubles d'intoxication genérale par suppression ou diminution du pouvoir autitoxique du corps thyroîde, d'où troubles trophiques sur les centres nerveux articulaires et artiropathies par démutrition de la cellule cartilagineuse et des tissus conjonctifs pérfarticulaires.

Le rhumatisme chronique ainsi produit peut reproduire tous les types counus : ses symptômes sont améliorés nettement par l'opothérapie thyroïdienne.

Les tétanos localisés (M<sup>lio</sup> A. Ohran, Th. Paris, 1917). Nombre de communications faites pendant cette guerre ont attiré plus complètement l'attention sur les formes localisées du tétanos, précoces ou tardives, et généralement bénignes.

La spirochétose ictéro-hémorragique en France (P. Six, Th. Paris, 1917).

Revue générale assez complète sur cette affection, dont l'étude peudant la guerre a fait faire  $\circ$  un grand pas à la pathogénie des ictères  $\circ$ .

### Hémorroides (fistules-prurit anal, prostatites) SUPPOSITOIRES & POMMADE "ADRÉNO - STYPTIQUES principes Adrénaline 1/4 mill. Stovaine actifs dou Anesthėsine Ext. Marrons d'Inde frait efficacité certaine Stabilisė Hamamelis . Opium. Ech " Ph Mioy 140 fg S! Honore . PARIS . POMMADE ADRENO - STYPTIONE dimpolitico de la composición del composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición de l

### Conditions d'Abonnement

Abonnement d'un an : 12 fr. (France) ; 16 fr. (Étranger).

Abonnements de guerre. - Pendant la durée de la guerre nous recevons aussi des renouvellements ou des abonnements nouveaux à 12 numéros moyennant 3 fr. 50 pour la France.

## LA PLAGE D'HYÈRES (VAR) Institut Hélio-Marin de Valmer

Reçoit en toutes saisons, enfants et adultes pour toute cure, solaire ou marine Ni pulmonaires, ni contagieux 9 9 9 9 Direction médicale

# URASEPTINE ROS

# BAIN P.-L. CARRÉ ANT

ODO-BROMO-CHLORURE Séance Académie du 11-8-10 (PARIS IV.),

Bain de Mer chaud chez soi, Bain Marin, Bain Salin chaud pour Convalescents, Anémiques, Neurasthéniques, Arthritiques, Rhumatisants, Nerveux et la Tuberculose osseuse infantile.

ions Mercurielles Intra-musculaires, indolores, de VIGIER

mile grier Vigles. 1 & 91g. (Cedex 100) Beringue epéciale Bond Company de Commanda de Comm

PRODUITS DE RÉGIME

#### CH. HEUDEBER

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiqués

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).

Thiosinnaminéthyliodide C6 S Az2 H13 I Ampoules

TOUTES INDICATIONS DE L'IODE ET DE LA THIOSINNAMINE TABÈS.ARTÉRIO-SCLÉROSE, Affections GANGLIONNAIRES, SCROFULE, etc Littérature et Échantillons: A. COGNET & C'., 43, Rue de Saintonge, PARIS

RÉGIMES LACTÉS ==

NORMAL # VIVANT # ASEPTIQUE des vaches laitières sélectionnées et alimentées rationnellament RSAILLES www. Fournisseur des Hôpitaux de Paris.

AU LAIT NORMAL

Préparés au Laboratoire de Galactologie appliquée du Lactarium Notice et échantillons sur demande Téléphone : 749-57

E Livraisons et Bureaux à PARIS, 46, Avenue de Ségur



# TRIDIGESTINE Granulée DALLOZ

Le Plus actif des Polydigestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire.

Artério-Sclérose Presclérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Néphro-Sclérose, Goutte Saturnisme

# MINÉRALOGÈNE BOSSON

Silicate de Soude titré et soluble
NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS
Littérature et Échantillons : VIAL, 4, Place de la Groix-Rousse, LYON

# **PALUDISME**

aigu et chronique

Cannurgyl su 81 Danneur

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échouê 15 gouttes à chacun des 2 repas — Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS

MÉDICATION NOUVELLE

Troubles trophiques sulfurés

# SULFOÏDOL

GRANULÉ

## Soufre colloïdal chimiquement pur

Très agréable, sans goût, ni odeur.
Contient 0,10 centiqu de Soutre colloidal par cuiller-mesure.

Le SOUFRE COLLOÏDAL est une des formes du soufre la plus solluble, la plus assimilable, c'est un soufre non oxydé, c'est sa forme VIVANTE.

Ce qui fait la supériorité du SULFOÏDOL sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation.

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides thioniques, ni autres dérivés owygénés du soufre, c'est ce qui explique son goût agréable et sa parfaite conservation.

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait, sans dégager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (eucalyptus).

Par le procédé spécial Me ROBIN, le Soufre colloïdal (Suffaite) preste un colloïde, qu'il soit desséché ou non, parce qu'il peut toujours étre remis en suspension dans l'eau, qu'il ne varie pas de composition et qu'il présente tous les caractères des mouvements browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope.

INDICATIONS: S'emplole

dans l'ARTHRITISME CHRONIQUE, dans l'ANÉMIE REBELLE, la DÉBILITÉ.

en DERMATOLOGIE, dans la FURONCULOSE, l'ACNE du TRONC et du VISAGE, les PHARYNGITES, BRONCHITES, VAGINITES, URÉTRO-VAGINITES,

dans les INTOXICATIONS MÉTALLIQUES SATURNISME.

SATURNISME, HYDRARGYRISME

Le SULFOÏDOL se prépare également sous forme: 1º Injectable (ampoules de 2 c. cubes);

2º Capsules glutinisées (dosées à 0,10 de soufre colloïdal par capsule); (4º doséeà1/45° pourfrictions;

3º Pommade 2º dosée à 2/15º pour soins du visage (acné, rhinites);
4º Ovules à base de Soufre colloïdal (vaginites, urétro-vaginites).

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

#### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE

SALSON (Jean), médecin aide-major au 204° rég. d'infinaterie médecin de grande ouder, ayout la flux houte conception de ses devoirs, a êté atteint d'une blessure grave, le 16 novembre 1917, alors qu'il s'occupait activement de l'organisation de son poste de secons malgré un leu violent d'artillerie ennemte dans un secteur récemment conquis. Trente-bois mois de servire dans une unité d'infinaterie.

BACHBLET (Louis), médecin auxiliaire an 3º groupe du 222º rég. d'artillierie de campagne: le 23 octobre 1917, détaché dans une batterie, éset spontanément porté sirles positions avancées que devait occaper son groupe et y a trouvé une mort glorieuse. Déjà blessé en marchant à l'assant une l'industries houquest la hestilité de la Sonne

l'assuat uve l'infaiterie poudant la batalité de la Somme. AZAM (Heuri-) oscipli, médecin auxiliaire au re' batalilou de chasseurs à pico! ; jeune médecin auxiliaire dont la bravaoure juil l'admiration du bataition et dont l'exprit de sacrifice contribue à renforce le mond des combattants. Le 23 el le 25 ottobre 1017, a marché uvec les deuxièmes vaques, assurant le panseunent immédiat de tous les blessés et leur transport au poste de secours. A permis ainsi de sauver tous les blessés, même ceux eravement atteints. DAYEr (Henri), médechi-major de 2º classe, ched de service au 2º ez, de nanche de souves: chej les service de santé du règiment depuis le début de la campagne. Le 25 novembre 1917, majoré les difficultés du lerrain, a assuré son service avec une méthode et un dévouement admirables, parcourant le terrejin de combat sons un feu volceul d'utilitée pour recherche es blessés et assure leur évocuntion. A contribué ainsi à en sauver un grand nombre entités dons la bone.

GRÉGOIRE (Gustave), médecin-major de 2º classe, médecin-ched de l'ambulance alpine nº 16 (territoria); est parti, quoique dégagé de toute obligation : médecin de valeur. Frappé dans un bomburdement au milieu de son ambulance. A succombé à ess blessures.

Ansac (Albert), médecin aide-major de 2º classe nu 11º rég. du génte, coupagnie 2/53 : a lonjours juit preuw des plus belles qualités projectionnelles et mondes. Venu aux armées sur su demande, malgré un état de santé précaire. Blessé gribement en assurant, en première ligne, le service médical de la compagnie 2/153.

#### CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE

Caisse d'assistance médicale de guerre et Secours de guerre à la famille médicale réunis, 5, rue de Surène, à Paris (8°). — Le total de la souscription au 15 janvier 1918 s'élève à 02300 france.

Souscriptions reques du 16 décembre 1917 au . 15 Janvier 1918.

(Cette liste ne comprend pas les sonscriptions provenant des engagements de versements mensuels.)

3 403 fr. 65; Pr Henri Poucy, Moutevideo (Uruguay) (2" vers.).

1 000 francs : Pr Leguen, Paris (29 vers.).

500 francs: Drs Villar Iglésias et Diaz de Rabago y Aymar, Santiago (Espagne) (par l'intermédiaire du Pr Lequeu).

200 francs : Mme Paul Kahn, Paris (3º vers.).

150 francs: Le Syndicat des médecins de l'arrondissement de La Rochelle (3º vers.).

125 francs: Dr Renaud-Badet, Paris.

120 francs: Dr Beruard (G.), Paris (7º vers.).
100 francs: Dra Jacob, Paris (5º vers.). — Noir (Julien),

Paris (8º vers.). — Pascault, Cannes (8º vers.) — Raymond, Nice (3º vers.). — Saint-Ánge. Toulouse (4º vers.).

# LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUE

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

# *Yaléromenthol*

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans loutes les Affections nerveuses:

Neurusthénie, Hysté. ½, Insomnie, Excitabilité nerveuse, Migraines,
Palpitations, Toux nerveuse, Assàme nerveux, Vontissements spasmodiques, Gastratgies, etc.

alpitations, Toux nerveuse, Assame nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastralgies, etc Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Paris.

Ch. LOREAU

### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3Ms, RUE ABEL - PARIS

Tél. Roq. 41-85

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS
par le 606

Par le Dr MILIAN Médecin des hôpitaux de Paris.

édition, 1914, I vol. in-16 cartonné ..... I fr. 50

### CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE (Suite)

60 francs : Drs Courgey, Ivry-Port (24e vers.). - Eichunller, Tunis (6º vers.). - Lamonroux, Montpellier (5º vers.). - Lebrun, Ivry-Port (21º vers.).

50 francs: Drs Allard, Duclair (S.-Inf.) (6º vers.): d'Angerville, Varzy (Nièvre) (5º vers.). - Bazy père, Paris (18e vers.), --- Billard, Malesherbes (Loiret) (3e vers.). - Dalché, Paris (4º vers.). - Garnier, Paris (18º vers.). - Lannois, Lyon (4º vers.). - Le Garrec, Lorient (3º vers.). - Leredde, Paris (3º vers.). - Siredey, Paris (9e vars.), - Mme H. M., Dijon.

25 francs : Drs Polic-Desiardius, Muret(Haute-Garonne) (3º vers.). - Saurel, Le Pouget (Hérault) 4º vers.).

20 francs : Drs Cadre, Pontivy (Morbihan) (2º vers.). -Coulomb, médecin-major à bord du Latoueke-Tréville, armée navale (2º vers.). -- Le Meignen, Sonrdeval (Man che) (3º vers.). - Richou, Paris. - Thomas, Censerey (Côtc-d'Or) (28° vers.).

10 francs: Dr Decrop, aide-major, ambif. 3/44, S. P. 156. 600 francs; Dr Duchamp, Saint-Etienne (Loire) (4º vers.). 500 francs : M. Vicario, pharmacieu, Paris (3º vers.). -Dr Bondet, Nicey (Côte-d'Or) (4e vers.).

200 francs: Drs Arnaud-Routier, Paris (2º vers.). -Maurice Roy, Paris (3c vers.).

150 francs: Drs Breuil, Troyes (Aube) (4º vers.). -Vié, Tamatave (Madagascar) (17º vers.).

120 francs : Dr Desnos, Paris (5º vers.). - Dujarier, Rennes (10º vers.). - Dumesuil, Courbevoie (Seine) (13º vers.). - Liou, Paris (4º vers.).

100 francs: Drs Hourlier, Ermont (S.-et-O.) (2º vers.). Jeannin, Versailles (3º vers.).
 Masquin, St-Didier (Vancluse) (5º vers.).

90 frants: Drs Ledoze, Clohars-Carnoët (Finistère), ... Groslier, Moutmarault (Allier) (9" vers.).

60 francs : Dri Boivin, Saumur (M.-et-L.) (4º vers.), --Brunon, Pirminy (Loire) (4e vers.). -- Favol, Marseille (6º vers.).

50 francs: Dr. Ayasse, Oran (3º vers.). - Bagou, Puybrun (Lot) (3e vers.). — Bazy père, Paris (19e vers.). - Bouquet, Tunis (5º vers.). - Braine, Paris (3º vers.). -Farines, Benzeville (Eure) (5e vers.). - Pr Frenkel, Toulouse (3º vers.). - Gautier, Paris - Muleur, Grasse (Alpes-Maritimes) (3º vers.). — Péan (E.), Paris, — Péan (Jacques), aide-major vre cl., Paris, -- Prieur (A.), Château-Thierry (Aisne) (2e vers.).

40 francs : Drs Guillemot, Thiers (P.-de-D.) (5º vers.). -Octtinger, Paris (17" vers.). - Anonyme, St-Martin-de-Ré (Charente-Inf.) (12º vers.).

30 francs : Dr Julliard, Châtillon-de-Michaille (2º vers.) 25 francs: Mme le Dr E. Delanoë, Mazagau (Maroc) (5º vers.). - Dr Grasset (R.) Clermont-Ferrand (4º vers.). 20 francs : Drs Bagot, père, St-Pol-de-Léon (Finistère) (5º vers.), - Duprilot, Chevreuse (S,-et-O,) (5º vers.),

10 francs : Drs Alvaro Esquerdo, Barcelone (Espagne). -- Heydenreich, Ambarès-et-La-Grave (Gironde), --Julin, aide-major de 1re cl., 63e infanterie, S. P. 164 (2º vers.). - De Spéville, Paris (4º vers.). - Varnier, Bessan (Héranlt).

5 francs : Dr Velnet, Le Blanc (Indre).

Prière d'adresser les souscriptions à M. le Trésorier (sans indication de nom) de l'Association générale des Mideeins de France, 5, rue de Surène, Paris (8e).



## RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL



# RECALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une facon CERTAINE

EN POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS LA TRICALCINE EST VENDUE

PURE TRICALCINE TRICALCINE

TRICALCINE

TRICALCINE

FLUORÉE

MÉTHYLARSINÉE ADRÉNALINÉE

# L'Eau de Mer PAR LA

VOIE GASTRO-INTESTINALE

ANÉMIE, TUBERCULOSE LYMPHATISME. ASTHME CONVALESCENCE, ETC.

Reconstituant Marin Inaltérable de Goût Agréable

COMPOSITION

Eau de Mer captée au large, stérilisée à froid. Iodalgol (Iode organique).

Phosphates calciques en solution organique. Algues Marines avec leurs nucléines azotées. Méthylarsinate disodique.

Cinq centimètres cubes de Marinol contiennent exactement un centigramme d'Iode en combinaison physiologique.

Entièrement assimilable en Eté comme en Hiver. Pas d'intolérance. Pas d'Iodisme. Ni alcool. Ni huile.

### PROPRIÉTÉS : RECONSTITUANT, TONIOUE, DÉPURATEUR

Expérimenté avéc succès dans les Hôpitaux de Paris, notamment: Beaujon, Office Antituberculeux Jacques Siegfried et Albert Robin, Bretonneau, Charité, Hôtel-Dieu, Tenon, Saint-Antoine, Boucicaut, Pitié, Enfants-Malades, Laènnec, etc.

GRATUIT pour un Flacon "MARI adressé gratis et franco à MM. les Docteurs qui en feront la demande aux LABORATOIRES SPÉCIAUX DE THÉRAPEUTIQUE MARINE, à DIEPPE.

## ARTHRITISME

DIATHÈSE URIQUE RHUMATISME - GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert LE LABORATOIRE ALPH. BRUNOT et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Elimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.). pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse

. TRÈS EFFICACE .

ABSOLUMENT INOFFENSIE Ni toxicité générale. Ni texicité rénale.

> - 2 Doses par jour, dans un Verre d'Lau -DANS LES ÉTATS AIGUS: 4 à 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT PARIS - 16, Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

# Dialyl

TOUTES PHARMACIES ENVOI GRATUIT de Flacons de "Dialyl" à MM. les Docteurs ainsi eu'aux Hôpitaux, Formations sanitaires Militaires et. individuellement. aux Soldats rhumatisants dont l'adresse sera donnée par MM. les Docteurs au Laboratoire du "Dialyl"

# Dialyl

TOUTES PHARMACIES

#### NÉCROLOGIE

#### LE DOCTEUR CAMILLE SAUVAGE

La famille médicale, si fortement frappée ces temps derniers, compte une nouvelle perte cruelle. Le Dr Camille Sauvage vient de succomber

Dès son internat, l'obstétrique l'attira et, celui-ci fini,

il fut chef de clinique du professeur Pinard. Ses premiers succès dans la voie des concours l'enga-

gérent à la poursuivre.

Au prix d'une volonté et d'une paissance de travail que ses amis n'ont cessé d'admirer, il vainquit les difficultés les plus grandes.

A l'avant-dernier concours, il fut nommé accoucheur des hôpitaux ; au deruich, professeur agrégé de la Paculté de Paris.

La carrière qu'il avait voulue, s'ouvrait belle devaut

lui. En toute tranquillité d'esprit il allait pouvoir continuer les travaux personnels qu'il avait entrepris,

Mais la guerre éclata. Avec sa fougue habituelle il partit plein d'entrain et, dans une ambulauce du front, il travailla sans relâche.

Ce n'est que tout récemment que, fatigué, il accepta de rentrer à l'intérieur, où brusquement la mort vint le

Quelques jours auparavant, il avait été décoré de la Légion d'honneur.

Puisse cette eroix qui couronne l'œuvre entreprise et trop tôt terminée être une consolation pour sa famille, Ou'elle sache aussi que son cœur délicieux, bien connu

de quelques-nus, avait donné à Sauvage des amis sûrs qui le pleurent aujourd'hui et qui ne l'oublieront pas.

HERSCHER.

#### NOUVELLES

Nécrologie. -- I.e Dr Alfred Suss, ancien interne des hôpitaux, chevalier de la Légion d'honneur. - Mme Boularan-Deval, femme de M. le Dr Boularan-Deval, médeciu en chef de l'hôpital Chaptal. - Le Dr Bouisson, ancien interne des hôpitaux de Paris. - Le Dr Fernand Pargeul, ancien interne des hôpitaux de Lyon, pharmacieu aidemajor de 1re classe, au début de la guerre, passé sur sa demande capitaine au 121º rég. d'infanterie, chevalier de la Légion d'honneur, décoré de la Croix de guerre. -Mmc C. Roques, veuve du Dr Roques, médecin honoraire des hôpitaux de Paris. - Le médecin auxiliaire Roger Salebert, mort pour la France, le 30 janvier 1918, fils du médecin inspecteur Salebert. - Mile Suzanne Trannoy, fille de M. le Dr Albert Trannoy. - Le Dr Jacques Duelaux, médecin aide-major de 1º0 classe, décoré de la médaille coloniale, décédé à l'âge de trente-quatre aus, de maladie contractée sur le front, - Le Dr Talairach, médecin général de la marine, décédé à l'âge de quatrevingts ans, commandeur de la Légion d'honneur. --Le Dr Métin, médecin principal de 1re classe des troupes coloniales, officier de la Légion d'honneur, ancien professeur de l'École d'application du service de santé des troupes eolouiales. - Le Dr Aubin, directeur de l'asile d'aliénés de Marseille

## Tablettes de Catillon

Ogr 25 corps thyroide, titre, sterilise, bier bien toléré.

avec ces granules qu'ont été faites les observations discutées que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relèvent vite ASYSTOLIE, DYSPHÉE, OPPRESSION, COÈMES, Affections MITRALES, CARDIOPATHIES des ENFANTS et VIEILLARGS, etc.

GRANULES PAR EXCELLENCE DE CATILLON

Vombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques ; les teintures sont infidèles, exiger la Signature CATULE Brix do l'Academie do Medecine pour "Etrophanius et Strophantine", Medeille d'er Expos. univ. 1900, 







# SEL HUNT

= GRANULÉ FRIABLE =

Pansement calmante la Muqueuse stomacale"

ACTION SURE

INNOCUITÉ ABSOLUE

Le Sel de Hunt réalise l'Alcalin-Type spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique. Maigré sa surprenante efficacité, il ne conlient ni opium, ni codéine, ni cocaine, ni substance toxique ou alcaloidique quelconque: dans les crises douloureuses de l'hyperchlorhydrie, il supprime la douleur en en supprimant la cause même. Pas d'accoutumance il eS die d'Hunt poduit toujours les mêmes effets aux mêmes doses. — On le trouve dans toutes les Phiw. Envoi gratuit de Flacons de

SEL HUNT

MM. les Docteurs pour leurs Essais, ainsi qu'aux Hôpitaux et Formations Sanitaires militaires Le Sel de Hunt est "friable", c'est-à-dire qu'il se délite dans l'eau en donnant, après agitation suffisante, une dilution homogène de poudres impalpables. On doit, en général, utiliser cet avantage qui en assure l'action uniforme (pansement calmant) sur la muqueuse stomacale. Cependant, pour des troubles légers de la Digestion ne nécessitant que de faibles does, ou à défaut de liquide sous la main, on peut aussi prendre le Sel de Hunt à sec.

EMPLOI AISÉ

ABSORPTION AGRÉABLE

SFI DE HUNT

LABORATOIRE ALPH. BRUNO7 16. Rue de Boulainvilliers. Paris (16°

Société de médecire légale. — La société de médecine légale de Prance a tenu, le 11 février, une séance sounnelle à l'occasion de son cinquantième auniversaire. Cette séance a été présidée par le sous-secrétaire d'État du service de sauté.

Sous-secrétariat du service de Santé. — M. le médecin inspecteur Rouget est chargé de la direction des services techniques et du personuel du service de sauté militaire.

M. d'Ambert, chef de burean an unitistère de la Guerre est nommé chef de cabinet; M. Vídier, inspecteur général au ministère de l'Instruction publique, est nommé chef adjoint; M. Gerbaud est nommé chef du secrétariat particulier; M. Morel, agrégé de l'Université, est nommé attaché.

Mariages. — M. le Dr Etienne Piot, médeciu aidemajor au 213º d'artillerie, décoré de la croix de guerre, et M<sup>110</sup> Marie-Antoinette Labrousse. —

Légion d'honneur. — Sons inscrits au tableau spécial pour commandeur :

DUVAI, (Pierre-Emmanuel-Marie), médecin général de 2º classe de la marine.

Pour officier:

DURAND (Autónie-Auguste-Victor), médecin eu chef de i'r classe de la marine. — IA.CARIÈRIE (Asselme-Achille), médecin en chef de 2º classe de la marine. — BANTIER (Prançois-Fanile), médecin principal de la murine. — BECLASSON (Firmin Victor-Toussaint), médecin principal de réserve de la marine. — HENNY (Baptiste-Joseph), pharmacieu en chef de i'r elasse de la marine. Pour chevalier:

FERRIER (Marcel-Armand-Alix), médecin auxiliaire (active) au 47º batallon de tirailleurs séuégalais: déjà proposé pour la médaille militaire ley juille 1916. Pendant le combat du 21 octobre 1917, a fait preuve d'un courage et d'un dévouement remarquables en donnant ses soins aux blessès sous un leu voilent de mitrailleuses.

GIRAUD (Jules-Marius-Félix), médecin de 1re classe de la marine. --- DUPIN (Isaac-André-Edonard), médecin de 17e classe de la marine. - COROLLEUR (Alfred-Joseph-Marie), médecin de 1<sup>re</sup> el, de la marine, - Kagi (Pierre-Jules-Prançois), médecin de 1re classe de la marine. -LE BERRE (Jean-François-Marie), médecin de 1ºc classe de la marine. - BOUTHILLIER (Georges-Edouard-Ferdinand), médecin de 1re classe de la marine. -- Poter, (René-Adolphe), médecin de 1re classe de la marine. - Lassi-GNARDIE (Henri), médecin de 1re classe de réserve de la marine. - LE COUTEUR (Albert-François-Eugène), médecin de 17º classe de réserve de la marine. - BELLAMY (Eruest-Louis-Eugène-Pierre), médecin de 1re classe de réserve de la marine. - JOYAU (Ferdinand-Joseph-Anselme), médecin de 170 cl. de réserve de la marine. ---BROUSMICHE (Edouard-François-Charles), pharmacien de 1re classe de réserve de la marine. -- Colin (Laurent-Jean-Joseph), médecin de 1re classe de réserve de la marine

Témoignage de satisfaction. — Un témoignage officiel de satisfaction avec inscription au ealepin a été accordé à M. le médecin principal Lucas (Jean-Alexis), médecin-

## CURE RESPIRATOIRE

Histogénique, Hyperphagocytaire et Reminéralisatrice

# PULMOSÉRUM

Combinaison Organo-Minérale

Phospho - Garacolée

Médication des Affections

# **BRONCHO-PULMONAIRES**

(Toux, Grippes, Catarrhes, Laryngites et Bronchites. Suite de Coqueluche et Rougeole)

Mode d'Emploi: Une cuillerée matin et soir.

Echantillons sur demande

Laboratoire A. BAILLY, 15, Rue de Rome, PARIS

major de l'Armorique, bâtiment-écoloe des apprentismarins: a fail preuse de haude conscience professionnelle et de valeur scientifique dans l'étude du dévelopment et de l'éducation physiques des élèves, et apporté un soin minutieux dans la rédaction des rapports semestriets, très documents, établis à la fin de chaque période d'instruction.

Organisation de la lutte contre la syphilis en France. — Le Conseil d'administration de l'Union des syndicats médicanx de France, rénni le 10 janvier 1918,

Informé des projets de l'Assistance publique relatifs à l'organisation médicale de la lutte contre la syphilis,

Appronve, de nouveau, l'institution de dispensaires affectés spécialement au traitement d'une maladie qui est une des causes principales de la dépopulation de la Prance et, au même degré que l'alcoolisme, la cause des dégénérescences et des infirmités;

Demande, de nouseau, que la direction de ces dispensaires soit confiée à des praticiens désignés d'accord avec les Syndicats médicanx, capables d'apprécier les compétences techniques et professionnelles, et non, direciment, aux prétest squi penvent juger seulement sur des titres d'ordre administratif on même simplement politione:

Proteste, au nom du Corps médical, contre la volonté de l'Administration d'ouvrir les dispensiires à ous le malades, quelle que soit leur situation matérielle; ceci parce que l'œuvre de prophylaxie exige l'examen approfoudi, par les chefs de service, et le traitement individual des malades, saus ancune exception. Sente, la limitation du nombre des syphilitiques admis dans les dispensaires peut assurce aux indigents et aux nécessitenx des soins attentifs et partieuliers, comparables à ceux qu'uu malade reçoit de son médecin personnel. L'ouverture des consultations, sans contrôle, conduit nécessairement à un traitement avengle, à un machinisme thérapeutique qui constitue le-plas grand obstacle à la prophylaxie et à la surirson de la svibilis.

Prisonniers appartenant au service militaire. — Le ministre de la Guerre fait connaître ce qui suit:

1º Les certificats officiels destinés au personnel sanitaire retenu en captivité ne sont établis que si une enquête faite auprès du corps permet d'affirmer que le prisomier appartenait bien, lors de sa capture, au personnel neutralisé porteur du brassard de la Croix-Rouge;

2º Ces certificats ne sont en aucun cas remis aux familles, mais transmis, le cas échéant, aux prisonniers, par la voie diplomatique;

3º La possession de cette pièce n'est pas indispensable aux prisomiters pour obtenir le rapatriement; les gouvernements bedigérants procédent régulièrement à l'échange des listes officielles contenant les nons des membres du personnel santiatre reconns:

4º Bien que le ministère de la Guerre reçoive des dépôts fous les renseignements qui lui sont nécessaires, les familles ont toute latitude pour signaler à l'Imspection générale des prisonniers de guerre, 48, avenue de Saxe, les membres du personnel sanitaire se trouvant encore en capitité.

Leurs indications doivent être adressées par écrit.

Où en est la relève des médecins des classes anciennes?

— M. le commandant Maurice Binder, député, demande à M. le ministre de la Guerre si : 1º la circulaire de no-

# UROFORMINE GOBEY Comprimés doés à 0 \*\* 50 Chexaméthylène-tétramine chimiquement pure.

ANTISEPTIQUE IDÉAL

# des Voies Biliaires et Urinaires

RÉFÉRENCES Prescribez

BERY, (I. MEDICALES; BRAYLE, C. MEDICALES; Barbler, E. M. Barbler, Forder, F. M. Barbler, Port. Loguest, Paris, (Pocker), Potocki, M. des H. Paris, Port. Pousson, de Brodeaux, Rabber, Ch. dos H. Borceaux, Rabber, Ch. dos H. Borceaux, Thirroiotz, M. des H. Paris, Philipside, M. des H. Paris, Philipside, M. des H. Paris, Paris, Potocki, M. des H. Paris, Paris, Potocki, M. des H. Paris, Philipside, M. des H. Paris, Paris, Potocki, M. des H. Paris, Paris, Paris, Paris, M. des H. Paris, Par

l'Uroformine Gobey, produit français, dans toutes les affections où vous prescriviez

dans toutes les affections où vous prescriviez l'Urotropine: Antisepsie des Voies Biliaires et Urinaires, Rhumatisme, Phosphaturie, Prophylaxie de la Fièvre typhoïde, etc.

3 à 6 Comprimés par jour dans un verre d'eau froide.

ÉCHANTILLONS : 4, FAUBOURG POISSONNIÈRE, PARIS

vembre 1916 sur la relève des vieilles classes des officiers du service de santé aux armées par les classes plus jeunes de l'intérieur est en voie d'application; 2º dans le cas de l'affirmative, quelle est la classe actuellement relèveé et quel est le temps nécessaire pour effectuer la relève d'une classe.

Réponse.— vº La circulaire du 17 octobre 19.6 fasant la répartition des officiers du service de samté à l'intérieur et aux armées d'après la classe de mobilisation est en voie d'application. 2º Par le jeu de cette répartition, la classe 1832 est actuellement ramenée à l'intérieur. Le temps nécessaire pour opérer la relève d'une classe varie suivant les nécessités du service (2s à 35 journe environ).

Faculté de médecine de Paris. — Cours de clinique des maladies cutanées et syphilitiques (Hōpital Saint-Louis). — Conférences prutiques pour le diagnostic et le truitement des maladies vénériennes et eutanées parasitaires dans l'armée, par le D' GASTOU, médecin-unijor de ve classe, auxicin ché de chifunge de la Paculté.

Ces conférences aurout lien en quatre séries de six jours chacune, du lundi au sauretil de chaque semaine, tous les jours à 17 heures à l'hôpital Saint-Louis, 40, rue Bichat. Elles out pour objet de rappeter les notions indispensables et s'afressent aux médecins militaires et milipensables et s'afressent aux médecins militaires et militarisés et aux médecins français ou alliés qui se préoccupent de la santé publique.

1re série (18 au 23 février). — 2º série (25 février au 2 mars). — 3º série (4 au 9 mars). — 4º série (11 au 16 mars).

17º leçou (lundi). Introduction; diagnostic des chancres. 2º leçou (mardi). — Diagnostic des syphilides cutanées et muquenses.

3º leçon (mercredi). — Diagnostie des syphilides gommenses et des syphilis nervenses et viscérales.

4º leçon (jeudi). — Diagnostic de la lèpre, des tuberculoses cutanées et des maladies simulées.

5º leçon (vendredi). — Traitement de la syphilis. 6º leçon (samedi). — Diagnostic et traitement de la

6º leçon (samedi). — Diagnostic et traitement de la gale, de la phtiriase, des teignes et de la blennorragie.

Un enseignement pratique sera joint à chaque leçon: Recherche du spiro-lète, bacille du chaucre mon, gonocoque; réaction de Wassermann; bacille de la lèpre; technique du traitement de la syphilis; frotte; désinfection; éponillage.

Faculté de médecine de Paris. — Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — M. le professeur Gilbert. — Leçon, sameil 10 février, à 10 lu 3/4: Leçon clinique sur Un eas d'aort. le chronique ectasiante, angine de poirrine et tabes.

BBBBB

### 15. GAND 1 MÉD. D'OR — Produit excultangais — DIPLOME D'HONNEUR 1 LYON, 1917. I ÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerreux).

Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses
x vàx gout âch. repas.—e. Ruo abell. Paris — le Fi. 3 ft.—H wore, ni elega, ni elega, ni elega.





### MÉDECINE PRATIQUE

#### UNE NOUVELLE PRÉPARATION MARTIALE : LA FERROPHYTINE

Depuis les belles recherches de Havem sur le sang et ses altérations, e'est un dogme de considérer l'anémie, et surtout la chlorose, comme les manifestations pathologiques d'un appauvrissement de l'organisme en fer ; aussi ne discute-t-on plus de l'opportunité de l'administration de ce métal dans ces affections, mais sculement du choix qu'il convient de faire parmi les nombreuses préparations qui le contiennent. Les expériences de Claude Bernard démontrant la non-absorption des sels de fer, solubles ou iusolubles, par les voies digestives, n'ont rien perdu de leur valeur, quoique les conclusions qu'en tirait le grand physiologiste aient été quelque peu contestées : il est hors de donte, en effet, que cette absorption, si elle existe, ce qui reste très problématique, est extrêmement minime et insuffisante pour combler le déficit des globules ronges appauvris. Il serait toutefois exagéré de dire que l'absorption de ces ferrugineux reste sans résultat aucun, car ils ont permis incontestablement l'amélioration de nombre de chlorotiques (1), mais il est bien entendu que leur action insuffisante d'une part, leurs inconvénients nombreux d'antre part (gastralgie,

(1) On sait comment out été explajués les résultats obtens à l'aide de préparations ferrajamess inalsonables. Nos aliments ordinaires contiennent du fer sous forme de contissions organiques comptles es. Ce fer organique est absorbable s'il ne sabit dans le tube digestif certaines actions découssaites qui le manierant à une forme plus shuple inabsorbable congunique de nos aliments contre ces actions décomposantes et alupement une dans distribute de la proposition cui attait d'être es assorbé.

constipation, coloration dentaire), laissaient souhaiter que l'on tronyât mieux.

La Perrophytine est un sel de fer neutre de l'acide auhydro-oxyméthylène-diphosphorique, contenant 7,5 p. 100 de fer et 6 p. 100 de phosphore, le métal et le métalloide unis sons forme de combinaison organique, stable, insoluble dans l'eau et dans l'acide chlorhydrique dilné, mais soluble dans les liquides aqueux alcalius. Ce composè phospho-ferrique possède la forme colloidale, ses particules extrêmement ténues traversent l'estomac sans y subir aucune espèce de modification, puis sont solubilisées dans le milieu alcalin intestinal où elles sont absorbées par les chylifères. La Perrophytine contient, nons l'avons dit, 6 p. 100 de phosphore végétal assimilable; elle permet par conséquent l'application thérapentique simultanée de deux éléments dont l'action est éminemment complémentaire : le fer, stimulant de la fonction hématopolétique : le phosphore, reconstituant général et tonique nerviu.

On preserira doue la Perrophytine dans les diverses formes d'anémies, accompagnées de débutrition, dans les états neurasthériques avec anémie concomitante, enfin et surtout dans la réhorese, oi, forsaqui'j a mappétence, troubles digestifs, hyperesthésie gastrique, elle sera beancou mient solèrée que les autres ferrugineux. De savent agréable, dépourvue de tout stypticité, n'entravant unilement la digestion, ne colorant pas les dents, la Perrophytime sera très appréciée de tous ces malades qui en retéreront le plus grand béméñee.

La Ferrophytine est fabriquée par les Laboratoires Ciba, 1, place Morand, à Lyon, qui en tiennent gracieussement des échantillons à la disposition du corps médical.



# **POUGUES**

== SAINT-LEGER === ALICE Etablissement thermal ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

EAUX DE RÉGIME
PAR EXCELLENCE des DYSPEPTIQUES
RECONSTITUANTES des FAIBLES
et des CONVALESCENTS

Echantillons GRATUITS aux Docteurs C'e de POUGUES, 15 & 17, Rue Auber, PARIS

# CARABAÑA

PURGATIVE. DÉPURATIVE. ANTISEPTIQUE





Dépôt dans toutes les pharmacies

### INSTITUT VACCINAL DE TOURS

Vaccin de génisse à haute virulence

En tubes pour 2 à 4, 20, 25 et 40 personnes (ces derniers en étain, vissés, s'ouvrant et se fermant à volonté), pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Notions fondamentales de chimie organique, par CHARLES MOUREU, membre de l'Institut et de l'Académie de médecine, 5º édition, 1 vol. in-8 de 548 pages :

22 francs (Gauthier-Villars, éditeur à Paris). Voici un ivre qui justifie pleinement le grand succès

qu'il a obtenu. An cours du dernier demi-siècle, le domaine de la chimie organique s'est étrangement développé. Aux quelques centaines de produits immédiats retirés des êtres organisés, qui constituaient le seul matériel d'études. se sont ajontés quelque deux cent mille produits synthétiques. Mais, au fur et à mesure que des corps non veaux apparaissaient, la connaissance de leur constitution se développait, leur classement logique devenait possible, les lois de leur fabrication, de leurs transformations, de leurs réactions se dégageaient, les mèthodes se perfectionnaient et prenaieut un caracère général. Bref, au lieu d'un domaine restreiut mais en désordre, où ancune notion d'ordre général ne permettait d'orienter les études, nons avons un musée immense, mais où tous les documents, méthodiquement classés s'offrent dans une éclatante lumière aux yeux des travailleurs.

Mais, dans ce musée bien ordonné, il fant un guide, pour exposer les principes directeurs qui permettrout d'entreprendre une promenade fructueuse.

Ce guide, M. Moureu nous l'apporte dans un volume de dimensions restreiutes, où les notions foudamentales

Extrait renal

MONCOUR

Insuffisance rénale

Albuminurie

Néphrites, Urémie

4 à 16 sphéroti

par jour

En sphérulines

les plus compliquées de la chimie sont exposées avec une clarté, une précision qui les rendent accessibles, moyen-

naut un peu d'attention, aux plus profanes des lecteurs. Après avoir lu et s'être assimilé le livre de M. Moureu, on connaît le langage chimique et on est capable de comprendre le mécanisme intime des transformations moléculaires dout la connaissance est aujourd'hui indispensable à quiconque s'intéresse à la biologie et veut étudier les phénomènes de nutrition chez les êtres vivants.

Mais l'ouvrage n'est pas seulement une introduction à la chimie. Par tur choix très ingénieux des exemples, l'anteur arrive à présenter à son lecteur à peu près tons les corps importants de la chimie organique, et, comme le livre se termine par une table des matières alphabétique de 2 500 mots, il pent servir à apprendre au médecin la fonction et la constitution de la plupart des substances chimiques dont il rencontre le nom au cours de ses ectures

Je n'hésite pas à déclarer que l'ouvrage de M. Monreu est un des plus remarquables et des plus utiles que j'aie eu l'occasion de lire au cours de ces dernières années.

La nouvelle éditiou l'a mis au couraut des derniers progrès de la science. Le chapitre Stéréochimie a été entièrement refondu, et un nouvean chapitre a été consacré aux matières colorautes.

G. LINOSSIER.

TÉLÉPHONE 114

nrénarations

MONCOUR

Extrait

Phospho-Créosotée Émulsion MARCHAIS Cotoerhee De 3 à 6 cuil, à café a Sémiologie Cardiaque actuelle of pages avec figures, cartonné...

### PRODUITS PHYSIOLOGIOUES

TÉLÉPHONE II

49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

Extrait de biie MONCOUR Collques hépatiques Lithiase

Ictère par rétention sphérulines

dosées à 10 ciar De 2 à 6 sphérutines par jour

Corps thyroide MONCOUR Myxædème, Obésité Arrêt de Croissance

Fibromes En bonbons En sphérulines dosées à 15 ctor

dosés à 5 ejgr. dosées à 35 cigr. De 1 à 5 bonbons par je De 1 à 6 sphérulines -

Pondre overlenne MONCOUR Aménorrbée Dysménorrhée Ménopause leurasthénie féminin

En sphérulines desées à 20 c/gr à 3 sphérutines par jour.

de Muscle lisse Extrait de Muscle strié Moelle osseuse Myocardine Poudre surrénale Thymus, etc., etc.

Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hôpitaux de Paris. Elles ne se délibrent que sur prescription médicale

des ARTHRITIQUES Régime

CONGESTION des

## VARIÉTÉS B. AU

1

#### LE MÉDECIN-CHEF

Par le D' BÉRANGER-RAIMOND Aide-major de 1 de classe, Chef d'équipe chirurgicale.

Définition. — Ce titre indique une des fouetto plus importantes du service de santé.

Catégories de médecins-chefs. — Depuis le médecinchef d'un petit hôpital auxiliaire jusqu'au médecin-chef d'un grand centre hospitalier, il y a toute une gaunne : médecin-chef régimentaire, médecin-chef d'ambulauce,

médeein-chef des braneardiers, du champ de bataille...

Signes qui permettent de reconnaître un médecin-chef.

— A. AU MILIEU DE L'ÉLÉMENT CIVIL. — 1º Dans la majorité des eas, il a 'au moins trois galons. Ce chifire de

trois doit éveiller l'attention des confrères; d'ailleurs, e'est un acte qui devient rapidemeut réflèxe. 2º Il est presque toujours décoré : un axiome militaire éuonec en effet que » les subalterues sont toujours récompensés dans la personne de leur chef ».

3º Daus ses déplacements, il est souvent accompagné d'un autre toubib ou d'un officier d'administration à étoiles à dix branches : dans ce dernier cas, le diagnostie s'impose presque.

4º Etant officier monté et bien que médiocre cavalier, il aime à parader à cheval. Dans ses relations mondaines, il ne déteste pas discourir sur la guerre. C'est un grand redresseur de torts et un éminent stratère. B. AU MILIEU DE L'ÉLÉMENT MILITAIRE. — a. A l'hôpital. — 1º II a un bureau, le bureau du médecinchef, dont la porte d'entrée est décorée d'une panearte àux d'apeaux multicolores.

11 écrit peu, mais signe beaucoup ; sa présence exige

do Son arrivée est toujours signalée à l'avance; il a le

4° Nos grands chefs médieaux ont une certaine affinité pour M. le médecin-ehef. Les visites de MM. les inspecteurs lui sont à peu près uniquement réservées — ce qui ne veut pas dire qu'il reçoive toujours des compliments.

b. Au cantonnement de repos. — Le médecin-tele devient le directeur de l'Hygôthe communale : propreté des rues, stérillaction des eaux, établissement et entretien des feuillées... S'îl est médecin-chef d'ambulance, il se soucie beaucoup des chevaux et des voitures. Ces rôige lui tiennent tout particuliérement à cœur. Appelé à soigner les humains, il souce qu'il pourra s'intéresser avec suecès sux animanx. Dès l'automne, les clous à glace et les bubbles des fouçous font su précocupation constante. Dès le printemps, il peuse à la tonte des chevaux et à l'éclatemieut des moyens.

Ses relations avec ses officiers. — A. DANS LES RROONS. — Le médecin-clief vit à part, le plus souvent avec sa familie; il n'a de rapports avec ses confrères qu'à l'hôpital. Encore communique-t-il le plus souvent avec eix par l'intermédiaire de petites notes revêtues d'un superbe cachet et d'unaixées de son Bureau.



# Le Diurétique rénal

# SANTHÉOSE

### LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sur des Cures de Déchloruration sous ses QUATRE FORMES

PURE
Le médicament régulateur par
excellence, d'une citicacité sans
égale dans l'artério-sclérose, la
présclérose, l'albuminurie, l'hydropisie.
DOSES : 2 à 4 cachots par jour,

PHOSPHATÉE
L'adjuvant le plus sûr des cures
de déchloruration, le reméde le
plus heroïque pour le brightique comme est la digitale pour
le-cardiaque au su que tem pour

res Le médicament de choix des e le cardiopathies, fait disparaitre les codémes et la dyspnée, renpur force la systole, regularise le ser cours du sang.

LITHINÉE
Le traitement rationnel de l'ar
thritisme et de ses manifestations; jugule les crises; enraye
la diathèse urique, solubilise
les acides uriques,

- Ces cachets sont en forme de cour et se présentent en boites de 24. - Prix 5 fr.

PRODUIT FRANÇAIS

4, rue du Roi-de-Sicile

PRODUIT ERANGAIS

### VARIÉTÉS (Suite)

B. Aux amméris. — Po Dans une ambulance. — Obligée prendre ses repas en commun, il préside majestureusment la table de ses officiers. La plupart d'entre eux sont les deux de l'entre de l'entre eux sont les jeunes qui ont une légère répulsion pour l'infanterie. Il a droit aux rations les pius fortes, parce qu'il verse toutes ses sindemnités à la popote. Mais à peine vient-il de quitter la table, que la conversation s'anime. La critique s'exerce l'iberneut: d'épuis la façon de se tenir à table jusqu'à ses appréciations scientifiques, tout y passe. Les absents ont toujours tort, et puis le Français n'excelle-t-il pas dans l'art de railler? Heureusement la minute écoulce est vite oubliée. Tout est pour le mieux.

2º Dans un régiment. — Le médecin-chef est submergé, puisqu'il fait partie des services et non du commandement.

Ses relations avec MM. les officiers. — Jouissant dans so formation des droits et précapatives d'un cheé de corps, avec MM. les officiers il est traité suivant son véritable grade. Il faut avouer qu'il suit cependant grouper beaucoup de sympathies grâce à sa valeur morate et à son savoir. Plus il est près du front, plus il a de véritables amis.

Sa manière d'être. — 1º Avec les blessés et les matades. — Ces pauvres soldats ne connaissent que fort peu le médecin-chef. Ceux qui se présentent à lui pour l'obtention d'une permission ou d'un cougé de convalescence ne peuvent qu'ou garder une excellente impression. 2º Aues M<sup>me</sup> les infirmières (sans distinction de Société).
— Le médecin-chef reçoit toutes les doléances dece-dames. Il désire en général leur être très agréable. L'opposition des sexes et la galanterie française, malgré la longueur de la guerre, n'qui pas perdu leurs droits.

3° Avec les infirmiers. — Bon et peu militaire avec les infirmiers, surtout s'il a exercé un mandat électoral ante bellum, il a ses préférés, les petits embusqués du service de santé: son ordonnauce, son cycliste, ses secrétaires.

Pouvoir de M. Is médecin-chef. — Il note ses officiers, les propose pour l'avancement et les décorations. Bon nombre de confrères qui entretienment une cordialité assez grande avec M. le médecin-chef, qui acquisescent volontiers à ses façons de voir, pensent probablement aux conséquences heureuses qui pourront résulter de leur conduite. C'est également, 6 rôle ingrat, M. le médecin-chef qui distribue parcimonieusement les punitions. Il dispose d'un miximum avant de transmettre par la voie hiérarchique. Emfi il accorde les permissions. C'est un des rôles que ses poilus et ses officiers apprécient le plus. Il e sait bien d'ailleurs et en profite raisonnablement.

Conclusions. — Le médecin-chef est done situé, localisé dans la vie militaire. C'est une des nombreuses figures, un des nombreux types que la guerre 1914 aura définitivement caractérisés, et bien des années se seront couties, que le vieux Brisquard, au coin de l'âtre par les longues soirées d'hiver, contant ses exploits à ses petits-cufants, parlera avec reconnaissance de M. le médecin-chef.

# DIGITALINE crist®

Académie de Medecine de Parte Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

CRANULES BLANCS

GRANULES BLANCS

GRANULES ROSES

au 1/10\* de millige.

AMPOULES au 1/4\* de millige.

AMPOULES au 1/40\* de millige.

49, Boul. Port-Royal, Paris.

# NATIVELLE

# PipérazineMIDY l'anti-urique type .



TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS
ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES EMFANTS
FARINES MALTEES JAMMET

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC. UÉRÉALES JAMLET pour Décoctions - CACAO GRANYILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échautillors, sur demande, M° JAMMET, 47, Ruo de Miromesnil, PARIS

## ARTHRITISME

DIATHÈSE URIQUE RHUMATISME — GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert
PAR LE LABORATOIRE ALPH, BRUNOT
et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Elimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse

# TRES EFFICACE

ABSOLUMENT INOFFENSIF |
Ni toxicité générale,
Ni texicité rénale.

- 2 Doses par jour, dans un Verre d'Eau DANS LES ÉTATS AIGUS :
4 à 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH, BRUNOT PARIS - 16, Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

# Dialyl Scieble dans FEan: "Curse d'eau dialpile."

TOUTES

TOUTES PHARMACIES ENVOI GRATUIT
de Flacons de "Dialy!"
à MM. les Docteurs ainsi
qu'aux Hôplatux, Formations sanitaires Militaires
et, individuellement, aux
Soldats rhumattants den
l'adresse sera donnée par
MM. les Docteurs au
Laboratoire du "Dialy!"

# Dialyl

Soluble daus l'Eau ; "Cures. C'eau diaigide "

TOUTES PHARMACIES

### NÉCROLOGIE

#### LE PROFESSEUR ERNEST GAUCHER

Le professeur Gaucher est né à Champleury (N'§vre), le 26 juillet 1854. Il fut l'élève de Potain, Brouardel, Hil-

lairet, Bouchard. Interne des hôpitaux de Paris en 1877, il passa sa thèse inaugurale (1882) sar l'épithélioma primitif de la rate. Il mit ainsi au jour une nouvelle entité morbide connue sous le nom de « unladie de Gaucher ».

Médecin des hópitaiux de Paris en 1886, professeur agrégé en 1892, il fit pendant neuf ans, à l'hópital Saint-Antoine, un cours fort suivi sur les maladies de la peau, en memetemps qu'il créa dans cet hópital une consultation dermato-syphiligraphique qui eut un très grand succès.

Nommé professeur de dernuato-syphiligraphie en 1902, à la suite du professenr Fournier, il devint ainsi médecin de l'hôpital Saint-Louis. Peu

spécialisé, il ent surtout, daus l'exercice de son professorat, des vues sur la pathologie générale. Ses pins intéressantes recherches s'adressent, en effet, avec Desmoulières, aux troubles de la nutrition daus l'eczéma et la sphilis, à la réaction de fixation dans la lèpre et le



Le Professeur Ernest GAUCHER.

nuycosis fongoïde. Il a laissé un *Précis de syphiligraphie* eu collaborátion avec plusieurs de ses élèves et un *Traité* de dermatologie très didactique.

A la mort de Barthélemy, il prit la direction du journal

A is mort de Barthelemy, il prit la direction du jou

la Syphilis, qu'il transforma avec l'aide de Lévy Bing, son rédacteur en chef, eu Annales des moladies whotiennes, pourvues d'abondants articles originaux et d'une très grande richesse d'analyses fort bieu faites.

Gaucher se consacrait surtout à son enseignement : mercredi, leçon cliuique ; dimanche, leçon didactique ; dimanche, leçon didactique. Deux fois par an il faisait, avec le concours de quelques professeurs, un cours de perfectiounement de cent leçons, suivi par beaucoup d'étrangers et qui avait ur grand succès.

Médecin principal de 2º classe, il était depuis la guerre médecin-chef de l'hôpital Villemin, dont il fut un

parfait administrateur (1).

(1) Nous nous excusons auprès de nos lecteurs de leur donner à lardivement une notice nécrologique sur le PF Gaucher, not le commandation de la commandatio

# MÉDICATION ANTIDIARRHÉIQUE

# GÉLOTANIN

*(TANNATE DE GÉLATINE)* AVANTAGES RÉUNIS DU TANIN ET DE LA GÉLATINE

PAS D'INTOLÉRANCE

INDICATIONS . Celles du Tanin et de ses Dérivés :

FORMULER pour :

ADULTES | CACHETS DE GELOTANIN CHOAY: Une boite.
Par jour: De 4 à 8 cachets de 0 gr. 50, à prendre au début, au milleu et à la fin des repas.

ENFANTS | PAQUETS DE GELOTANIN CHOAY : Une boite.

PAQUETS DE GELOTANIN CHOAY: Une boîte.

NOURRISSONS | Par jour: De 3 à 6 paquets de 0 gr. 25, à diviser dans le lait ou l'aliment habituel.

Laboratoire CHOAY, 44, Avenué du Maine, PARIS - Tél. : Fleurus. 13-07.

### Conditions d'Abonnement

Abonnement d'un an : 12 fr. (France) ; 16 fr. (Étranger).

Abonnements de guerre. — Pendant la durée de la guerre nous recevons aussi des renouvellements ou des abonnements nouveaux à 12 numéros moyennant 3 fr. 50 pour la France.



#### VAL=MONT=LA MONTREUX-TERRITET

600-660 M, d'altitude avec très belle vue sur le lac Léman. TABLISSEMENTS MÉDICAUX ET MAISONS DE RÉGIMES

goutte, diabéte, obésité, amaigris-s maladies des reins et des troubles

HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE, MASSAGE, RADIOTHÉRAPIE 5 Médecins et un chimiste attachés aux établissements, Docteur Widmer, Médecin-Directeur

# URASEPTINE ROG

# BAIN P.-L. CARRÉ ANT

ODO-BROMO-CHLORURE

Séance Académie du 11-8-10 (PARIS IV.)

Bain de Mer chaud chez soi, Bain Marin, Bain Salin chaud pour Convalescents, Anémiques, Neurasthéniques, Arthritiques, Rhumatisants, Nerveux et la Tuberculose osseuse infantile.

### SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIEF

HYGIENIOUES ET MEDICAMENTEUX Savon doux ou pur, S. surgras au Beurre de cacao, S. Panama, S. Naphtol soufré, S. Sublimé, S. Résorcine, S. Salicyfé, S. à l'Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade. S. Gondron, S. Boraté, etc.

SAVON DENTIFRICE VIGIER (antiseptique Pharmacie VIGIER, 42, boul. Bonne-Nouvelle, PARIS



Dépôt dans toutes les pharmacles

### INSTITUT VACCINAL DE TOURS

Vaccin de génisse à haute virulence En tubes pour 2 à 4, 20, 25 et 40 personnes (ces derniers en étain, vissés, s'ouvrant et se fermant à volonté), pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

### Maladies gastro-intestinales des Nourrissons

Par le Docteur A. COMBE

1913, 1 vol. m-8 de 763 pages avec 53 fig. noires et coloriées. 16 fr

# Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# CELESTI

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 

VACCINS ATOXIQUES STABILISÉS

# # DMETYS#

VACCIN ANTICOQUELUCHEUX CURATIF

TRAITEMENT DE LA COQUELUCHE

S'EMPLOIE EN INOCULATIONS SOUS-CUTANÉES OU INTRA-MUSCULAIRES

PRIX : Boîte de 1 dose : F" 3 -- Boîte de 6 doses : F" 15

Les Établissements POULENC FRÈRES

# ANTALGOL Granulé DALLOZ

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc

Artério-Sclérose Presclérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Néphro-Sclérose, Goutte Saturnisme

# MINÉRALOGÈNE BOSSON

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS

# IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Monsieur GALBRUN met gracieusement à la disposition des médecins-chets des formations sanitaires les fiacons d'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades ou blessés

LITTÉRATURE ET ECHANTILLONS : Laboratoire GALBRUN, 8 et 10, Rue du Petit-Musc, PARIS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, acec les nombreux similaires parus depuis notre communication su Congrès International de Médecine de Paris 1909

# Médication phagocytaire

NUCLÉO-PHOSPHATÉE

# NUCLÉATOL

(Acide nucléinique combiné aux phosphates d'origine végétale).

Le NUCLÉATOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'ést-à-dire ruliproduit la phagocytose, il est injectible et contrairement aux nucléinates, il est indolore, de plus son action reconstituante est doublée par l'action des phosphates. S'emploie sous forme de :

### NUCLÉATOL INJECTABLE

(Nucleophosphate de Soude chimiquement pur) A la dose de 2 c.c. à 5 c.c. par jour, il abaisse la température en 24 heures et jugule les fièvres pernicieuses, puerpérales, typhoïde, scarlatine, etc. — Injecté l'avant-veille d'une opération chirurgicale, le NUCLEATOL produit une épuration salutaire du sang et diminue consécutivement la purulence des plaies, tout en favorisant la cicatrisation et en augmentant les forces de l'opéré.

### NUCLÉATOL GRANULÉ « COMPRIMÉS

(Nucleophosphates de Chaux et de Soude)
DOSE: 4 cuillers-mesures ou 4 Comprimés par jour.
Reconstituant de premier ordre, dépuratif

Reconstituant de premier ordre, dépuratif du sang. — S'emploie dans tous les cas de Lymphatisme, Débilités, Neurasthénie, Croissance, Recalcification, etc.

NUCLÉO-ARSÉNIO-PHOSPHATÉE

# NUCLÉARSITOL

(Acide nucléinique combiné aux phosphat et au méthylareinate disodique)

Le NUCLÉARSITOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et indolore et joint à l'action reconstituante des phosphates celle de l'arsenic organique (méthylarsinate disodique). S'emploie sous forme de :

### NUCLÉARSITOL INJECTABLE

(Nucléophosphate de Soude méthylarsiné chimiquement pur) S'emploie à la dose de une ampoule de 2 c. c. par jour chez les prétuberculeux, les affaiblis, les convalescents, dans les fièvres paludéennes des pays chauds, etc. En cas de fièvre dans la Phtisie, le remplacer par le **Nucléatol Injectable**.

#### NUCLEARSITOL GRANULE et COMPRIMES (à base de Nucléophosphates de Chaux et de Soude méthylarsinés)

Dose: 4 cuillers-mesures par jour ou 4 Comprimés, soit 4 centigrammes de Méthylarsinate disodique.

Prétuberculose, Débilités, Neurasthénie, Lymphatisme, Scrotules, Diabète, Affections cutanées, Bronchites, Convalescences difficiles, etc. Reconstituant de premier ordre.

NUCLÉO-ARSÉNIO-STRYCHNO-PHOSPHATÉE

# STRYCHNARSITO

INJECTABLE

— Complètement indolore

(Nucléophosphate de Soude, Méthylarsinate disodique et Méthylarsinate de Strychnine)

Donne le coup de fouet à l'organisme,

dans les Affaiblissements nerveux, Paralysie, etc.

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES

Médailles de vermeil. - M, le Dr Biscos, médecin à Mouzaïaville (Algérie); M. le Dr GAUMÉ, médeciu-chef à l'hôpital auxiliaire 204 à Laval ; M. le Dr Amaudrut, médecin à l'hôpital 204 à Laval; M. le Dr Sabadini, médecin aide-major, hôpital Saint-Nicolas à Issy-les-Moulineaux ; M. le De Chaputs, médecin-major, médeciuchef du dépôt du 1er zonavcs à Saint-Denis; M. le Dr Aubouin, médeein-major, hôpital complémentaire 20, au Mans; M. le Dr D'ŒLSNITZ, médeciu aide-major, hôpital compl. 20, parc Chambrun, à Nice; M. le Dr Magne, médecin aide-major, hôpital compl. 20, pare Chambrun, à Nice ; M. le Dr BINET, médecin principal : M. le Dr Dumas, médecin-major : M. le Dr Meslin, médecin-major ; M. le Dr Portocalas, aide-major ; M. le Dr Bonnenfant, médecin-major; M. le Dr Miar, médecin-major : M. le Dr DE Goyon, médecin-major : M. le Dr Enjalbert, médecin-major; M. le Dr Four-CADE, médecin-major; M. le Dr Politakis, médecin aide-major; M, le Dr Paraskevopoulos, médecin aidemajor; M. le Dr Mary (Mac Neill), médecin assistant; M. le Dr Durand, médecin aide-major, hôpital compl. 15 à Bourges ; M. Ombaud, pharmacien aide-major, laboratoire de baetériologie à Bourges ; M. GIROUX, médecin auxiliaire, hôpital Buffon, à Paris ; M. le Dr HAGELSTEIN, médecin-chef de l'hôpital auxiliaire 115 au Rainey; M. le Dr de Clomesnil, médecin-chef de l'hôpital anxiliaire 178 au Rainey ; M. CALOT, pharmacien de 1re classe de la marine à Lorient; M. le Dr Jerromnimon, médecinmajor de l'armée hellénique à Salonique ; M. le Dr HAV-WARD, médecin anglais, hôpital de Port-Said M. le Dr Ovez, médecin aide-major, médecin-chef de la place de Montreuil : M. le Dr Lévy, hôpital auxiliaire 15, à La Malgrange ; M. le Dr Moreaux (René), médeein aidemajor de 2º classe, centre d'oto-rhino-larvagologie de Troves : M. le Dr HALLOPEAU (Paul), médecin-major de

2º classe, hôpital de Pongères; M. le D' Bergis, médecin nide-major de 2º classe, hôpital Larrey à Versailles; N. le D' Tsyroxat, médecin aide-major de 2º classe, atelier de construction de Lyon; M. le D' BATEMAN, médecin aide-major de 1º classe, hôpital de Saint-Reguier.

Médailles d'or. — M. le D' COLLET, médecin-major de 1º classe; M. le D' PAGNIER, médecin-major; M. le D' WISSER, médecin, aide-major, lópital Villemin à Paris; M. le D' LEGIENDER, médecin principal, hópital Larlboisère à Paris; M. le D' PILATTE (Bdouard), médecin-ehef, hópital og bis à Nice.

Médailles d'argent, - M. le Dr Mallet, médecin de l'hôpital de Tizi-Ouzon (Algérie); M. le Dr Madranger, médeein-major, mission militaire en Roumanie : M. le Dr Van Schevesten, médecin de bataillon, hôpital militaire belge de Mortain : M. le Dr Bassim, médechi à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce; M. le Dr Pergora, médeciu aide-major, hôpital 31 à Deauville; M. le Dr PEVRACHE, médecin aide-major, médeein-ehef du centre de réforme, hôpital 85, à Roanne ; M. Nevret, médecin sous-aide-major, hôpital auxiliaire 55, à Lyon ; M. lc Dr Seitier, médeein aide-major, médeein-chef du dépôt du 150° rég, d'infanterie, à Briancon ; M. Bruel, médecin anxiliaire, hôpital temporaire 94 bis à Niee; M. LANCHON, pharmacien aide-major, chef du centre de désinfection de Sotteville ; M. le Dr Azalburt, médecinmajor, ambulance 3/9; M. le, Dr Parisor, médecinmajór, ambulance 1/86; M. le Dr Demerrier, médeein aide-major, hôpital 107 à Amiens; M. le Dr Antoine, médecin-major, H. O. E. 7; M. le Dr NIGAY, service des eontagieux de la place de Viehy ; M. le D' Noder, médecin-chef, hôpital bénévole 5 bis à Bonrg ; M. le D' Toun-LON, hôpital bénévole 5 bis-à Bourg ; M. le Dr LANCELIN, médecin de 17º elasse de la marine, à Brest ; M. le Dr Ka-

# LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUE

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

# *Yaléromenthol*

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses:

Neurosthénie, Hysté le, Insomnie, Excitabilité nerveuse, Migraines,
Palpitations, Toux nerveuse, Astàme nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastraigies, etc.

Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Parls.

Ch. LOREAU

### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3his, RUE ABEL - PARIS

Tél. Rog. 41-85

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

- par le 606

Par le Dr MILIAN Médecin des hôpitaux de Paris.

2º édition, 1914, 1 vol. in-16 cartonné ..... 1 fr. 50

### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES (Suite)

 MEL, médecin égyptien, à l'hôpital de Port-Saïd; M. le Dr Borsson, médecin de 3º classe, auxiliaire de la marine en Orient; M. le Dr Anghelides, médecin aide-major à Salonique ; M. le Dr HERNU, médecin auxiliaire, 4030 d'infanterie; M. PROMONT, chef du service radiographique, hôpital auxiliaire 117 à Paris ; M. le Dr VICO. médecin aide-major, hôpital complémentaire 58, à Pontainebleau : M. le, Dr VIEILLE, médecin aide-major, hôpital Villemanzy, à Lyon ; M. le Dr LABOUCLE, médecin-major, laboratoire de bactériologie d'uue armée ; M. le Dr Jolivet, médecin aide-major, hôpital complémentaire 27 à Villenave-d'Ornan ; M. le Dr Lemaire, médecin aide-major, hôpital de Médéa; M. le Dr Sca-LIÉRI, médecin aide-major à Médéa; Mile GEORGESCU (Lucia), étudiante en médeciue, interne à l'hôpital du lycée national à Jassy : M. le Dr TURNESCU, médecin de l'armée roumaine ; Mme le Dr GUTTER ; M. le Dr FAR-MACHI, médecin de l'armée roumaine; M. MARCOVICI, médic-adjutor, étudiant en médecinc, armée roumaine ; M11e Ariton, étudiante en médeciue, hôpital 2, à Bacau ; M. le Dr Dobrovici, unédecin-major de 1º0 classe, inspecteur d'hygiène de la région de Botosani ; M. CARACOSTRA, étudiant en médecine, interne à l'hôpital du séminaire de Jassy; Mme le Dr Tinta, médecin traitant à l'hôpital du séminaire de Jassy; M110 le Dr FEVLER, hôpital de Chindigeui.

Midailles de bronze. — M. Carlier (Jeun), pharmacien aide-mijor de 2º classe, ambulance C. M. 41; M. Tut-BAULT (Jean), médecin aide-major de 1º classe, ambulance alpine nº 3; N. REYNATO (Jean), médecin aide-major de 2º classe, hôpital auxiliaire nº 1; M. CARAFTER (Jean), pharmacien auxiliaire, hôpital tempornire nº 1; N. WALLARF (Camille), pharmacien auxiliaire, escadrille M. F., 385; M. FOUCAUT (Paul), médecin auxiliaire, se's réa. d'infraretrie : M. BRUE (Diomèdel: médecin auxiliaire, s'e réa. d'infraretrie : M. BRUE (Diomèdel: médecin

anxiliaire, 45° rég. d'infanterie : M. VANGOUT (René). pharmacien auxiliaire, laboratoire de l'armée serbe; M. DESMOULINS (Pierre), médeein auxiliaire, 284e rég. d'infanterie : M. CHAMBELLAND (Charles), médecin auxiliaire, G. B. D., 57° division; M. DEVILLER (René). médecin auxiliaire, G. B. D., 57º division; M. ROYER (Alfred), médecin auxiliaire, G. B. D., 57e division; M. Montlahuc (Alfred), médecin auxiliaire, ambulance alpine nº 7; M. Saccomant (Barthélemy), pharmacien auxiliaire, H. O. E. 1; M. RIBET (Marcel), médecin auxiliaire, ambulance alpine no 3; M. Thobois (Casimir). médecin auxiliaire au 1760 rég. d'infauterie ; M. le Dr Adam, médecin aide-major à El-Oned : M. le Dr POUTEAU, médeciu, hôpital 204 à Laval; M. DECAIN, pharmacien auxiliaire, 133e d'infanterie; M. Bresis, étudiant en médecine à Pascani : M. Codriano, étudiant en médecine; M. AUERBACH, étudiant en médecinc, interne' à l'hôpital des contagienx de Galata-Jassy; M. QUARTIER, médecin auxiliaire au 371º régiment d'infanterie; M. Soubevran (René), pharmacien auxiliaire, ambulance alpine nº 3; M. Levrier, médecin auxiliaire au 105º régiment d'artillerie lourde ; M. Chevalier (André), médecin auxiliaire au 100º régiment d'artillerie lourde ; M. VERGER (Émile), médecin auxiliaire, G. B. D. 1920 division; M. Keller (Pierre), médecin auxiliaire, ambulance alpine nº 4; M. Jourdan (Gaston), pharmacien auxiliaire, G. B. D. 156º division; M. L'HELIAS (Paul), médecin auxiliaire, ambulance alpine nº 8; M. Potez (Gustave), médecinauxiliaire au 5º régiment d'artilleric ; M. Lowenthal, (André), médecin auxiliaire au 5º rég, d'artillerie ; M. Gros (Victor), médecin auxiliaire au 5º rég. d'artillerie; M. Dupaquer (Gaston), médecin auxiliaire au 5º rég. d'artillerie; M. Detling, médecin auxiliaire au ce rég. d'artillerie.

Librairie J.-B. BAILLIÈRE et FILS, éditeurs, 19, rue Hautefeuille, PARIS

# CLINIQUE MEDICALE = de l'Hôtel-Dieu de Paris =

le Professeur A. GILBERT

## J.-B. BAILLIÈRE et FILS, Éditeurs, 19, rue Hautefeuille, à Paris

### Les MALADIES du FOIE et leur TRAITEMENT

Par les Docteurs M. GARNIER, P. LEREBOULLET, P. CARNOT, WEIL

Médecins des Hôpitaux de Paris.

VILLARET, CHIRAY, HERSCHER, JOMIER, LIPPMANN, RIBOT

Préface du Professeur GILBERT

# L'Eau de Mer

PAR LA

**VOIE GASTRO-INTESTINALE** 

ANÉMIE, TUBERCULOSE LYMPHATISME, ASTHME CONVALESCENCE, ETC.

# MARINOL

Reconstituant Marin Inaltérable de Goût Agréable

COMPOSITION

Eau de Mer captée au large, stérilisée à froid. Iodalgol (Iode organique). Phosphates calciques en solution organique.

Phosphates calciques en solution organique. Algues Marines avec leurs nucléines azotées. Méthylarsinate disodique.

Cinq centimètres cubes de *Marinol* contiennent exactement un centigramme d'Iode en combinaison physiologique.

Entièrement assimilable en Eté comme en Hiver. Pas d'intolérance. Pas d'Iodisme. Ni alcool. Ni huile.

### PROPRIETÉS : RECONSTITUANT, TONIQUE, DÉPURATEUR

Experimenté avec succès dans les Hôpitaux de Paris, notamment : Beaujon, Office Antituberculeux Jacques Siegfried et Albert Robin, Bretonneau, Charité, Hôtel-Dieu, Tenon, Saint-Antoine, Boucicaut, Pitié, Enfants-Malades, Laènnec, etc.

BON GRATUIT pour un Flacon "MARINOL"
adressé gratis et franco à MM. les Docteurs qui en feront la demande aux
LABORATOIRES SPÉCIAUX DE THÉRAPEUTIQUE MARINE, à DIEPPE,

# ANALGÉSIE RAPIDE

PAR LE

# SALÈNE CIBA

Éther salicylique inodore

Non irritant, éminemment résorbable

TRAITEMENT EXTERNE DES

## AFFECTIONS RHUMATISMALES

et de l'élément douleur en général

# SALÉNAL CIBA

Onguent en tubes, contenant 33 p. 100 de Salène, à base de corps gras très absorbables. Spécialement indiqué pour massages et traitements prolongés.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE

LABORATOIRES CIBA, O. ROLLAND, Pharmacien, 1, place Morand, à Lyon

## TRAITEMENT DES MALADIES A STAPHYLOCOQUES

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'après la Méthode de GRÉGOIRE et FROUIN

Par le

# "STANNOXYL

\_\_\_ (DÉPOSÉ) \_\_\_\_

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

/ Académie des Sciences.

COMMUNICATIONS Académie de Médecine.
Société Médicale des Hôpitaux.

(en Mai 1917) | Société de Chirurgie,
Thèse de Marcel PÉROL (Paris 1917).

Le flacon de 80 comprimés

e flacon de 80 comprime 4 fr. 50

Thèse de Marcel PÉROL (Paris 1917).

Laboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, PARIS

### NOUVELLES

Nécrologie. - Le Dr Bouisson, ancien interne des hôpitaux de Paris. --- Le Dr David Sulzer, ophtalmologiste, engagé volontaire, médeein aide-major de 1re elasse. - Le Dr Gœtz (de Genève). - Le sous-lientenant Albert Borel, fils de M, le professeur Borel (de l'Institut Pasteur). qui a trouvé une mort glorieuse dans un combat aérien, ehevalier de la Légion d'honneur. - M. Rabot, pharmaeien à Versailles, aneien président du Syndieat des pharmaeiens de Seine-et-Oise, - Le Dr Fernand Villard (de Marseille). - Mmc Raphaël Blanchard, femme de M. le professeur Blanchard, professeur à la Faculté de médecine membre et secrétaire de l'Académie de médeeine et belle-mère de M. le Dr Joly (de Bagnoles de l'Orne). Nous adressons à M. le professeur Blanchard et à M. le Dr Joly l'expression de notre bien douloureuse sympathie. - Mme Pierre Teissier, femme de M. le Pr Teissier, professeur à la Faculté de médecine de Paris, fille du peintre Gérome. Nous adressons à M, le professeur Teissier nos douloureuses condoléances

Mariages. — M. Guy-Robert-Stanislas Beehmann, externe des hôpitaux, médeein auxiliaire, et M<sup>11e</sup> Mauuele-Alise-Lilian Dreyfus.

Service de santé des troupes coloniales. — M. le Dr Rigollet, médecin principal de 1<sup>re</sup> classe, est nommé médeein inspecteur.

Sous-secrétariat d'État du service de santé. - M. Louis

Mourier, sous-secrétaire d'Etat du service de santé militaire, recevra les mererdi et vendredi de 10 à 12 heures. M. le médelein inspecteur Rouget, chargé des services techniques et du personnel, recevra les mêmes jours aux mêmes heures. — M.M. D'Ambert et Didier, elsé et defedaĵoint du cabinet, recevront tous les matins (sanf le samedi et le dimanele), de 10 heures à 12 heures.

Medallle militaire. LESELLIER (Félix), médecin auxiliaire au 1et groupe du 243 rég, d'artilierie ; médecin auxiliaire d'un grand courage et d'une complète dutigation. Le 16 noût 1917, la batterie étant soumise à un très volent bombardement, a'est porté brunement, à découvert, pour prodiguer ses soins aux blessés. Très grièvement atteint lut-même, a donné l'ordre à ses infrusiers de soigner tous les autres blessés aux nut de s'occupter de lui.

Pharmaciens aides-majors. — M. le commandant Joses, député, denande à M. le ministre de la Guerre: 1º pour quelle raison des piharmaciens de 1º classe, anciens internes des hópitaux, au front depuis le début de la guerre et affectés comme pharmaciens auxiliaires à des régiments d'infantierie, ne sont pas encore nommés pharmaciens andex-majors; 2º si ses pharmaciens seront blentôn nommés; 3º pourquoi des dentistes n'ont pas été affectés, comme il avait été décide, aux régiments d'infantierie territoriale en première ligne; 1º si des affectations de ce gerne seront faites et à quille époque;



# GLYCÉRINE CRÉOSOTÉE

0 gr. 20 par cuill. crécoute purifiée par procédé spécial

Ziche en Cafacol

Agentd'épàrgne, antiseptique, minéralisateu

Roccédané de Pfuille de Morue, bien tolété même l'été.
Fait cesser l'Expectoration, la Toux, les Sueurs.

TÉLÉPHONE :

# CABINET GALLET

FONDÉ En 1886

47, Boulevard Saint-Michel - PARIS

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc.

Service spécial de Remplacements

Renseignements gratuits sur demande. - Rédaction d'actes

Nombreux postes à céder dans toutes régions.



Rifonsa. — 1º A l'heure actuelle, à peu prês tous les pharmaciens titularies ou diplômés de 1º elasse, en service aux armées, ont été nommés au grade de pharmaciens aides-najors de 2º elasse à titre temporatrie; 2º le général commandant en chef a été invité à prononcer la nomination, dans le plus bref délat possible, des candidats restant anx armées, qui réunisseut les conditions exigées; 3º les tableaux d'effectifs de guerre prévoient que les régiments d'infanteire seront pourvis de deutistes militaires au même titre que les autres régiments; 2º les vacances de création seront comblées au frue t'à mesure des nominations nécessitées par la nouvelle organisatiop en vigueux.

Retraite des officiers. — M. Simonet, député, expose à M. le ministre de la Guerre qu'après la guerre, les officiers de l'active et les officiers retraités rappelés verront leur retraite s'augmenter et lui demande s'il n'y aurait pas lieu de douner une retraite proportionnelle aux officiers de complément qui ont fait au moins trois années de campagne et qui ont eu trois années de présence au front, ajoutant que la plupart auront vu leur situation amoindrie, sinon perdue, et qu'il ue serait pas équitable qu'ils fussent oubliés.

Réponse. — Le droit des officiers de l'armée\_acity à une peusion autre que la pension pour infirmités résuite d'un véritable contrat, et est calculée en tenant compte du nombre d'années de service fournies par eux. C'est pour ce moitf que les pensions des officiers tertaités rappéés à l'activité se trouveront augmentées du fait de la guerre. La situation des officiers de réserve est toute différente. Il serait d'ailleurs injuste de réserver le bénéfice de la mesure proposée aux seuls officiers de réserve à foute l'exchision de tous les autres mobiliés, et qui entraînerait des charges budgétaires qu'il est impossible d'envisauer.

Que signifie l'expression « inapto définitif » ?— M. Constant Veriot, député, demande à M. le ministre de la Guerre si, lorsqu'un officier de réserve de la classe : 859 a cté classe è inapte définitif », à la sutre de blessure de guerré, le 16 juin 1916, par une commission régionale, le chér de corps a le droit de le faire passer à nouveau devant une autre commission, sans avis préslable du médecin-chér

# Dragées ...... Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer { CHLORO-ANÈMIE (4 à 6 par jour) } NERVOSISME

## Bromeine MONTAGU

(Bi-Bromure dé Codéine) SIROP (0.03) PILULES (0.01)

TOUX nerveus

AMPOULES (0.05) SCIATIQUE NÉVRITES

# TRAITEMENT de la TÜBERCULOSE et des Affections Broncho-Pulmonaires par

# Le PHOSOTE injectable

## LAMBIOTTE Frères

Phosphate de Créosote chimiquement pur Fixe et complètement assimilable.

LITTERA . URE ET ECHANTILLONS

PRODUITS LAMBIOTTE FRÈRES - Ed. RONDEPIERRE, Pharina PAÉMERY (Niévre).



Dose : 1 ou 2 avant ou au début Jose : 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir. TRAITEMENT RATIONNEL

# CONSTIPATION

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales
Intoxications bacillaires
Troubles hépatiques et biliaires

du régiment auquel appartient cet officier, et si cette dernière commission peut annuler la décision de la première.

Réponse. - Réponse affirmative.

Alliance d'hygiene sociale. — Dans sa dernière séance, le Conseil de l'Alliance d'hygiène sociale vient de nommer vice-président M. Georges Risler, en remplacement de M. Landouzy, membre de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine, décédé.

La crise du papier et les journaux médicaux étrangers. — Il est plus que probable que les périodiques médicaux français vont étre obligés de diminuer de motifé leur format ou leur périodicité. Cela, parç qu'il existe une erise du papier. Cette erise n'empéche nullement la publication d'une foule de journaux ou de livres nouveaux. Elle n'a pas l'air d'inquiéter énormément la presse médicale de nos alliés, ni de nos ennemis. En voici quelques exemples.

Medical Record, hebd., 44 p. de texte, 38 p. d'annouces. The Journ. of the American Assoc., hebdom., 66 pages de texte, 58 p. d'annouces.

The Lancet, hebdom., 68 pages de texte,54 p. d'an-

The Practitionner, 100 pages de texte, 52 pages d'annonces, bi-mensuel.

Munch. med. Wochenschrift, hebd., 26 pages de texte et 20 pages d'annonces. Deutsche med. Woch., hebd., 30 pages de texte et -16 pages d'annonces.

Wiener klin. Woch., hebdom., 32 pages de texte et

Tenez compte, en outre, que les journaux allemands contiennent toujours de nombreux encartages sur papier de luxe. Vons aurez alors une idée des restrictions qui sont imposées, à l'étranger, aux périodiques médieaux.

L'enseignement de l'hygiene. — Sur la demande de MM. Henri Selliter et Léopold Bellan, le Conseil général de la Seine vient de renvoyer à la 5° commission une proposition ayant pour objet d'organiser à titre d'essail l'enseignement de l'hygiène dans les coles de filles de la banlieue, et de créer à cet effet un emploi d'inspectrice de l'hygiène aux appointements fixes de 3 oou francs, auxquels s'ajonteratiu une indemuté de déplacement de 3 oor frances.

De plus, un crédit de 1 000 francs permettrait chaque année de récompenser les institutrices ayant apporté le plus de zèle à l'enseignement de l'hygiène.

Protection des enfants du premier âge. — Sur un rapport de M. Ambroise Rendu, au nom de la 7º comunission, le Conseil général de la Seine viênt de prendre une délibération désignant M. Lalou comme membre du Comité départemental de la protection des enfants du premier âge.

Création de sanatoria dans l'Afrique occidentale

REBERE

# 1913. GAND 1 MED. D'OR - Produit excl<sup>a</sup> français — DIPLOME D'HONNEUR 1 LYON, (914

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerveux)
Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses
xvàxx gout âch. repas.—6. Rue ABEL. PARIS — L. Fl. 3 (r.— Hi sucre, ni chaux, ni secos).

BEREERE

Reconstituant général sass contre-indications

Contre toutes
les formes
de la
la Faiblesse
et de
l'Epuisement

# Phosphate wital

de Jacquemaire

Glycérophosphate identique

<sup>à celui</sup> de l'organisme

ECHANTILLONS : Établissements JACOLEMAIRE - Villefranche (Rhône)

PRODUITS DE RÉGIME

CH. HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes

Farines de légumes cuits

et de céréales Légumes décortiqués

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLUNS SUR DEMANDE , Usine de NANTERRE (Seine). BRONCHITES

ASTHMETOUX GRIPPE

(LOBULES on Dide KORAB

A L'HELENINE DE MONTAUX DE MAIS

ENERGINETE DATA LES NOPITAUX DE MAIS

L'HELENINE DE MONTAUX DE MAIS

L'HELENINE DE MONTAUX DE MAIS

SINCHIER DE MONTAUX DE MAIS

SINCHIER DE MONTAUX DE MONTAUX

CE DE TAIQUE DAS L'ESTIMA

CHAPES DE MONTAUX DE MAIS

CHAPES DE MONTAUX DE MONTAUX DE MAIS

CHAPES DE MONTAUX DE MONT

française. - Le Journal officiel vient d'insérer le décret · suivant:

Article premier, - Il a été créé un sanatorium de 200 lits dans chacune des colonies du groupe de l'Afrique occidentale française (Sénégal, Haut-Sénégal et Niger, Guinée, Côte d'Ivoire Dahomey et au Gabon).

Art. 2. - Ces établissements sont, en principe, destinés à l'hospitalisation et au traitement gratuit des militaires indigènes malades provenant des armées et, spécialement, des tuberculeux curables.

Art, 3. - Un dispensaire, comportant un service de consultations et de soins gratuits à domicile, sera organisé dans les centres les plus importants des colonies de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française

Art. 4. — Les gouverneurs généraux de l'Afrique occidentale et de l'Afrique équatoriale française fixeront les conditions d'organisation et de fonctionnement des sanatoria.

Art. 5. - Ces établissements devant servir exclusivement au traitement des militaires malades, les dépenses qu'ils eutraîneront seront imputées au budget de l'État (chapitre D). Il en est de même des dispeusaires.

Assistance publique. - M. Pierrotet, maire du Ve arrondissement, est nommé membre du Conseil de surveillance de l'Assistance publique à Paris, eu remplacement de M. Herbet, décédé.

La lutte contre la dépopulation. - Sur la demande \*

de M. Ambroise Rendu, le Couseil municipal de Paris vient de renvoyer à l'examen de sa 5º Commission une propositiou avant pour objet d'augmenter de 100 francs par an, et par enfant, la subvention de 123 francs que la loi accorde présentement à chacun des enfants appartenant aux familles nombreuses.

La lutte contre la tuberculose. - Le Conseil municipal de Paris, sur un rapport de M. Deville, a pris la délibération suivante eu faveur de l'École de plein air de la Société de protection des enfants contre la tuberculose ;

« Article premier. - Une subvention de 25 000 francs est allouée à l'École de plein air, Société de protectiou des enfants contre la tuberculose, rue Trézel, 33, pour lui permettre d'édifier les constructions nécessaires à son fonctionuement.

4 Art. 2. - L'Administration est invitée à apporter son concours à l'organisation de cette école et à en contrôler le fonctionnement, étant entendu qu'elle aura le caractère d'école publique, mais se recrutera parmi les enfants provenant à la fois des écoles publiques et des écoles privées de la Ville de Paris, dans des couditious à détermiuer, d'accord avec la 4e Commissiou. »

Assistance médicale indigène. - Le Journal officiel vient d'insérer le décret snivant :

Article premier. — Il est créé à Dakar une École de médecine de l'Afrique occidentale française.

Art. 2. - L'École de médecine de l'Afrique occidentale française est placée sous la haute autorité du direc-

aigu et chronique

donne des résultats inespérés el réussit là, où l'arsenic a échoué 15 gouttes à chacun des 2 repas — Grand fl.con ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS

**OPOTHÉRAPIES** HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES Extraits Hépatique et Biliaire - Glycérine - Boldo - Podophyllin

LITHIASE BILIAIRE Coliques hépatiques, + Ictères ANGIOCHOLÉCYSTITES, HYPOHÉPATIE HÉPATISME A ARTHRITISME DYSHÉPATIOUE DIABÈTE CHOLÉMIE FAMILIAL SCROFULE TUBERCULOSE et

justiciable de l'Huile de FOIE de Morue
DYSPEPSIES et ENTERITES - HYPERCHLORHYDRIE COLITE MUCOMEMBRANEUSE CONSTIPATION -- HÉMORROIDES -- PITUITE

MIGRAINE - GYNALGIES -ENTÉROPTOSE NÉVROSES ET PSYCHOSES DYSHÉPATIQUES DERMATOSES AUTO, ET HÉTÉROTOXIQUES INTOXICATIONS et INFECTIONS TOXÉMIE GRAVIDIQUE FIÈVRE TYPHOIDE - HÉPATITES et CIRRHOSES

1913 PALMA

dans toutes les Pharmacies MÉD. D'OR

1914

Cetre médication essentiellement clinique, ins-tituée par le D' Plantier, est la seule qui, agis-sant à la fois sur la sécrétion et sur l'excrétion, combine l'opothérapie et les cholago gues, utilisant par sureroit les propriétés hydragogues de la glycérine. Elle constitue

nyorakogues og i a gryosrine. Ene constitue une therapeutique complete, en quelque sørte spelcifique, des maladles du FOLE et des VOIES BILLAIRES et des syndromes qui en dérivent. En solution d'absorption facile, linaltérable, non toxique, bien tolèrée, legèrement Prix du FLACON en France : 6 fr. 60 Prix de la boite de PILULES : 5 fr. 50 amése mais sans arrière.goût, ne contenant ni suere, ni alcool, ou en PILULES (50 par boite). Une àfquatre cuillerées à dessert par jour an début des repas ou 2 à 8 PILULES, Enfant : demi-dose.

Le traitement, qui combine la substance de plusieurs spécialités cellentes, constitue une dépense de 0 fr. 25 pro die à la dose babituelle d'une enillerée à dessert quotidieunement ou de 2 PILULES équivalentes.

teur du Service de santé, inspecteur général des services canitaires et médicaux de l'Afrique occidentale française. Art. 3. — Elle a pour mission de former des médecins indicènes et des sages formes indicènes

indigènes et des sages-femmes indigènes.

Art. 4. — Le gouverneur général mettra à l'étude immédiatement tout ce qui concerne la construction et

l'organisation de cette école, et indiquera, dans un délai de trois mois au plus, à l'aide de quels moyens financiers il sera pourvu aux dépenses résultant de cette création. Art. 5.— Le gouverneur général de l'Afrique occidentale française étudiera et soumettra au ministre des Colo-

tale trançaise étudicra et soumettra au ministre des Colonies un règlement fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement de cette école.

Hommage au D' Delanglade. — Un comité s'est coustitué pour perpétuer la mémoire du professeur Delanglade, chirurgien des höpitatux de Marseille, mort pour la Frauce. Un buste du glorieux disparu sera place à l'Ecole de médecine et à l'Hôtel-Dieu, et une médaille sera frappée à son effigie pour laisser un souvenir durable à ses amis et à ses déves.

Les souscripteurs de 40 francs recevront une médaille d'argent, les souscripteurs de 20 francs une médaille de bronze. Les souscriptions sont reçues à la Société marseillaise de crédit industriel et de dépôt, 73, rue de Paradis. à Marseille.

Paradis, a Marseine.

Faculté de médecine de Parls. — Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — M. le professeur GLBERY. — Leçon, samedi 23 février, à 10 h. 3/4; Leçon clinique: Polypéri-visserite tubevaleuses avec médiatismis et syndrôme asib-visserite tubevaleuses avec médiatismis et syndrôme asib-

Dans tous les cas où vous ordonniez

# I'UROFORMINE GOBEY

ANTISEPTIQUE INTERNE PARFAIT
COMPRIMÉS DOSÉS à Ogr. 50 (3 à 6 pet jour)
ECHANTILLOYS GRATUITS : 4, Faubs Poissonnière, PARIS

La Sémiologie Cardiaque actuelle

BIBLIOTHÈQUE DU DOCTORAT EN MÉDECINE GILBERT et FOURNIER

tolique.

# Professeur ACHARD

PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARL

# Le Premier Livre de Médecine

NOTIONS ELÉMENTAIRES DE PATHOLOGIE GÉNÉRALE

à l'usage des candidats au Premier Examen de Médecine (Nouveau Régime)

#### SOMMAIRES DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

#### Le Nourrisson :

Sommaire du Nº de Janvier 1918: (3-J. HALLEE, La méningite cétèro-spiniale closennée chez le nourrisson.

— H. DORLENCOURT, La constipation habituelle chez le nourrisson. — E. CHONY, Le tamate de gélatire dans le traitement des diarrièes des nourrissons. — A.-B. MARVAN, Modifications de la composition da lait de vache par des procédés de laboratoire on

d'industrie. — Revue analytique: alimentation, digestion, échanges nutritifs. Pathologie, tératologie, génétique, médecine sociale. — Le munéro.... 2 fr. 50 Annales d'Hygiène publique et de Médecine légale:

Sommaire du Nº de Janvier 1918: Sur la lutte contre les dangers de la prostitution dans les cinq départements de la IXº région, par le mécleth-major GOUGEROT.

— Influence du blutage sur la valeur nutritive de la farine et du pain, par le professeur MACARIL. — Des troubles visuels par cominotion cranienne, par le D' COUTELA. — Revue des journaux. — Revue des vives. — Le numéro. — 2 fr.

Archives des Maladies du Cœur, des Vaisseaux et du Sang :

#### Archives Médicales Belges :

Sommaire du Nº de Décembre 1917: MORET, Troubles oculaires dans la spirochétose ictéro-hémorragique. — B. DUIARDIN. Le traitement actuel de la syphilis.

— René Van Roy, La rééducation des mutilés. — DE MARNIEFE, La localisation de la tuberculose pulmonaire. — P. Van REETH, J. VONCKEN, M. STASSEN, Hernie pulnonaire étranglée. — Le numéro. 1 fr. 50

#### VARIÉTÉS

### MATHURIN RÉGNIER ÉTAIT-IL TABÉTIQUE ?

Par le Dr L. PLANTIER (d'Annonay)

Voilà une question un peu singulière et, je crois, nouvelle, qui s'est imposée à mon esprit, il y a quelques mois, alors que, pour faire diversion aux denils et aux fatigues professionnelles de là guerre, comme aussi à des misères physiques souvent peu tolérables, je me délectais à relire les œuvres de ce remarquable poète satirique, si original et trop oublié aujourd'hui

A plus de trois siècles de distance — Régnier vécut de 1573 à 1613 - poser un diagnostic rétrospectif est tonjours épineux, quand il s'agit surtout d'une affection médullaire iucounue des médecins de l'époque et quand, par surcroît, on se trouve, comme c'est le cas ici, à peu près totalement dénué de documents biographiques précis sur le malade. Cette deruière considération m'empêchera de tirer des récits des historiens et des gloses des eritiques, saus aucun regret d'ailleurs, les pièces du débat que je soulève. C'est à une source bien autrement vive et agréable, fraîche et chantante, que je puiserai mes arguments, à l'œuvre même de celui que Musset s'était proposé pour modèle inégalable et qu'il a justement pro-

De l'immortel Molière, immortel devancier.

Pour un poète de génie tel que Mathurin Régnier, que Sainte-Beuve, dans son parallèle avec André Chénier, mettait hors pair, le vers, si ingrat pour la plupart, constitue la "matière la plus parfaite, la plus souple,

la plus plastique pour modeler fidélement et complètemeut sa pensée, dans toute sa complexité, sa force et sa délicatesse. Même quand il eite ou quaud il imite Horace, Ovide ou Tuyénal, cet impeccable artiste v met uue touche si personnelle que c'est lui encore qu'on retrouve dans des seutiments qu'un autre avait éprouvés et traduits déjà, il est vrai, mais qu'il a revécus, lui, à sa manière et auxquels il donne une expression identique sculement en apparence, originale en réalité et bien marquée à sou

Un des caractères foudamentaux de la poésie de Régnier,

Qui dit sans aucun fard ce qu'il sent librement (Sat. VII, v. 19.)

est la siucérité absolue, éclatante, un peu brutale parfois, parfois même cynique, qui ne recule jamais devant le mot propre. Or. le mot propre est, ici, une expression souvent gauloise, égrillarde ou liceucieuse, mais, toujours, spontanée, jaillie d'emblée et sans retouche, parfaitement représentative, par conséquent, de la mentalité de l'auteur. Sur cette mentalité, il y aurait, hélas! quelquefois bien à dire où à redire, et lui-même l'a esquissée dans l'épitaphe qu'il s'est composée :

Quoique chauoine à bénéfice, il fut, comme taut d'abbés

de eour de son temps et tant d'excelleuts poètes de tous

les temps, par-dessus tout, un vibraut, uu passionné, insa-

l'ai vécu sans mil pensement, Me laissant aller doucement A la boune loy naturelle.

Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURETIOUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE Le mèdicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la présclérose, l'albuminurie, l'hy-dropisie.

PHOSPHATÉE L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le remède le plus heroïque pour le brightiplus heroique pour le brighti-que comme est la digitale pour

CAFÉINÉE Le médicament de choix des cardiopathics, fait disparaître les ociémes et la dyspner, erretions; juguel les crises, enraye cours du sany cours de la course de la course

LITHINÉE

- Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boltes de 24, - Prix 5 fr.

PRODUIT FRANÇAIS

4. rue du Roi-de-Sicile - PARIS -

PRODUIT FRANÇAIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

tiable d'amours, apportant à tous les autels de Cypris le tribut d'une flamme inextinguible et toujours ardente.

Or moy qui suis tout flame et de muyt et de jour, Qui n'falcine que feu, ne respire qu'amour, Je me laisse emporter à mes flantes communes Et cours sous divers vents de diverses fortunes, Ravy de tous objets; j'ayme si vivenent Oue le n'ay pour l'amour ni chokx ni jugenuent.

Son livre ne saurait donc être mis dans toutes les mains ; il n'est nullement ad usum Delphini. Boileau ne se fit pas fante de l'en morigéner, dans son Art poétique, en ces alexandrins que chaenn connaît:

Heureux si ses discours, craints du chaste lecteur, Ne se sentaient des lieux où fréquentait l'auteur Et si du son hard de ses rines cyniques Il n'alarmait souvent les oreilles pudiques,

Ce que l'on connaît moins, par contre, ce sont les deux vers par lesquels notre grave mentor avait, auparavant, nous raconte Brossette, exprimé, d'une façon plus colorée et plus forte, la première de ses critiques:

Heureux si, moins hardi dans ses vers plein de sel Il n'avait point traine les muses an b.....

Ponr ne pas s'exposer au reproche dent il accablait le bon Mathurin, îi modifia les vers qui comportaient cette o rime cynique » et s'abstint de désigner par son nonu le singuiler bois sacré où notre libiditieux poète osait conduire les chastes l'iérides.

Mais, ce qui est défaut pour un pédagogue est qualité, préciense entre toutes, pour un utédecin en gestation de diagnostic. Le souci de Réguier, instinctif et constant, de la vénté saus tard, sa haine de la dissimulation et de l'hypocrisie qui nous ont valu ce délicat et pur joyaqu'est Macette (i), constitueut un sir garant de la fâtélité documentaire des traits saisissants sous lesquels il a buriné ses soufirances et ses misères physiques et morales dans quelques pièces, trop rares et trop méconnues, oi il confesse ses maux et apparaît comme un des plus grands poètes briènes de tous les siècles.

Data gamans porters y names to those rea success.

The lisant attentivement is estances, avec le recueillement plein de ferveur contenue qu'on doit apporter à la
degustation d'un chet-d'eurer, j'ai en l'Impression que
se déroulait sons mes yeux le tablemu clinique du tables.
Al-je cu raison, ai-je cu tort I, je vais en faire juges les
lecteurs, me réjonissant d'être obligé ainsi de substituer
souvent à ma mauvaies prose la vois pittoresque, harmonicuse et tonjours jeune du puissant mattre et souhaitant
ardenument de leur inspirer le deér de s'initie à son
ceuvre tont entière. (Je leur recommande surtont le
sonnet: « O Dieu 1 si mes péchés iritient ta fureur s, un
des plus beaux, le plus beau peut-étre, à mon très humble
avis, de la littérature française.

(1) Larousse, daus son grand Dictionnaire, commet une erreur quand il écrit : «C'est daus le «Mauvais Lien» que se trouve ce portrait d'entremetteuse, la fameuse Macette, qui classe Mathurin Réquier parmi les peintres de mœurs et les observateurs profonds. »

En realité, la Macette illustre est l'objet de la satire XIII. Le « Mauvais Lieu», comme dit Larousse, est l'objet de la satire XI.

Il n'existe aucun lieu entre ces deux satires ; il n'y en a pas davantage entre ce personnage de Marcette e les pen all'échaires hétiesses du Mauvais Giste ul même la « belle et sayourense hétiesses du Mauvais Giste ul même la « belle et sayourense Marcette » (avernifere, sì accuellante aux crieurs de moutarse, dont il a chanté les » Louanges » sur le mode dithyrambique le plus réjouisses par le mode dithyrambique le plus réjouisses que le mode dithyrambique le plus rejouisses que le mode dithyrambique le plus réjouisses que le mode dithyrambique le plus rejouisses que le mode dithyrambique le plus rejouisses que le mode dithyrambique le plus



Académie de Médecine de Parie. Prix Orfila (6,000 fr.)

Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

SOLUTION au millième
ORANULES BLANCS
ou 1/4 de milligr
GRANULES NOSES
ou 1/10 de milligr
AMPOULES ou 1/10 de milligr
AMPOULES ou 1/10 de milligr
49, Boul, Port-Royel, Parle.

## NATIVELLE



FABRIQUE DE BANDAGES HERNIAIRES
CEINTURES ABDOMINALES, SANGLES, BAS A VARIGES, ORTHOPÉDIE, SUSPENSOIRS, ETC.

HENDI WICKHAM

HENRI WICKHAM

15, Rue de la Banque, 15 PRIX SPÉCIAUX RÉSERVÉS AUX MEMBRES DU CORPS MÉDICAL





TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS FARINES MALTEES JAMMET

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RILINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC. CÉRÉRALES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRAVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, Mª JAMMET, 47, Ruo de Miromesnii, PARIS SOCIÉTÉ ANONYME DES

### ETABLISSEMENTS H. PILON

CAPITAL 550.000 FRANCS ENTIÈREMENT VERSÉS

-56----

Siège Social et Usine: 53. Rue de Paris, ASNIÈRES, Seine

# TUBES A RAYONS X

SOUPAPES

TUBE "COOLIDGE"



ENVOI FRANCO DE NOS CATALOGUES ET NOTICES

#### VARIÉTÉS (Suite)

Pour tout dire d'ores et déjà, nous allons voir signalés ou décrits les symptômes suivants : sénilité prématurée, affaiblissement des divers sens et, en particulier, de la vision et de la puissance génitale, anorexie, asthénie, douleurs lancinantes et en ceinture, incoordination motrice.

On sait que le nom de tabes, synonyme de consomption, a été, primitivement, donné à cette malidie en raison de la fréquence des phénomènes de démutrition générale qu'elle présente. On comprend aisément que cette décrépitude physique ait dû- être beaucoup plus accusée et habituelle aux siècles où, la cause initiale étant ignorée, in e pouvait être d'irigé contre elle un traitement spécifique, intensif et précoce. Même de nos jours, d'aprèse le professeur Pierre Marie, s'est abétiques, dans la majorité des cas, sont maigres; leurs chairs sont flasques, leur peau a une teinte up pe blostrée ou terreuse, les yeux sont plus ou moins excavés, cernés, les traits trés; bref, c'est bien l'apparence d'individus en pleine déchéance nutritive s. Confrontez avec cette description les yers si pocipants par lessoules débute la piéce ;

> Quand sur moy je jette les yeux, A trente ans (1) me voyant tout vieux, Mon cœur de frayeur diminue; (se\_resserre) Estaut vieilli dans un moment, Je ne peux dire seulement Que (ce que) ma jennesse est devenne.

(1) C'est-à-dire avant quarante ans.

Le troisième vers de la déuxième strophe accuse la diminution des facultés sensorielles :

Du bereeau courant au cercueil, Le jour se dérobe à mon ceil, Mes seus troublés s'évanouissent. Les hommes sont comme des fleurs Qui maissent et vivent en pleurs, Et d'heure en heure se fanissent.

Si le troisème vers parle des sens en général, le scond ait allusion à la vue en particulier, à l'amblyopie on l'amaurose, symptôme pénible entre tous, qui glace d'effroi l'infortuné malade et sur lequel il revient plus loin dans la sixième strophe:

Mes beaux jours sont changés en nuit.

ct dans la quinzième, où il pousse ce cri de détresse :

J'ai l'œil scellé d'un sceau de fer; Et déjà les portes d'enfer Sembleut s'entr'ouvrir pour me preudre,

La quatrième strophe célèbre, en un hymne joyeux, d'une splendide allure, oasi kuuriante dans le désert aride et sauvage, le bonheur d'une santé floride s'épanouissant dans toutes les jonissances de la vie. Hélas l toutes ces félicités éclatantes se sont évanonise ensuite et ont fait place à des calamités qui leur font une lugubre antithèse.

# DIGITALINE CRISTE PETIT - MIALHE



Artério-Sclérose
Presclérose, Hypertension
Dyspepsie, Entérite
Néphro-Sclérose, Goutte
Saturnisme

### MINÉRALOGÈNE BOSSON

Silicate de Soude titré et soluble

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS

Littérature et Échantillons : VIAL, 4, Place de la Groix-Rousse, LYON



Alcalin. Type, specialement adapte

A LA THERAPEUTIQUE

C A S T R I O II F

# SEL HUNT

= GRANULĖ FRIABLE =

"Pansement calmant de la Muqueuse stomacale"

ACTION SURE

INNOCUITÉ ABSOLUE

Le Sel de Hunt réalise l'Alcalin-Type spécialement adapté à la Thérapeutique. Malgré sa surprenante efficacité, il ne conlient ni oplum, ni codéine, ni cocaîne, ni substance toxique ou slealoidique quelconque: dans les crises douloureuses de l'hyperchlorhydrie, il supprima la douleur en en supprimant la cause même. Pas d'accoutumance : le Sel de Hunt poduit toujours les mêmes effets aux mêmes doses.— On le trouve dans toutes les Phím. Envoi gratuit de Flacons de

SEL HUNT

MM. les Docteurs pour leurs Essais, ainsi qu'aux Hôpitaux et Formations Sanitaires

militaires

Le Sei de Hunt est "friable", c'est-à-dire qu'il se délite dans l'eau en donnant, après agitation suffisante, une dilution homogène de poudres impailpables. On doit, en général, utiliser cet avantage qui en assure l'action uniforme (pansement, utiliser cet avantage qui en assure l'action uniforme (pansement, aufliand) sur la muqueuse stomacale. Cependant, pour des troubles légers de la Digestion ne nécessitant que de faibles doses, ou à défaut de liquide sous la main, on peut aussi prendre le Sei de Hunt à sec-

EMPLOI AISÉ

ABSORPTION AGRÉABLE

≡ SEL DE HUNT ≡

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT

#### VARIÉTÉS (Suite)

Naguère verd, sain et puissant, Comme un aubespin florissant, Mon printemps chait délectable. Les plaisirs logenient dans mon sein Et lors estoit tout mon dessein Du jeu d'amour et de la lable.

Ainsi, plus de franches lippées et de plantureux festins. L'anorexie tabétique, si bien déerite par Fournier, a remplacé est appétit de chanoine, toujours en éveil. Mais, si friánd d'un bon repas qu'était notre poète, combien étafi-il plus ardent entore au déduit amoureux! C'est en cent passages qu'il proclame la fongue de son tempérement héracléen au temps isalis:

Quand aymant ardeniment et ardeniment aymé Tant plus je combattais, plus j'estois animé, Guerrier infatigable en ce doux exercice; Par dix ou douze fols je rentrais en la lice, (Elégie IV.)

ou encore, comme il l'écrit dans la Doulour d'amour :

Quand brave, courageux et chaud, Tout passait au fil de sa rage, N'estant si jeune pucclage Ou'il n'enfilast de prime assaut.

De pareilles prouesses étaient bien faites pour inspirer de cuisants regrets à un champion aussi brillant lorsqu'il devait constater, pour sa cruelle mortification, sa déchêance qu'il nous signale eucore dans l'élégie IV intitulée Impuissance.

Pierre Maric nous dit qu'il existe, chez les tabétiques, un état de dépression nerveuse fréquent, avec asthénie, variant depuis la simple indolence jusqu'à la véritable stupeur. Et Mathurin Régnier écrit dans la septième strophe:

> J'en ai l'esprit tout hébété Et si peu qui m'en est resté Encor me fait-il de la peine.

Et, plus loin, dans la neuvième strophe :

Estant jà défailly de cœur, Qui me doura de la vigueur Pour durer en la pénitence?

On peut en rapprocher les deux strophes suivantes, non seulement et moius pour l'appui qu'elles apportent à ma thèse, que pour leur lyrisme d'infimité et de supplication:

> Qu'est-ee de moy? Faible est ma main; Mon courage (eœur), liclas! est humain; Je ne sui de fer ni de-pierre. En tes maux, montre-toy plus doux, Seigneur! aux truits de ton controux Je suis plus fragile que verre.

Je ne suis à tes yeux, sinon Qu'un festu sans force et sans nom, Qu'un hibou qui n'ose parolistre. Qu'un fantosme iey bas errant, Qu'une orde écume de torrent, Qui semble fondre avant que naistre,

Mais, je dois résister à la tentation d'étaler les inappréciables trésors littéraires de cette pièce (il faudrait

## **PALUDISME**

aigu et chronique

Farmergyl du 81 Grammeur

donne des résultats inespérés el réussit là, où l'arsenic a échoué
15 gouttes à chacun des 2 repas — Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS

### MORRHUETINE JUNGKEN



PRODUIT SYNTHÉTIQUE agréable au goût — bien toléré

Efficacité remarquable



Lymphatisme – Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses

Etats dits Prétuberculeux

Le Bouteille de 600 cm² : 4 francs.

LABORATOIRES DUHÉME, à COURBEVOIE-PARIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

tout citer, surtout les deruières strophes où l'humble eréature erie sa détresse et son angoisse au Créateur toutpuissant et adresse, après quelques reproches, le plus émouvant appel à son œur de vère).

Et je reviens à ma froide dissection médicale en signalant la description si précise et si imagée, faite dans la sixième strophe, des douleurs lancinantes et en ceinture :

> La douleur aux traits vénéneux, Comme d'un habit épineux, Me ceint d'une horrible torture,

Reste, enfin, la démarche chancelante comme d'un homme ivre, l'incoordination motrice si spéciale à l'ataxie et qui lui a valu ce dernier uom. Ecoutez ces deux vers de la sentième strophe:

> Enyvré de cent maux divers, le chancelle, et vav de travers.

Ainsi, Régnier nous énumère, non point isolément en des poèmes distincts, inais dans la même pièce, les Stances, tout un ensemble, tout un groupe de symptômes qui sont incontestablement l'apanage du tabes.

On pourrait se demander, maintenant, si la lecture de ses œuvres nons apporte, sinon des preuves, tout au moins de sérieuses présomptions d'une sphills antérieure, maladie communéqueut admise aujourd'hui comme cause déterminante nécessaire des l'ésions pathogomomiques de la moelle. S'II s'agissait de la blemoornagie, la réponse serait immédiate, Deux de ses poésies célèbres, les Staniezs sur la CA, let l'ode sur la « Douleur d'amour », en donneut une description savoureuse et de « haulte gresse » que nos étudiants apprécieraient, à coup sûr, encore plus que les leçons, si pleines d'espirit pourtant et d'humour, que nos mattres Ricord, Fournier et Gaucher ont consaerées d'une plume alerte à son exposi.

Bien qu'il se soit moins éteudu sur le mal napolitain, on ne saurait douter qu'il n'en ait été, tout comme François l'e et bien d'autres nou moins notables, affecté. Les vers suivants de l' « Epitre à Forquevaux » en sout un aveu démué d'artifice:

Avecque les plaisirs tons les maux que l'ai eur, Les boutons du printemps et les autres fleurettes Que l'on eueille au jardin des donces amourettes : Le mereure et l'eau fort me sont à contreceur; Je hais l'eau de Gayac et l'estouffante ardeur Des fourneaux enfunés où l'ou perd sa substance 21 do il ou va tirant un homme en quintessence,

Me voici au terme de mon exposé.

Régnier était-il tabétique? Le doute est, à comp sûr, comme on l'a dit, un mol oreiller, pour une tête bien faite et, pour parler comme un proverbe, le sage n'affirme rien qu'il ne prouve. Or, ai-je prouvé?

Je me garderais bien de l'affirmer, tout en inclinant, fort, je l'avoue, à le croire.



#### TECHNIQUE PRATIQUE

#### CADRE IMPROVISÉ

POUR RADIOSCOPIE ET ORTHODIAGRAPHIE

PAR

Maurice PERRIN (de Nancy) et Paul MALOT (de Lyon)
Médecin-major de 2º classe,
Médecin-chef du sceteur médical
de Nevers.

Médecin-chef de l'équipage
radiologique n° 32.

Les avantages de l'emploi du eadre de Guilleminot ou de Béclère pour l'examen radioscopique des viscères thoraciques et abdominaux, n'est plus à démontrer. Mais ces appareils assezvolumineux ne peuvent faire partie d'un équipage radiologique et peu d'inôtiaux es sont munis

page radiologique, et peu d'hôpitaux en sont munis. Pour suppléer à l'absence de ces appareils, excellents mais coûteux, nous avons fait construire un eadre improvisé, figuré sur les photographies et-jointes, et qui est utilisable pour la radioscopie

et l'orthodiagraphie (1)

Le bâti de notre cadre est constitué:

1º Par deux grands châssis métalliques rectangulaires empruntés à des sommiers métalliques à lames de lits militaires, de deux modèles réglementaires. (Les lames ont été enlevées et soigneusement mises de côté en vue de la reconstitution possible de ces sommiers après la guerre.) Il est bien entendu qu'à défaut de soumniers métalliques, on pour éviter d'y recourir, on pourrait construire un cadre semblable en utilisant des fres à T ou des comières, de modèles très

(1) Appareil présenté à la Société médico-chirurgicale de Bourges. répandus dans le commerce. Le prix de revient de ces fers est d'environ 3 francs le mètre courant. A poids égal, la cornière est plus résistante que le fer à T;

2º Par quelques traverses de bois provenant d'une caisse solide ;

3º Par des boulons, vis de fixation, poulies, cordes, etc.

Ainsi nous avons constitué un parallélipipède rectangle dont la base a 80 centimètres sur 90 centimètres et dont la hauteur est de I<sup>m</sup>,90. La constitution des côtés du sommier par des

fers en L (cornières) fournit les éléments de glissières verticales : A. Sur les montants postérieurs, pour un châssis

porte-ampoule avec dispositif à billes permettant un déplacement transversal de l'ampoule (avec

cupule) qui y sera adaptée ;
B. Sur les montants antérieurs pour un porteécran, à utiliser dans les opérations d'orthodia-

graphie. Une traverse de bois, mobile sur la partie supérieure du cadre, permet d'amener des poulies de réflexion soit au niveau des montants antérieurs pour l'orthodiagraphie, soit un peu plus près de l'ampoule, au cours des simples examens radioscopioues.

Le contrepoids nécessaire, unique, est constitué par une masse de fonte nunie d'un anneau (obus non évidé). Les menus accessoires (vis, poulies, cordes, etc.) représentent une somme de 70 fr. 35.

Nous avons donc (avec du matériel facile à

#### CURE RESPIRATOIRE

Histogénique, Hyperphagocytaire et Reminéralisatrice

# PULMOSÉRUM

Combinaison Organo-Minérale

Phospho - Garacolée

Médication des Affections

### BRONCHO-PULMONAIRES

(Toux, Grippes, Catarrhes, Laryngites et Bronchites. Suite de Coqueluche et Rougeole)

Mode d'Emploi : Une cuillerée main et soir.

Echantillons sur demande

Laboratoire A. BAILLY, 15, Rue de Rome, PARIS

#### TECHNIQUE PRATIQUE (Suite)

trouver partout, une dépense minime et le travail radiologiques de la Place qui possède un cadre rabénévole d'un



Dispositif pour radioscopie (fig. 1).

pertises dont est chargé le chef du secteur médical.

On objectera peut-être qu'il eût été plus simple de conduire les malades dans celui des services

malade et du manipulateur de l'équipage nº 32) constitué un appareillage auquel il suffit d'une part une ampoule part un écran fluorescent mettra de praradioscopiqueset parfois orthodiagra-

phiques né-

niques et ex-

dioscopique. Ce service est souvent mis à contribution, mais il ne suffit pas à tout, et sa présence n'enlêve rien d'adapter | à l'opportunité. nous

pouvous avec sa cu- même dire à pule, d'autre la nécessité, d'une installation au siège (éléments em-pruntés à la vice central voiture radio- de médecine. logique) pour Celle-ci a en réaliser un effet le double cadre qui per- avantage de permettre tiquer toutes d'examiner les opérations les malades graves sans les fatiguer et de faciliter la collaboration constante du cessaires aux examens cliclinicien et du radiologiste.



Dispositif pour l'orthodiagraphie (fig. 2)-

condition indispensable pour l'interprétation complète et approfondie des images.

### TRAITEMENT DES MALADIES A STAPHYLOCOQUES

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'après la Méthode de GRÉGOIRE et FROUIN

Par le

## "STANNOXYL"

=== (DÉPOSÉ) ====

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Académie des Sciences. Académie de Médecine. COMMUNICATIONS

Société Médicale des Hôpitaux.

(en Mai 1917) Société de Chirurgie, Thèse de Marcel PÉROL (Paris 1917). | 00000000::00000000

600000000000000000000 Le flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, PARIS

#### TECHNIQUE SCIENTIFIQUE (Suite)

#### LES SPECTRES DES RAYONS X

A la suite des travaux de Lane. Friedrich et Knipping sur la diffraction des rayons X au travers des cristaux. c'est-à dire au travers de réseaux à trois dimensions, De Broglie a pu dissocier les faisceaux de rayous X en leurs divers composantes de longueur d'onde différente et enregistrer sur des plaques photographiques de véritables spectres.

Il a pu réaliser cette spectrographie des rayons X en utilisant la propriété qui, ainsi que Bragg l'a montré, appartient aux réseaux à trois dimensions, et qui est de ne pouvoir réstéchir avec intensité sur une face cristalline donnée que des rayons ayant une longueur d'onde déterminée.

Son appareil primitif se composait essentiellement d'un cristal monté sur un mouvement d'horlogerie de telle façon que l'axe de rotation passe par la face du cristal qui sert de miroir. Un faisceau de rayons X limité par une fente étroite rencontre cette face à l'endroit où l'axe de rotation la traverse et subit la réflexion régulière pour un angle d'incidence qui varie d'une façon continue quand le cristal tourne

Le rayon réfléchi OM tourne avec le cristal, mais deux fois plus vite, et comme l'iucidence (angle de la face réfléchissante avec le rayon incident) varie d'une façon continue, la longueur d'onde de la radiation qui constitue le faisceau réfléchi varie aussi,

Une plaque photographique placée en MP reçoit la trace du rayon réfléchi et euregistre ainsi automatiquement un spectre ayant même composition que celui du

faisceau incideut. Ce spectre comprend, à gauche, la trace du faisceau incident qui a traversé le cristal, puis un système de baudes et de raies. Les deux bandes continues de gaiche, qui sont les plus intenses de tout le spectre, correspondent à l'absorption des radiations de courte longueur et de grande pénétration (1) du fond coutinu émis par l'anticathode, par le brome et l'argent du bromure d'argent de la plaque. Les raies sont la trace du rayonnement propre de l'anticathode. Ce sont les deux bandes continues de gauche et les raics immédiatement voisines qui constituent la partie principale du rayonnement, tel qu'il est émis à travers une ampoule à paroi de verre ordinaire.

Les bandes de la partie droite du spectre correspondent à des rayons de plus en plus mous qui finissent par être. totalement absorbés par le verre ; déjà les raies les plus proches de la deuxième bande ue marquent plus leur trace sur une deuxième plaque photographique que l'ou place derrière la première.

Les raies les plus caractéristiques de l'anticathode que l'on peut retrouver dans le spectre peuvent être réparties en deux groupes : les raies K et les raies L. Les raies K sont les raies qui correspondent aux radiations les plus pénétrantes que cette anticathode peut émettre.

La spectrographie permet de dissocier et de séparer les diverses radiatious qui constituent le faisceau des ravons X issus d'une anticathode.

« Il est vraisemblable, dit Maurice de Broglie, en conclusion de ses travaux que toutes ces radiations out des propriétés bien différentes : c'est ici, au point de vue physiologique, que le physicien doit céder la parole au physiologiste et au médecin. L'important est qu'à présent, ce qu'on appelait la qualité des rayons X, propriété dont on se faisait bien une idée, mais qui, malgré les beaux travaux de tant d'éminents chercheurs, restait uu peu vague, devient susceptible à la fois d'une définition précise au point de vue théorique et d'une technique rigoureuse au point de vue pratique. » E A W

(I) La longueur d'onde eroît dans le spectre à mesure que l'on s'éloigne du faisceau incident et que l'on a affaire à des rayous réfléchis sous une incidence moins rasante.

#### Produits Spéciaux des Laboratoires LUMIÈRE

PARIS, 3, Rue Paul-Dubois - MARIUS SESTIER, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté, LYON

Antipyrétique et Analgésique. Pas de contre-indications CRYOGÉNINE LUMIÈRE

Un à deux grammes par jour. Médication énergique des déchéances organiques Ampoules, Cachets et Dragées

Dans tous les cas d'anorexie et d'inappétence

Préparations organothérapiques à tous organes contenant la totalité des principes actifs des organes frais

Évite l'adhérence des pansements se détache alsément, sans douleur ni hémorragie Facilite les cicatrisations.

TULLE GRAS LUMIÈRE

Vaccinothérapie par voie gastro-intestinale des urétrites aigues et chroniques et des divers états blennorragiques

POSOLOGIE: Quatre sphérules par jour, une heure avant les repas

#### CONTRE LA FIÈVRE TYPHOIDE

IMMUNISATION ET TRAITEMENT

#### PAR ENTEROVACCIN LUMIÈ

Antitypho-colique Polyvalent. - Sans contre-indication, sans danger, sans réaction

### PEPTONATE DE FER ROBIN

est le Véritable Sel ferrugineux assimilable

Ge sel a été découvert en 1881 par M. Maurice ROBIN alors qu'il était Professeur G. POUCHET : Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris. Il constitue l'agent thérapeutique le plus rationnel de la médication martiale.

Comme l'a démontré M. Robin dans son Étude sur les ferrugineux, aucun sel ferrique, ou ferreux, n'est absorbé directement par la muqueuse stomacale, mais sculement par Pintectin

Le fer ingéré sous quelque forme que ce soit (sels ferrugineux, hémoglobine etc.), est attaqué par les acides de l'estomac et forme avec la peptone des aliments un sel qui, tout d'abord insoluble, redevient soluble dans l'intestin, en présence de la glycérine. Ce sel est le PEPTONATE DE FER.

Sous la forme de Peptonate de Fer. le fer représente donc la forme chimique ultime assimilable du sel ferrugineux constitué normalement dans l'intestin.

Préconisé par les professeurs : HAYEM, HUCHARD, DUJARDIN-BEAUMETZ, RAYMOND, DUMONTPALLIER, etc... les expériences faites avec ce ferrugineux dans les hôpitaux de Paris ont confirmé les conclusions de M. Mºº ROBIN dans ses travaux et en particulier le rôle physiologique jusqu'alors inconnu de la Glycérine dans l'assimilation des métaux. L'éminent savant et grand Chimiste Berthelot a fait à ces conclusions l'honneur d'un , rapport à l'Académie des Sciences. (Berthelot V. Comptes rendus, Ac. des Sciences 1885.)

En 4890, une attestation, qui a eu un grand retentissement fut donnée par le Docteur Jaillet, rendant hommage à son ancien collègue d'Internat, Mos ROBIN, l'Inventeur du Peptonate de fer reconnaissant la supériorité de son produit sur tous ses congénères. Cette attestation à la suite d'un procès fut reconnue sincère et véritable par la cour d'Appel de Bourges en 1892.

(EXTRAIT) Tamatave, 27 Septembre 1890. "Le PEPTONATE DE FER ROBIN a vraiment une action curative puissant bien supérieure à celle des autres prépa rations similaires" Docteur JAILLET rations similaires" Docteur JAILLET. Ancien Chef de Laberatoire de Thérapeulique à la Faculté de Médecine de Paris.

cette occasion le PEPTONATE DE FER ROBIN fut soumis à la Faculté de Médecine de Paris pour qu'il en soit fait

exprimés de la manière suivante par le

"Le PEPTONATE DE FER ROBIN est un sel organique défini constitué par deux combinsions: 1' de Peptone et 2º de Glycérine et de 1' de Peptone et 2º de Glycérine et de Fer, format un sel ferrique double, à l'état de combinaison particulière, et telle que le fer ne peut être décelé ni précipité par les réactifs ordi-naires de la chime minérale. Cet état particulier le rend éminemment propre à l'assimilation'. (Analyse du Docteur G. POUCHET, Profes-scur de pharmacologie à la Faculté de Médecine de Paris, Membre de l'Académie de Méde-cine, etc.)

D'après ce qui précède, nous croyons donc pouvoir afirmer qu'aucune Spécialité Pharmaceutique n'a jamais eu une pareille consécration officielle sur sa composition chimique et sa valeur thérapeutique.

Voici en résumé les propriétés thérapeutiques de ce produit :

1º Le Fer ROBIN augmente le nombre des globules rouges et leur richesse en hémoglobine, il est donc précieux dans l'Anémie et la Chlorose.

2º Le Fer ROBIN favorise l'hypergenèse des hématoblastes et augmente la fibrine du sang. Il sera donc utilement employé pour augmenter la plasticité du sang et combattre l'Hémophilie ou les hémorragies de toute nature.

3º Le Fer ROBIN augmente la capacité respiratoire du sang. On pourra donc utilement l'employer pour activer les combustions organiques dans les vaisseaux (diabète, glycosurie) ou au niveau des tissus (dégénérescence graisseuse, etc.)

4º Enfin le Fer ROBIN active la nutrition. Il pourra donc servir simultanément dans le traitement du lymphatisme. des manifestations scrofuleuses et syphilitiques, etc...)

Très économique, car chaque flacon représente une durée de trois semaines à un mois de traitement, ce médicament dépourvu de toute saveur styptique, se prend à la dose de 10 à 30 gouttes par repas dans un peu d'eau ou de vin et dans n'unporte quel liquide ou aliment, étant soluble dans tous les liquides organiques, lait, etc...

On prescrira avec avantage chez les Personnes délicates, les Convalescents et les Vieillards, etc.:

le VIN ROBIN au Peptonate de Fer ou le PEPTO-ELIXIR ROBIN. (Liqueurs très agréables). — Dosa : Un verre à liqueur par repas. Pour ne pas confondre et éviter les Imitations et Medecine de Paris pour qu'il en soit fait Contrefaçons de ce produit, exiger la Signature l'examen et l'analyse. Les résultats en furent et la Marque "FER ROBIN avec un LION COUCHÉ".

VENTE EN GROS: PARIS, 13, Rue de Poissy. — DÉTAIL: Toutes Pharmacies.

#### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES

Médailles de vermeil. - M. BERTOVE (Paul), médeciu aide-major de 2º classe, hôpital complémentaire 22, à Villers-Cotterets: M. ILL (Georges-Emile), médecin aide-major de 2º classe, médecin-chef de la place de Neufchatel-en-Saosnois (Sarthe): M. TARDIN (Henri-Louis-Marie), médecin aide-major de 1º0 classe de l'armée territoriale, 26º rég. d'artillerie, à Chartres: M. Schaech-TER (Hiazar), médecin aide-major de 2º classe de réserve, hôpital temporaire 1, à Châlons-sur-Marne; A la mémoire de M<sup>11e</sup> Delacrotx (Simone), infirmière U. F. F., hôpital complementaire 8, à Besançon; M. Grand-GÉRARD (Léon-Roger), médeciu aide-major de 1<sup>re</sup> classe, chargé des services de radiologie du groupe sanitaire de Contrexéville-Martigny; M. TRANÇON (Henri-Jules-Marie), médecin aide-major de 170 classe au 1200 rég. d'infanterie; M. AUROIRE, médecin aide-major de 1re classe, chef du service médical du détachement du 78º rég. d'infanterie à Bourganeuf : M. MIGNON (Jean-Prancois-Emmanuel), médecin traitant, hôpital temporaire 63, à Corbigny; M. RAISONNIER (Victor-Georges), médecin aide-major de 1re classe, hôpital bénévole 1 bis, à Gueuguon (Seine-et-Oise); Mme BROUARDEL, née Heuzey, infirmière bénévole, directrice générale, hôpital militaire du Grand-Palais; M. MALARD (Maurice), médecinmajor de 2º classe, G. B. C. 2º C. A.; A la mémoire de Mile Plipp, infirmière S. B. M., hôpital de Jassy.

Médailles d'argent. — M. Averous (J.-M.-H.), médecin principal, médecin-chef du navire hôpital Dugay-Trouin; M. BUSOUET (L.-A.-L.), médecin de 1<sup>ro</sup> classe; M. SAINT-

SERNIN (A.-J.-M.), pharmacien de 1re classe; soldat CHAMBAUDET (Pierre-Jules-Auguste), automobiliste, ambulance chirurgicale automobile 1; M. LAFARGE (Frauçois-Camille), hôpital auxiliaire 267, à Paris ; M. FOUARD (Engène-Hyacinthe), chef de laboratoire de bactériologie, hôpital militaire Bégin à Saint-Mandé; Mme Fouas-SIER, née Haugazeau, infirmière, hôpital complémentaire V. I. 33, à Paris ; Mue Durand-Chaumont (Léonie-Marcelle), infirmière, hôpital complémentaire V. I., 33, à Paris ; Mile Moret, de La Pomarède (Denyse-Marie-Loseph-Monique), infirmière, hôpital auxiliaire 52, à Paris; Mile REV (Isabelle-Jeanne-Marie), infirmière S. B. M., hôpital auxiliaire 52, à Paris; Mme Bour-DONNEAU (Jeanne-Clotilde), infirmière-major, hôpital temporaire 103, à Amieus ; Mme Le Callletel (Marie). préside te du comité régional de l'A. D. F., directrice de l'hôpital auxiliaire 205, à Hesdin; caporal Qui-GNON (Maurice), 170 section d'infirmiers militaires. hôpital temporaire 48, à Berck-Plage; soldat Bellard (Jeau), 2º section d'infirmiers militaires, hôpital temporaire 1, à Beauvais ; soldat MINEL (Amédée). 2º section d'infirmiers militaires, hôpital temporaire 1. ? Beauvais ; soldat Baisez (Maurice), 1re section d'infir-Liers militaires, hospice général à Abbeville : sergent Daubricoury (Jean-Baptiste), 1re section d'infirmiers militaires, hôpital temporaire 103, à Amiens : sergent Delanouse (Léon), 1re section d'infirmiers militaires, hôpital militaire de Dankerque ; soldat Bars (Maurice), 176 'section d'infirmiers militaires, hôpital militaire de Dunkerque : Mme VENDROUX, infirmière-major de la



#### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES (Suite)

S. S. B. M., hôpital militaire de Calais : soldat Scholle (Félix), 20 section d'infirmiers militaires, hôpital mixte de Beauvais; soldat Coco (Joseph-Henri), 2º section d'infirmiers militaires, hôpital mixte de Beanvais : soldat Choppart (Julien-Octave), 2º section d'infirmiers militaires, hôpital mixte de Beauvais; Lady TANGYE (Annie), infirmière-major, annexe de l'hôpital complémentaire 35 (Savoy), à Paris-Plage ; Mme Dassonville (Jeanue), infirmière-major de l'U. F. F., hôpital complémentaire 35, à Paris-Plage ; Mac Voisin, née Parion. présidente de la section boulonnaise de l'U. F. F., hôpital anxiliaire 104, Bonlogne-sur-Mer; M. Dormov(Joseph), médecin aide-major de 2º classe, hôpital complémentaire I, à Meaux ; soldat Tuquet (Albert), 6º section d'infirmiers militaires, annexe militaire de l'hôpital civil à Châlons-snr-Marne ; soldat Legent (Gaëtan), 6° section d'infirmiers militaires, annexe militaire de l'hôpital civil de Châlons-sur-Marne ; Mme JOUART (Marguerite-Marie), infirmière-major de la S. S. B. M., hôpital anxiliaire 6, à Châlons-sur-Marne ; Mue Simon (Jeanne), infirmière S. B. M., hôpital temporaire 17, collège unmicipal, Châlons-sur-Marne ; MHe DE LA MORLAIS (Agnès), infirmière de la S. B. M., hôpital temporaire 18, Corbineau, Châlons-sur-Marne ; Mile Larbalétrier (Marthe), infirmière stagiaire, hôpital complémentaire 19 Pévrier, à

Châlons-sur-Marne; soldat Peltier (Léon-Bélisaire), infirmier, hospice mixte d'Epernay; soldat Redon (Joseph-Adrien), infirmier, hospice mixte d'Epernay; soldat Androuin (Raymoud), infirmier, hospice mixte d'Epernay; Mile Legendre (Marthe), infirmière S. B. M., fondatrice directrice de l'hôpital anuexe Saint-Augustin, à Sézamie : Mue Devilder, en religion sœur Thérèse, infirmière-major de la S. S. B. M., hôpital auxiliaire 17, à Reims; Mile Sager (Denise-Anne-Madeleine), infirmière-major de la S. S. B. M., hôpital temporaire 31. à Château-Thierry : Mme Jean-Jean, née Clément, infirmière de l'U. P. F., hôpital mixte de Commercy; M. GCONOMO (Cléwoulos), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe de réserve, hôpital mixte de Saint-Maixent; Mme la comtesse d'Ollone, née de Terves, infirmièremajor S. B. M., surveillante générale, hôpital 17, à Augers : Mme Duvergier (Héloise), infirmière-major, hôpital auxiliaire 25 Saint-Louis et Sainte-Anne, à Bordeanx : M. Briola (Régis-Jean), chirurgien dentiste, hôpital de Larressore; M. Van Olden Barneveld (Marie-Henri-Pernand), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe. hôpital Brunswick, à Saint-Dizier; caporal Countet (Joseph-Marie-Adolphe-Mathnrin-Clément), 4° section d'infirmiers militaires, hôpital 30 an Maus, laboratoire de baetériologie régional.

### CRATÆGINE LEROUX

MÉDICATION CARDIO-TONIQUE SÉDATIVE (NON TOXIQUE)
Palpitations des Nerveux et des Neurathésiques. Eréthime cardinque de tente serbe, des affections fractionedles
:: comme des affections organiques du coner, Tachycardie essentielle parezyrique, Goltre exophtalmique, etc. ::

DOSES: 158 à 20 gouttes 2 on 3 fels por four.

E. LEROUX. 182, rue de la Convention, Paris, et toutes pharmacies.

#### 

DIURESE SOURCE CHAPTONE

GOUTTE GRAVELLE ARTERIO-SCLÉROSE

### Coaltar saponiné Le Beuf

Antiseptique, Détersif, Antidiphtérique Officiellement admis dans les Hôpitaux de Paris



Dépât dans toutes les pharmacles

Ch. LOREAU

#### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3Ms, RUE ABEL — PARIS

Tél. Roq. 41-85

### L'Eau de Mer

PAR LA

VOIE GASTRO-INTESTINALE

ANÉMIE, TUBERCULOSE LYMPHATISME, ASTHME CONVALESCENCE, ETC.

# MARINOL

Reconstituant Marin Inaltérable de Goût Agréable

COMPOSITION

Eau de Mer captée au large, stérilisée à froid. Iodalgol (Iode organique).

Phosphates calciques en solution organique. Algues Marines avec leurs nucléines azotées. Méthylarsinate disodique.

Cinq centimètres cubes de *Marino!* contiennent exactement un centigramme d'Iode en combinaison physiologique.

Entièrement assimilable en Eté comme en Hiver. Pas d'intolérance. Pas d'iodisme. Ni alcool. Ni huile.

PROPRIETÉS : RECONSTITUANT, TONIQUE, DÉPURATEUR

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux de Paris, notamment : Beaujon, Office Antituberculeux Jacques Siegfried et Albert.Robin, Bretonneau, Gharité, Hôtel-Dieu, Tenon, Saint-Antoine, Boucicaut, Pitié, Enfants-Malades, Laènnec, etc.

BON GRATUIT pour un Flacon "MARINOL" adressé gratis et franco à MM. les Docteurs qui en feront la demande aux LABDRATOIRES SPÉCIAUX DE THERAPEUTIQUE MARINE, à DIEPPE.

#### HYGIÈNE APPLIQUÉE

#### DÉSODORISATION DES LOCAUX

Les salles de malades sont vouées aux mauvaises odeurs si elles sont insaffisamment aérées, si dles sont encombrées, ou tenues, comme le malade, avec une propreté médiocre ou même douteuse. Ce sont là des causes banales contre lesquelles il est facile d'agir, puolque bien souvent l'entourage les néglige.

Il v a, à côté de ces causes générales qu'on peut atteindre en supprimant la cause, des odeurs inévitables contre lesquelles il faut combattre directement. Il en est ainsi de l'effroyable odeur de la gangrène pulmonaire, qu'exhale l'haleine des patients et que dégagent ses crachats. Même chose pour ces blessés atteints de suppurations putrides ou mieux encore de gangrène gazeuse, dont nous avons vu tant d'exemples pendant la guerre et dont l'odeur pénétrante et tenace traverse les pansements, Même chose quand un malade est allé sur le seau nygiénique ou plus encore sur le bassin, il est fatal que l'odeur des matières técales reste un certain temps dans l'air ou imprègne les objets environnants, si vite le bassin soit-il emporté. Cela est particulièrement vrai pour les selles de typhiques qui sont très fétides. Même chose encore pour les cancéreux, pour les urinaires aux fermentations anunoniacales, etc.

#### Désodorisation.

Suppression des causes. — En premier lieu, on doit s'efforcer de supprimer toute cause d'odeur.

Le malade doit être tenn avec une propreté métichaque selle, l'aums est lavé à l'ean savonneuse ou même à l'alcool : cette recommandation est essentielle, car s'il reste un tant soit pen de matières à l'aums, ainsi qu'il arrive quand on s'est contenté d'un essuyage au papier ou à l'ounte, la manvaise odeur est fantale; à plus forte raison, si ac chemise ou les draps sont souillés même légérement, doit-on changer ceux-ci. C'est là, d'ailleurs, la meilleure prophylaxie des escarres.

La chambre doit, elle aussi, être tenue très proprement. L'entourage, préoccupé par le malade, néglige souvent le nettoyage de la pièce. Cela est d'autant plus désastreux que, si l'on n'y prend garde, l'encombrement est fatal : boutelles, linges, poussière, s'accumulent, et ces amoncellements sont la source de dégagements odorants légers mais continus et qui, à la longue, deviennent trèspénétrants, Il suffit de se rappeler l'odeur des loeaux liabités et mal nettoyés, dont les tentures ne sont pas battues,

Désodorisants. — Le premier point est de lutter contre la source de la mauvaise odeur.

Les plaies putrides doivent être lavées et pausées et le discourt, deux et trois fois par jour, L'une des meileures substances à employer pour enlever l'odeur est l'eau oxygénée. On l'emploiera d'abord en grands lavages : trois à quatre culterées à soupe par litre avec un bock, et ensuite en attonchements succédant au lavage, à l'eau oxygénée purc. L'eau oxygénée devra être neutralisée le mieux possible par le phardevra être neutralisée le mieux possible par le mieux par le phardevra être neutralisée le mieux possible par le phardev

DE L'ESTOMAC DYSPEPSIE GASTRALGIE

### VALS-SAINT-JEAN

ENTÉRITE
Chez l'Enfant + Chez l'Adulte
VALS PRÉCIEUSE

DIAL Giba.

ACIDE DIALLYLBARBITURIQUE

Spécifique de l'INSOMNIE esser

Rapidement résorbé, vite éliminé, le **DIAL** ne laisse au réveil aucune sensation désaIl procure un sommeil calme, réparateur, se rapprochant autant qu'il est possible du sommeil naturel.

**ECHANTILLONS:** 

LABORATOIRES CIBA D. ROLLAND, Phien, Place Morand, à LYON.

#### ARTHRITISME

DIATHÈSE URIQUE RHUMATISME - GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[CII HI6 OI3 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert LE LABORATOIRE ALPH. BRUNOT et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Elimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.). pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse

# TRES EFFICACE #

ABSOLUMENT INOFFENSIF Ni toxicité générale. Ni texicité rénale.

> - 2 Doses par jour, dans un Verre d'Lau -DANS LES ÉTATS AIGUS : 4 & 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT PARIS - 16. Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

### Dialyl

TOUTES PHARMACIES **ENVOI GRATUIT** de Flacons de "Dialvl" à MM. les Docteurs ainsi qu'aux Hépitaux, Formations sanitaires Militaires et. individuellement. aux Soldats rhumatisants dont l'adresse sera donnée par MM. les Docteurs au Laboratoire du "Dialyl"

### Dialyl

TOUTES PHARMACIES

#### HYGIÈNE APPLIQUÉE (Sulte)

macien, sans quoi elle serait irritante par son acidité.

Les injections intravvineuses de néosalvarsan constituent un excellent reunède, contre la putridité. Les escaures, la stomatite mereuniel sont vite désinfectées par le 6o6. Il faut injecter or, 30 de néosalvarsan tons les quatre jours, en se conformant, bien entendu, aux règles d'administration de ee médicament. Cette spécificité du néosalvarsan tient à ce que la plupart des plaies putrides, les plaies buccales surtout, sont putrides du fait de l'existence d'une association fiso-sepirillaire.

Quand cette association fuso-spirillaire est reconnue dans une plaie, il devient tout à fait indiqué d'y faire des lavages avec une solution de sérum artificiel à laquelle on ajoute par litre o<sup>cr</sup>,30 de néosalvarsan.

Au lieu d'employer les lavages, ou concurremment, c'est-à-dire en les employant alternativement, on peut faire des pulvérisations sur les plaies avec les diverses solutions ei-dessus, en employant le pulvérisateur de Lucas-Championnière.

Enfin, pour compléter la désodorisation, et pour lutter contre l'odeur une fois répandue dans l'atmosphère, on peut utiliser soit les fumées soit les vapeurs odorantes.

Fumées odorantes. — Le papier dit d'Arménie, les pastilles du sérail répondent bien à cette indication. Vapeurs odorantes. — On pent faire bouillir daus une easserole des substances volatiles qui se répandent dans l'atmosphére, telles que des feuilles d'enealyptus, on ajonter à l'eau en ébullition une certaine dose de la solution suivante qui répand dans l'atmosphére une odeur três agréable :

| Teinture de benjoin | 50 | grammes, |
|---------------------|----|----------|
| Acide phénique      | 5  |          |
| Alcool à 90°        | 50 | _        |

Clous fumants ou pastilles du sérail (1) :

| Benjoin                         | 8   | gramme |
|---------------------------------|-----|--------|
| Baume de tolu                   | 2   | -      |
| Santal citrin                   | 2   |        |
| Charbon de bois léger pulvérisé | 50  | -      |
| Nitrate de potasse              | 4   |        |
| Maritana da assura adecrento    | 0.1 | 2      |

On mélange ces substances réduites en pondre et l'on fait avec le nucliage une pâté fernue que l'on divise en petits cônes de 3 centimètres de hauteur, sur un centimètre et demi de diamètre de base. Pour se servir de ces clous, on les allume an sommet avec une allumette on simplement un fragment de charbon incandescent.

(1) Extrait du Recueil de formules de DORVAULT (1830).

සසසසස

### MS. GAND : MÉD. D'OR - Produit excl' trançais - DIPLOME D'HONNEUR : LYON 1914

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerveux)
Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses
xvàxx gout âch repss.—6, Ruo aBEL, PARIS—Lo Fl. 3fr.—H. sucre, el chaux, el sluoci,

छ-छछक





#### REVUE DES THÈSES

De la méningite cérébro-spinale : diagnostic précoce et sérothérapie (M. Derriey, Th. Paris, 1917).

Il reste à expliquer pourquoi certains cas typiqueis a méningocoques (et qui malheurensement ne sont past très rares) se montreun entement réfractaires à l'action du sérum, quelles que soient les doses injectées. « Ces cas sont aussi c'éractaires que s'i fon avait a'quière à une injection de nature àlijérente (pneumocoque, par exemple). « Au point de vue des cultures et des propriétés blochimiques, les germes présentent des caractères indistripant de ceux des méningocoques les plus typiques, Ils en different par leurs propriétés toxiques et antigénes, ainsi que démontre l'action des sérums agglutinants expérimentaux. « Ces faits nous aménent à nous associer aux diéses et au vecu exprinsé par Netter, que les bactériologistes mettent à l'étude la production d'un sérum poisvalent, révondant à tous les cass.

De la chorée infantlle (M. Deffaux, Th. Paris, 1917) La lymphocytose céphalo-rachidienne est peut-être actuellement le meilleur élément à fournir en faveur de l'origine organique de la chorée.

Effets de la bromuration combinée à l'hypochloruration sur les accès convulsifs et les troubles montaux épileptiques (G. Chevannes, Th. Paris, 1917). L'hypochloruration (2°, 50 à 3 grammes pro die) associée à une bromuration de 1 ou 2 grammes pro die améliore

à une bromuration de 1 ou 2 grammes pro die améliore considrablement les manifestations convulsives de l'épiiepsie. Au point de vue mental, on peut noter la dimintion on la disparition des équivalents psychiques, l'amélioration de la confusion mentale chronique, l'absence d'influence sur les troubles mentanz, imbéelilité, débilité, démence précoce, qui peuvent coexister avec l'épilepsie.

La déformation du pouce dans la paralysie cubitale (F. Léonard, Th. Paris, 1017).

Cette déformation assez fréquente est constituée principalement par la, flexion de la seconde phalange à angle plus ou moins obtus, tandis que la flexion de la première diminue ou même disparaît, élément moins caractéristique c'est l'attitude inverse de la configuration normale.

Sur les rôles physiologiques du corps jaune (M<sup>mc</sup> Mulon, Th. Paris, 1017).

« NOUS CONSIDÉRONS QU'AUCUN DES VINGY-CINÇA ROLES USQU'ICI ATTRIBUÉS AU CORPS JAUNE NE LUI APPARTIENT EN TOUTE ÉVIDENCE EXPÉRIMENTALE. « L'hypethèse qui paraît être la plus soildement édifiée est celle de P. Mulon: celle a comme bases soildes la triple paranté emptyologique, histologique et histo-physiologique qui unit le corps jaume avec la corticale surrénale, parenté inférant la possibilité d'une fonction commune entre ces deux giandes, et peut-être d'un rôle antiloxique du corps jaune. Kystes du corps faune et vomissements incorrel-

bles de la grossesse (Ch. Cardot, Th. Paris, 1917). Il semble y avoir cheix in femme enceinte, au moins dans certains cas, corrulation entre la présence de kystes du corps Jaune et celle de vomissements incocretibles. Quand, chez une femme enceinte atteinte de tels vomissements, l'examen gynécologique révèle l'existence d'une lésion ovarienne, l'ovarionine est indiqués. (A ce travail est fointe une observation personnelle où la guérison survint à la sutte de l'intervention.)

# TROFORMINE GOBEY Comprimés dosés à 0<sup>er-50</sup> d'hoxaméthyléne-tétramine chimiquement pure.

ANTISEPTIQUE IDÉAL

### Biliaires et Urinaires

Prescrivez

RÉFÉRENCES
BARY, Ch. des H. Paris,
Bary, Ch. des H. Paris,
Bartier, M. des H. Paris,
Bartier, M. des H. Paris,
Bartier, M. des H. Paris,
Ertablesborf, Br. det H. Paris,
Ertablesborf, Br. det H. Paris,
Gallois, Br. det H. de Lillo,
Gulard, Br. det H. Paris,
Gallois, Br. det H. de Lillo,
Gulard, Br. det H. Paris,
Gallois, Br. det H. de Lillo,
Graff, Br. det H. Paris,
Prof. Loqueu, Paris (Wester),
Oralson, Chef Cl., Bordeaux,
Potockl, M. des H. Paris,
Roberc, Ch. des H. Paris,
Richolot, Ch. des H. Paris,
Richolot, Ch. des H. Paris,

des Voies

l'Uroformine Gobey, produit français, dans toutes les affections ou vous prescriviez l'Urotropine: Antisepsie des Voies Biliaires et Urinaires, Rhumatisme, Phosphaturie, Prophylaxie de la Fièvre typhoïde, etc.

3 à 6 Comprimés par jour dans un verre d'eau froide.

ÉCHANTILLONS : 4, FAUBOURG POISSONNIÈRE, PARIS

#### NOUVELLES

Nécrologie. — Le D' Redier (de Lille), — Le D' Chalemajor de 2º dasse, tué à son poste au coura d'un bombardement,. — Le D' Jachaune, médeein aide-major de 2º dasse, tué à son poste au coura d'un bombardement,. — Le D' Lachaune, médeein aide-major de 2º d., mort au champ d'homeur. — Le D' Pitada, médeein aide-major de 1º classe, intoxiqué par les gaz. — Le D' Carlt, médeein aide-major de 2º classe, combe pour la France. — Le D' Betrrand, médeein-major de 2º classe, combe pour la France. — Le D' Betrrand, médeein auxiliaire de l'armée coloniale. — Le D' A. de Castro, médeein en chef honoraire de l'hôpital de la Paix à Constantinople. — Ma'w Farcz (de Lille), mère de M. le D' Paul Farcz. — Le D' Marc Ferreux, décéd à Champlitte (Hautte-Sañow).

Marlages. — M. le Dr Paul Bertrand, médocin aidemajor, décoré de la Croix de guerre, et M<sup>18</sup> Vorum Dalechamp. — M<sup>10</sup> Elisabeth Bouffé, fille de M. le Dr Bouffé, et M. R. Poinsinet de Sivry. — Le mariage de M<sup>10</sup> Geneviève Rénon, fille de M. le Dr Rénon, professeur agrégé à la Paculté de médocine de Paris, avec M. Maxime Réal del Sarte, statuaire, décoré de la médallie militaire a été eéfèbré dans l'intimité le 22 février. Nos meilleurs souhaits et nos bien vives félicitations.

Légion d'honneur. — Sont inscrits an tableau spécial pour chevalier:

PARTURING (Gaston), médecin aide-major de 1ºº classe (territorial) à une autoulunce chirrigicale automobile: médecin d'une haute conacione. A constamment fuil preuse, au cours des hombardements violents et fréquents suits par l'ambulance, d'un courage supére de d'un sang-froid remurquable, se portou s'pontanément aux 'points les plus dangereux pour y secourir les besséss. A été violemment contusionné, le 18 aviit 1917, par l'éclatement d'un obus de gros calibre. GRAIN (Lucien-Desirè-Prosper), médecin aide-major de re l'anses (territoria), an 29 rég, d'infantetre, détaché au G. Q. G.: officier du service de santé remarquable de sile, qui a verupit ses joutions avec la plus grande conscience et le plus abouls dévouement. A fait prever au feir particultisement en octobre 1935, comme médecir dans une ambidance et, en septembre et ochor 1917, comme médecir de bataillon, des plus belles qualités de courage et de fermet, dons des circonstances spéciales, des services exceptionnels à la détense antimate. Une citation.

POURCHEZ (Adenis-Gustave-Joseph-Molse), médecin aide-major de 2º classe au 7º rég. d'artillerie: médecin très dévont et d'une haute valeur morde. A toujours donné l'exemple d'un grand sang-froid dans les circonstances difficiles. A été très gribement atteint le 13 décembre 1917, on se portant au secours d'un blessé.

Liccurecq (Porphyre), médecin áide-major de 1ºº elasse (territoria) an 13º régé d'influtureir : médecia d'une bravoure et d'un calme remarquables. A flecté à un poste avancé soranis à, par son sang-proid et son dévouement absolument assuré le truitement et l'évacuation des blessés, dans des conditions très périlleuses. Grivement blessé, le 3 notobre 1916, dans l'accomplissement de son d'evoir,

Médaille militaire. — LARCHAU (Robert), sons-aidemajor (réserve) au 8° rég. d'infanterie coloniale: trois fois cité pour sa belle conduite au Jeu, s'est fait remarquer, en toutes circonstances, par son dévouement et son mépris du danger. Blessé grièvement, le 12 décembre 1917, par éclats d'obst.

Alhertini (Jean-Baptiste), médecin auxiliaire (réserve) au 68° bataillou de chasseurs alpins: médecin de grande valeur, modèle de bravoure et d'énergie. N'a cessé, depuis le début de la campagne, de se prodiguer avec un



### BAVÉBOI

Alcaloides totaux de l'Opium Ampoules — Comprimés IPÉCA INJECTABLE

IPÉCA total Dausse

Ampoules pour injections

Aussi actif que l'Émétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique DAUSSE, 4, Rue Aubriot, PARIS.

Antiasthme Bengalais

EFFET RAPIDE et CERTAIN Asthme, Emphysème, Bronchites chroniques, Asthmeis: Foins, Coryza. Par 275.— Echanillons graults. FAGARD, 23, ky, Motte-Piquet, Paris

URASEPTINE ROGIER

#### NOUVELLES (Suite)

dévouement et un courage admirables pour remplir sa mission sur les champs de bataille. Le 23 et le 24 octobre 1917, a constamment parcouru le terrain du combat avec un mépris absolu du danger pour relever et soigner les blessés. Une blessure. Trois citations.

Ligue d'étudiants de l'Université d'Aiger. - Les étudiants de l'Université d'Alger ont bien raison de se défendre ; car les abus dont ils ont à se plaindre ou dont ils se sentent menacés justifient amplement ce qu'on peut considérer de leur part comme un mouvement légitime de conservation

« Au commencement d'octobre 1917, nous écrit M. Lacroix, étudiant en médecine, nous apprenions que deux étudiantes ayant le brevet sapérieur et l'une la licence de botanique, l'autre le P. C. N. supérieur et le diplôme de sciences physiques, demandaient à bénéficier de l'alinéa 2 de l'article I du déeret du 12 juillet 1917 (1). L'une invoquait ses études autérieures, l'autre ses services rendus au pays (stage hospitalier irrégulier). Cela était suffisant pour nous émouvoir : mais ce n'est qu'un mois plus tard que nous comprimes toute la portée de la situation nouvelle créée par le décret : l'hôpital fut brusquement envahi par la presque majorité des étudiants du'P. C. N., etc. »

(r) Il s'agit du décret du 12 juillet 1917 visaut les dispenses qui peuvent être accordées quant aux grades et titres exigés pour l'inscription dans les Facultés, et quaut à la durée de scolarité, Le passage auquel fait allusion M. Lacroix est ainsi libellé : Les dispenses peuvent aussi être accordées, à titre exceptionnel, à d'autres personnes qui en seraient jugées dignes en raison de

Notre correspondant ajoute que la ligue, qui comprend actuellement 150 membres, augmente tous les jours, la majorité tendant de plus eu plus à être fournie par les camarades mobilisés qui sout les plus menacés dans leur existence future.

Paris médical ne peut que souhaiter cordialement bonne chance à la nouvelle ligue, et notamment à son comité de vigilance qui a entrepris le devoir sacré, en l'absence des étudiants mobilisés, de défendre énergiquement tous les intérêts légitimes. Les étudiants des classes 1913 et 1914. - M. Guernier,

député, expose à M. le ministre de l'Instruction publique que les jeunes gens des classes 1913 et 1914 qui étaient à la veille de commencer des études de droit ou de médecine au moment de la déclaration de la guerre, se trouveut dans l'obligation de ne prendre leur première inscription qu'après les hostilités, que le temps passé par eux sous les drapeaux va les mettre en état d'infériorité par rapport aux jeunes gens des classes postérieures en faveur desquels diverses mesures exceptionnelles ont été prises : que, parmi les jeunes gens des classes 1913 et 1914, il en est plusieurs qui avaient obtenu le diplôme de P. C. N. et ont acquis dans les formations sanitaires des connaissances équivalentes à celles que leur eût procurées l'enseignement des facultés; et demande s'il ne serait pas équitable de leur accorder, dès le temps de guerre, des inscriptions provisoires dont la validation serait subordonnée au fait de subir avec succès des examens de faculté, après la guerre.

Réponse. - Le ministre se préoccupe d'atténuer dans la mesure du possible les inégalités signalées par l'hono-



#### NOUVELLES (Suite)

rable député entre les étudiants mobilisés des diverses classes de recrutement, inégalités résultant pour la plupart des différentes dates d'appel de ces classes. Mais il importe qu'une entente préalable s'établisse sur ce point entre les départements de la guerre et de l'iustruction publique : c'est vers cette entente que tendent actuellement les efforts du ministre.

Musée pédagoglque. - Le Musée pédagogique, 41, rue Gay-Lussac, met gratuitement à la disposition des médccins, pour une durée de huit jours, des boîtes de vues pour projections, accompagnées de notices, sur des sujets d'hygiène.

A Paris, la boîte doit être prise et rapportée au Service (ouvert de 10 heures à 5 heures). Pour la province, les demandes et les expéditions doivent être faites par l'entremise d'un instituteur.

La liste des collections relatives à l'hygiène est adressée sur demande.

EXTRAIT DU CATALOGUE DES PROJECTIONS LUMINEUSES.

 Hygiène (1). — Alimentation rationnelle. Principanx caractères permettant d'apprécier quelques

Caractères permettant d'apprécier la viande saine.

Tuberculose.

Tubereulose (maladie sociale).

\*\*\*\*\*\*

LITHIASE BILIAIRE

COLIQUE HÉPATIQUE - ICTÈRES etc.

INSUFFISANCES

HÉPATIQUE & BILIAIRE :

HÉPATISME :: ARTHRITISME CHOLÈMIE FAMILIALE

DIABÈTE PAR DYSHÉPATIE

TUBERCULOSE et SCROFULE

justiciables de l'Huile de Foie de Morue DYSPERSIES

HYPERCHLORHYDRIE :: PITUITE

MIGRAINE :: ENTÉRITES

COLITE MUCO - MEMBRANEUSE

CONSTIPATION :: HÉMORROIDES ENTÉROPTOSE, GYNALGIES

ANGIOCHOLÉCYSTITES

FIÈVRE TYPHOIDE

INTOXICATIONS TOXHEMIE GRAVIDIQUE

DERMATOSES par DYSHÉPATIE : (Chlossma, Éphélides, Xanthomes, etc.)

DERMATOSES AUTO on HÉTÉROTOXIQUES

(Acné, Faroaculose, Prodermites, etc.)

Maladies des pays chauds

CONGESTIONS DU FOIE HEPATITES ET CIRRHOSES (Alcoolique, Palastre, Syphilitique, etc.)

8585858585858585

Névroses et Psychoses Dyshéon EPILEPSIE - NEURASTHÉM MALADIES INFECTIEUSES NEURASTHÉNIE

La lutte contre la tubereulose (dispensaire et sauatoria).

La prévention des accidents.

(1) Toutes les collections sont accompagnées d'une notice explicative.

Les accidents électriques.

Institut Pasteur.

Ce que le microscope permet de voir dans le corps. Maladies de la peau causées par des parasites :

1º Mierobes. 2º Insectes et champiguous.

Prophylaxie des maladies coutagieuses transmises par

les déjections. Prophylaxie des maladies coutagicuses transmises par

les produits eutaués, etc.

Désinfection et désinscrtion.

Les étapes de la préservation de la variole. Les maladies véuérienues.

Les maladies contagieuses du euir chevelu. Alcoolisme.

Madeleine (seènes alcooliques).

Les enfauts de l'ivrogue. Préservation des nourrissons.

Déformations professionnelles,

L'eau à la ville et à la campague.

Les sports.

Le paludisme.

Les parasites des animaux domestiques. Les eaux minérales.

Morsures des serpents venimeux et leurs traitements, La mécauothérapie,

Les microbes.

Les soins d'urgenee aux malades et aux blessés. Les animaux parasites de l'homme,

Les maladies transmises à l'homme par les aumaux.

MÉDAILLE D'OR aux Expositions de GAND 1913 et PALMA-DE-MAJORQUE 1914 DIPLOME D'HONNEUR à CASABLANCA 1915

#### OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE et BILIAIRE associées à la médication CHOLAGOGUE



Prix du FLACON en France : 6 fr. 60 Prix de la boîte de PILULES : 5 fr. 50 EN VENTE dans toutes LES PHARMÁCIES

Dépôt Général, Échantillons, Littérature ABORATOIRE de la PANBILINE ANNONAY (Ardèche) France

Cotte nolderation essentidiement clinique. Instituté par le D'institute de sanctionnée par de militure d'observation sou même d'auto-sobervations de confréres, est la seude qu'agiesant la la fois sur la sécrétion et aur l'exerci-tion de la glanda hépasique, combiné proportieraple et les fontagoques, utilisant ton de la glanda hépasique, combiné proportieraple et les fontagoques, utilisant ton de la glanda hépasique, combiné proportieraple et les fontagoques utilisant their pentique complété, en quédque sorte spécifique des matadées du FOLE et de VOLES BUILARIES et des syndromes étumière plus haut, qui en de de VOLES BUILARIES et des syndromes étumières plus haut, qui en de la VOLES BUILARIES et des syndromes étumières plus haut, qui en de la VOLES BUILARIES et des syndromes étumières plus haut, qui en de la VOLES BUILARIES et des syndromes étumières plus haut, qui en de la VOLES BUILARIES et des syndromes étumières plus haut, qui en de la VOLES BUILARIES et des syndromes étumières plus haut, qui en de la VOLES BUILARIES et des syndromes étumières plus haut, qui en de la VOLES BUILARIES et des syndromes étumières plus haut, qui en de la VOLES BUILARIES et des syndromes étumières plus haut, qui en de la VOLES BUILARIES et des syndromes étumières plus haut, qui en de la VOLES BUILARIES et des syndromes étumières plus haut, qui en de la VOLES BUILARIES et des syndromes étumières plus haut, qui en de la VOLES BUILARIES et des syndromes étumières plus haut, qui en de la VOLES BUILARIES et des syndromes étumières plus haut, qui en de la VOLES BUILARIES et de la VOLES BUILARIES et des syndromes étumières plus haut, qui en de la VOLES BUILARIES et des syndromes étumières plus haut, qui en de la VOLES BUILARIES et des syndromes étumières plus haut, qui en de la VOLES BUILARIES et des syndromes étumières plus haut, qui en de la VOLES BUILARIES et des syndromes étumières plus haut, qui en de la VOLES BUILARIES et des syndromes étumières plus haut et de la VOLES BUILARIES et la VOLES BUILARIES et

dérivent. Un traitement d'épreuves par la PANBILINE permet d'affirmer le diagnostic causal dans les cas incertains où il amène la guérison, au même titre que son cence, aprés un temps d'application suffisant, autorise à recourir à l'intervention chirurgicale, l'obstacle à la perméabilité des voles billaires étant alors démontré extérieur à celles-ci, non lithiasique ou au-dessus des ressources de la

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* La PANBILINE, traitement total

maladies du FOIE et des VOIES BILIAIRES, combine syncrgique ment en une association qui exalte urs propriétés : EXTRAIT HÉPATIQUE

EXTRAIT BILIAIRE EXTRAIT de BOLDO PODOPHYLLIN GLYCÉRINE PURE NEUTRE NI SUCRE NI ALCOOL

Solution d'absorption facile, inaltérable, non toxique, bien tolérée, légèrement amère mais sans arrière-goût.

Se prépare aussi en PILULES.

POSOLOGIE

Une à quatre cuillerées à d de dix grammes ou 2 à 8 PILULES Ie matin à jeun, ou au début du repas, soit pure, soit dans une boisson froide ou tiède. - Demi-dose pour les

DÉPOT chez les DROGUISTES et COMMISSIONNAIRES on FRANCE, ALGÉRIE et COLONIES, BELGL QUE, SUISSE, ESPAGNE, ITALIE, PORTUGAL, RÉP. ARGENTINE,

CUBA, CHILL, etc. 

Agusant sur le tractus digestif, avant tout par le résablisement de la biligenèse normale, la médication exerce, en outre, bien que ne renfermint aucune drogue à dop purgativous même laxative, une action directe sur la mortrécise i la sércition de l'intentinqu'elle ramême à l'état physiologique dans les expériences de perfusion finatinale. Dépouvre d'effett toubage on nordi, ne treminant que de produite blus consus en trapposant a seum mémorpus, els combines harmonisements authorance de plasquers de l'action de la comment de la

#### INSTITUT VACCINAL DE TOURS

Vaccin de génisse à haute virulence

En tubes pour 2 à 4, 20, 25 et 40 personnes (ces derniers en étain, visses, s'ouvrant et se fermant à volonté), pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

### PRODUITS DE RÉGIME CH. HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales

Légumes décortiqués

USINE de NANTERRE (Seine).



### SEULES EAUX ALCALINES RECONSTITUANTES

### **POUGUES**

\*\* SAINT-LÉGER \*\*\*\* ALICE Etablissement thermal ouvert du 15 Juin eu 30 Septembre

EAUX DE RÉGIME

Par EXCELLENCE des DYSPEPTIQUES RECONSTITUANTES des FAIBLES et des CONVALESCENTS

Échantillons GRATUITS aux Docteurs G'o de POUGUES, 15 & 17, Rue Auber, PARIS

## CARABAÑA

PURGATIVE, DÉPURATIVE, ANTISEPTIQUE

ODE PURAS Admis

12 3 July 200

terse .

IODE COLLOÏDAL ELECTRO CHIMIQUE LI PUR ASTABLE (Suspension huileuse)
Admis d'ans les Hépitaux
depuis 1906
TU
Ph
Compus las Tuberculose (Roma)
through Evans Tuberculose (Roma)

LÍODÉOL passéde le pouvoir BACTÉRICIDE AMINTOXIQUE de LÍODE MÉTALLOIDIQUE exalté par LÉTAT COLLOIDAL (Absence de Toxicité el Causticité i Congrés In! Parhologie, Paris )

TUBERCULOSE Pulmonaire Ganglionnaire Osseuse
PNEUMONIES Broncho Pneumonies, MALADIES INFECTIEUSES

#### POSOLOGIE

r USAGE INTERNE : Injections intremusculaires (INDOLORES). 117, tous les jours, dans les infections sigües.

conts, tous los doux jours, dens lo Tuborculose et les affections chron
 cents, on injection intregonglionnelre, dans les Adénopathios.
 vivage externe : (CONTIENT 50 % (ODE).

Dix fols plus colif que la teinture d'icele, s'emplois de la même fogen. N'is ni ne colore la peau.

ni ne colore la peau.

E.VIEL & C.". 9 Rue Saint Paul, PARIS

TÉLÉPHONE : Gobelins 24-81

### CABINET GALLET

FONDÉ En 1886

47. Boulevard Saint-Michel - PARIS

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc. Service spécial de Remplacements

Renseignements gratuits sur demande. — Rédaction d'actes Nombreux postes à céder dans toutes régions.

#### NOUVELLES (Suite)

La peste.

· La maladie du sommeil.

La sérothérapie et la vaccinothérapie.

Un hôpital de coutagieux (hôpital Pasteur).

Les services annexes d'un hôpital moderne (hôpital Pasteur).

Les crèclies

Accidents du feu. Education physique.

La gymnastique.

Rééducation professionnelle des mutilés précédée de reuseignements sur l'attribution des pensions, la rééducation fonctionnelle et la prothèse.

Protection et préservation de l'enfant avant sa naissance.

Statistique des étudiants en médecine en 1014, 1015, 1916 et 1917. - Les Facultés et écoles de médecine comptaient en 1914, 10 045 étudiants ; en 1915 le nombre en est tombé à 2 944, pour se relever en 1916 à 3 263 et en 1917 à 3 375. Il y a donc, en 1917, 6 640 étudiants en moins qu'eu 1914, et 431 de plus qu'en 1915.

En 1914, il v avait 1 088 étudiantes eu médecine; en 1015 le chiffre est de 772, eu 1016 de 765 et en 1017 de 822. Il y a donc, en 1917, 266 étudiantes en moins qu'en 1914, et 50 de plus qu'en 1915.

En 1914, il v avait 1 421 étudiants étrangers ; en 1915 le chiffre est de 625, en 1916 de 539 et en 1917 de 515. Il y a done, en 1917, 906 étudiants étrangers en moins qu'en 1014 et 110 de moins qu'en 1915.

Legs à l'école de médecine de Marseille, - Par décret eu date du 12 février 1918. - Le directeur de l'école de plein exercice de médecine et de pharmacie de Marseille est autorisé à accepter, aux clauses et couditions énoucées, le legs fait à cet établissement par M. Villeneuve (professeur à l'École de médecine décédé) suivant son testament public du 12 août 1917 :

1º La nue propriété des valeurs de bourse dout la sœur du de cujus aura l'usufruit ;

2º Le portrait de M. Villeneuve père peint par Torrentz, et un médaillou eu brouze de M. Villeneuve par Charles Delanglade.

Les valeurs léguées seront immatriculées en nue propriété au nom de l'école de pleiu exercice et en usufruit au nom de l'héritière naturelle, M11e Joséphine Ville-

Lors de l'extinction de l'usufruit ces valeurs serout couverties en valeurs de l'État français, immatriculées au nom de l'école, pour les intérêts être employés à l'améliotation du service obstétrical de l'école.

L'influence allemande sur la science chimique en Holiande. - Un article de S.-C. Ollivier dans le périodique Onze Selfstandigheid constate l'influence allemande sur la science de la chimie par suite de l'extension des livres et périodiques chimiques allemands daus les bib liothèques hollandaises. Le périodique Zeitschrift fur angeuandte Chemie nous informe qu'il y a environ, sur 3 000 nouveaux livres traitant de la chimie qui-out été

### MONTAGU

(Bi-Jodure de Codéine)

Toux \$1ROP (0.04) EMPHYSÈME PILULES (0,01) } ASTHME

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

#### **DIMÉIRE** MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

TOUX ner INSOMNIES

PILULES (0.01) AMPOULES (O.O.) SCIATIQUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique

Anorexie. Troubles digestifs. Adunamie, Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients ; tolérance parfaite (enfants

et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas.

LIQUIDE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI | Liquide :

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

armacie DUMOUTHIERS, 11, Rue de Bourgogne, PARIS.

#### NOUVELLES (Sulte)

introduits daus les bibliothèques néerlandaises, 61,7 qui sont écrits en allemand, 13,2 eu français, 12,7, en anglais, 11,8 en hollandais et o,5 en d'autres langues. Les écoles supérieures d'agriculture, horticulture et

Les ecoles superieures à agriculture, nortuniture et forestières de Mageningen out enregistré, de 1903 à 1914 dans leurs bibliothèques, une augmentation de 130 volumes sur la chimie, dont \$8,5 sont d'origine altemande, tandis que ceux de provenance hollandaise ne comptent que pour 31,5, ceux de France 3,8, d'Augletere 3,1 et ceux des États-Unis 3,1.

Faculté de médecine de Paris. — Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — M. le professeur GHABRY. — Leon, samedi 2 mars, à 10 li. 3/4: Leon clinique: Polyphriviscérite tuberculeuse avec médiastinite et syndrôme asystulieur.

Faculté de médecine de Paris. — Cours de clinique des Maladies contagieuses. M. le Dr Mêrv, professeur agrégé, fora son cours les mardis et samedis à partir du c mars.

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Radiodiagnostic des affections pleuro-pulmonaires, par F. Barjon, 1916, 1 vol. in-8 (Masson et Cie, éditeurs à Paris).

Le livre de M. Barjon est de tous points excéllent; ce n'est point une compilation; on n'y trouve pas d'indications bibliographiques; mais c'est l'œuvre d'un clinicien doublé d'un radiologue très averti, qui expose en un style simple ce qu'il a vu, comparé et retent. Aussi ce uouvel ouvrage est-il non seulement des plus utiles pour les radiologues professionnels, mais encore pour les médechas non spécialisée qui ne savent pas eucore assec combien les rayons X peuvent être utiles pour éclairer leur diagnostie héstiant.

Il est divisé en cinq parties. La première traite des généralités. La deuxième est consacrée à l'étude radiologique des plèvres et renferme des chapitres tout à fait remarquables sur les diverses variétés de pleurésies. La troisième traité des affections bronchiques et des adéuopathies pent-être d'une façon un peu trop succinete. La quatrième, la plus importante, comporte l'exposé de toutes les affections du poumou. I/étude de la tuberculose pulmonaire y est particulièrement détaillée; on litra avec le plus graud profit tout ce qui a trait aux tuberculeux, pulmonaires avec signes stéthoscopiques nuis, donteux ou très limités, et ce qui a trait aux faux tuberculeux.

Enfin, une cinquième partie, à laquelle la guerre donne une grande actualité, est réservée aux plaies pénétrantes du thorax par projectiles de guerre, au repérage des projectiles intrapulmonaires et surtout à l'examen de la conduite à teuir et à la discussion des indications et contre-indications opératoires.

12. Agaster-Witti,

Tuberculo Bronchites Catarrhes Émulsion MARCHAIS Phospho-Créosoté
De 3 à 6 cuil. à cal

La Sémiologie Cardiaque actuelle

# VITTEL

#### GR/

GOUTTE - GRAVELLE - DIABÈTE

SOURCE SALEE

IQUES Régime des HÉPATIQUES

### Extraits OPOTHERAPIOUES INJECTABLES

OVARIQUE, THYROÏDIEN, HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE, TESTICULAIRE, NÉPHRÉTIQUE, SURRÉNAL, THYMIQUE, HYPOPHYSAIRE

CELAIX & C". 10, Rue de l'Orne, PARIS. - (Téléph.: Saxe 12-55).

#### VARIÉTÉS

L'ÉDUCATION PHYSIQUE DES MALINGRES

Ne soyons pas Spartiates

Par le D' JOLAND

J'aurais pu mettre en titre: Utilisons no mais j'aurais en l'air de vouloir résondre le problème l'alimentation, que je laisse tout entier, soyez-en sûrs, à ceux dont le génie créateur a si longtemps soutenu la prétention troublante de faire la même quantité de pain qu'antrefois, avec moitié moins de farine. Cependant, je regrette mon titre, car il s'agit bien ici de déchet, mais de déchet humain. Nous ne sommes pas Spartiates, et si nons semblons l'être, c'est par inorganisation chaotique. Je plaide donc la cause des malingres et je commence.

J'ai va récemment un grand garcon, éliminé de l'armée après quelques mois d'incorporation. Dès son arrivée au régiment, an lien de se tronver bien de cette vie au grand air, il s'était mis à grelotter, à tousser, à maigrir. Est-il malade? Pas précisément, mais il est incapable de supporter la moindre fatigne on le froid ; il a besoin de soins constants. Agé de dix-huit anset demi, il mesure 110,76 et ne pèse que 54 kilos. Son amplitude respiratoire est. en

respiration forcée: Cax.: 77-82.

Son poids, son périmètre thoracique, sa respiration sont donc très insuffisants. Son système musculaire est fort peu développé et son cœur se trouve assez mal à l'aise dans sa poitrine trop étroite. Bref, il s'agit d'un sujet qui s'est allongé sans se développer en largeur. C'est un malingre par insuffisance thoracique.

Peut-on lui être utile, et surtout, aurait-on pu éviter, atténner, au moins, cette errour de croissance, faire de ce garcon un homme valide?

Actuellement, on peut, très rapidement, en un mois

Dout-être, lui donner 2 centimètres de périmètre thorasique en plus, et augmenter son amplitude respiratoire Te 2 ou 3 centimètres. Puis, dans les mois qui suivront, Ragnera encore un peu, peut-être autant, car il lui reste, close assez rare chez ces géants précoces, une certaine somplesse. Mais, dans la snite, les progrès seront très lents et limités. Ce n'est pas en quelques mois que l'on pourra élargir ce thorax qu'il faudrait remanier, mettre sur forme. Le sujet verra son état général devenir moins précaire, ses forces musculaires s'accroître ; il n'aura tontefois jamais le périmètre thoracique qu'il devrait avoir. Par contre, il est certain que si l'on s'était occupé de développer sa respiration dès son jeune âge, si l'on avait surveillé son état physique il y a dix ans, il y a cinq ans même, il scrait tout autre, aujourd'hui, car il aurait moulé un thorax suffisant sur des poumons fonctionnant bien ; il serait devenu vigoureux.

Prenons, en effet, quelques enfants chétifs, qui semblent devoir rester des malingres, et voyons ce qu'ou peut en obtenir avec quelques soins. Voici quelques observations très résumées, qui parleront d'elles-mêmes.

OBSERVATION I. - M... Odette, huit ans. Opérée pour végétations adénoïdes à trois uns, puis, de nonveau, il v a deux mois. A toujours été languissante, malgré des soins continuels et un séjour prolongé à la mer, chaque été. Molle, nonchalante, fatiguée anssitôt levée, maugeant peu, toujours constipée, Taille: 111,2925. — Poids: 28kg,900.

En respiration foreée: Cax.; 58-60 (difficilement); Cxy.; 54,5-55

: Après dix séances de gymnastique en dix jours, du 1er au 12 juillet 1913, elle part à la mer, puis à la campagne, et nous revient, le 17 novembre suivant, complètement transformée, gaie, énergique, se tenant bien. Elle a un appétit excellent et n'est plus jamais constipée. Sa mère ne reconnaît plus rieu, dans sa fille, de ce qu'elle était encore, il y a si peu de temps.



## Le Diurétique rénal

par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la présclérose, l'albuminurie, l'hy-dropisie.

PHOSPHATÉE

CAFÉINÉE L'adjuvant le plus d'escures de dechorarion, le rende le pris is revotre pour le irighti. L'adjuvant et plus de deschorarion, le rende le carisonathies, fait disparaitre pris is revotre pour le irighti. L'adjuvant et plus de le carisonathies, fait disparaitre pris l'adjuvant et plus le carisonathies de l'adjuvant et de ses manifestation et de ses manifestations et de ses manifestations et de l'adjuvant et de l'adjuvant et de l'adjuvant et de l'adjuvant et l'adjuvant

LITHINÉE

DOSES: 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boîtes de 24, - Prix 5 fr.

PRODUIT FRANÇAIS

4, rue du Roi-de-Sicile - PARIS - PRODUIT FRANÇAIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

Taille: 1m,31. - Poids: 31 kilos,

Cax.: 61,5-65 (gain, au repos: 3 centimètres); Cxy.: 56-60,5. OBS. II. - Marie-Thérèse B..., dix ans. Cyphose cervicodorsale, omoplates très détachées, Enfant maladive, toujours enrhumée, morose, ne jouant pas, tourmentée par la crainte d'être malade. N'a pas augmenté d'un kilo dans les deux dernières années.

Taille: xm,39. Poids: 25kg,600. Cax.: 56-57; Cxy.: 52,5-53,5. 1er février 1912. — On commence le traitement par la gymnas-

tique, à raison de trois séances par semaine. 29 mars. — Taille : 1 m,40. — Poids : 26kg,950, (gain : 1kg,350 en deux mois). Etat général bon,

12 mai. - Polds: 27kg,250.

19 juin. - Cax.: 58-63,5; Cxy.: 54-59. L'état général est excellent. L'enfant est gaie ; elle ne s'est pas curhumée de tout l'hiver et a suivi ses classes saus interruption pour la première fois,

3 juillet. — Poids: 27<sup>kg</sup>,550 (a done gagné 2 kilos en cinq mois). Part à la mer. — Revue depuis, toujours en excellente santé et continuant à se développer,

OBS. III - Jean M..., neuf ans, 22 juin 1915. Enfance maladive, entérite continuelle. Appendicite très grave à cinq ans. Opéré pour végétations adénoïdes à huit ans, Maigre, très peu musclé, ses os sont grêles. Etat général des plus usédiocre. Ne mange presque pas et jamais de bon gré. Constination invincible, Température oscillant entre 38° et 39°, Tousse assez fréquemment. L'auscultation n'explique, paraît-il, ni la toux, ni la température. Il existe une dépression sternale profonde, occupant le tiers inférieur de l'os, surmontée d'une rigole sternale verticale et médiane, et se terminant en bas, à droite et à gauche, par un sillon costal.

Cyphose et légère scoliose dorsale droite, lordose lombaire, Taille: 1m,3225. - Poids: 27kg,650.

Cax.: 65,5-67; Cxy.: 60-62.

22 juillel. - Part à la mer, après un mois de gymnastique, légèrement amélioré sous tous les rapports. Taille : 1 11,3375. 15 novembre. - Taille: 1m,3475. - Poids: 29kg,800. Ou

reprend le traltement. 4 janvier 1016. - Taille: 1m.36. - Poids: 31kg,200 Cax.: 62-69; Cxy.: 58-67.

L'état général se transforme, L'enfant mange mleux ; la constipation a disparu. La température est régulière et ne dépasse plus 37°,5 le soir. La toux a cessé. Le creux sternal a diminué de moitié. Le sillou costal, effacé à droite, se voit encore, quoique très attéuué, à gauche. La courbure scoliotique a disparu : les courbures autéro-postérieures sont très améliorées.

4 mai 1016. - Taille: 1m,3750.

Cax.: 63-71 (au repos 65); Cxy.: 60-68 (au repos 61). Le développement a continué. La cypho-lordose a disparu. Ne quittons pas cette observation sans faire les curieux

rapprochements qui suivent :

Le 22 juin 1915, l'enfant mesurait 14,3225. Le 22 juillet suivant, après un mois de gymnastique, il mesure 1<sup>m</sup>,3375, soit un gain d'un centimètre et demi en un mois. Il part en vacances, supprime la gymnastique, et revient, le 15 novembre, avec 1m, 3475, soit un gain d'un centimètre en trois mois et demi. Puis le traitement est repris et régulier, du 15 novembre 1915 au 4 janvier 1916: 113,36, soit un gain de 1011,25 en un mois et demi. Enfin, du 4 janvier au 20 avril, le traitement devient très irrégulier, interrompu par des majadies fébriles, grippe, diphtérie, et le sujet ne gagne qu'un centimètre et demi en trois mois et demi: 111,3750. Le développement est done plus considérable pendant les périodes de traitement et devieut normal,

OBS, IV. - Alfred M..., seize ans. Avril 1913. A toujours été délicat. Affaibli encore, à huit aus, par croup, puis rougeole. Croissance rapide depuis deux ans, Très peu muselé, Cyphose eervieo-dorsale énorme, de rayon court, occupant les trois dernières vertébres cervleales et les dix premières dorsales; lordose très accentuée et irréductible. Les deux courbures ne se modifient ni dans la station assise, ni dans le décubitus dorsal. Les épaules débordent de beaucoup la poitrine en avant : la droite est plus basse. Omoplates détachées. Le redressement manuel est nul; il est nul aussi aux appareils, Taille : 1 11,675. Cax.: 78-80: Cxv.: 60-70.

6 mai. - Le redressement aux appareils est net. Après extension horizontale, la taille est : 1 m,7025. Le sujet, étendu à terre, mains à la nuque, touche le sol des deux coudes, ce qui lui était impossible.

DIGITALINE criste

Académie de Medecine de Paris-Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

SOLUTION au millième GRANULES BLANCE au 1/4 de milligr BANULES ROSES au 1/10° de milligr. AMPOULES au 1/4 de milligr. AMPOULES au 1/10° de milligr.

## NATIVELL

49, Boul, Port-Royal, Paris. TÉLÉPHONE : Gobelins 24-81

#### CABINET GALLET

FONDÉ En 1886

47. Boulevard Saint-Michel - PARIS

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc. Service spécial de Remplacements

Renseignements gratuits sur demande. - Rédaction d'actes Nombreux postes à céder dans toutes régions.



TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC

CÉRÉALES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. rochure et échantillons sur demande, Mª JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS

#### ARTHRITISME

DIATHÈSE URIQUE RHUMATISME — GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert

PAR LE LABORATOIRE ALPH. BRUNOT

et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Elimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Utates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse

# TRES EFFICACE #

ABSOLUMENT INOFFENSIF; Ni toxicité générale, Ni texicité rénale.

> - 2 Doses par jour, dans un Verre d'Eau --DANS LES ÉTATS AIGUS : 4 à 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT PARIS - 16. Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

### Dialyl

" Cares d'ean dialpite "

TOUTES PHARMACIES ENVOI GRATUIT
de Flacons do "Dialy!"
à MM. les Docteurs aimi
qu'aux Hollaux, Formaitons sanitaires Militaires
et, individuellement, aux
Soldets rhumatisants dont
l'adresse sera donnée par
MM. les Docteurs au
Laboratoire du "Dialy!"

### Dialyl

Soluble dans l'Eeu : "Cures d'euu dialphie "

TOUTES PHARMACIES

#### VARIÉTÉS (Suite)

29 mai. - Pour la première fois, le redressement s'est maintenu depuis la dernière séance (avant-hier), et le sujet mesure 1m,60. La colonne lombaire s'assouplit.

Pour la première fois, le sujet étant au poteau extenseur et fléchissant le trone, la colonne lombaire devient légèrement convexe en arrière. Après extension horizontale, la taille devient : 1m,7075.

12 juin. - Taille: 1m,695. Amélioration des courbures, 2 novembre. - Taille: 1m,7125.

20 décembre. - Taille : 1 m,72

Cax.: 86,5, 91,5; Cxy.: 75-82.

Très amélioré comme santé géuérale, s'est maintenu depuis dans la rectitude.

OBS. V. -- Louise M..., douze aus, 13 novembre 1916. Atteinte, depuis l'âge de ciuq ans, de bronchites qui durent tout l'hiver. Plusieurs médeeins, après l'avoir envoyée au Mont-Dore, ont conseillé le séjour eu Suisse.

On vient nous demander un traitement contre la seoliose, Elle présente, en effet, une eyphose énorme, et une scoliose cervico-dorsale droite très haute, lombaire gauche, sacro-lombaire droite. La torsion est telle que la hanche droite est antérieure de vo centimètres

Le traitement est commencé méthodiquement le 15 novembre, de la façon suivante : 1º massage, exercices respiratoires et exercices spéciaux pour le redressement de la cyphose ; après amélioration, traitement direct des courbures scoliotiques (d'ailleurs déjà atténuées), par le massage, les manipulations, l'extension horizontale, les exercices spéciaux, les attitudes; 3º maintien du redressement obtenu, par le massage et la gymnastique.

Juin 1917. - Non sculement la scoliose s'est améliorée au point qu'il ne reste plus qu'une légère projection de l'omoplate droite en arrière, mais le traitement a pu être suivi très

régulièrement ; la malade ne s'est pas enrhumée de tout cet hiver particulièrement rigoureux, sortant tous les jours pendant les plus grands froids de février.

Bien d'autres observations que je pourrais citer montrent toutes que la gymnastique et, en particulier, les exercices respiratoires, utiles, nécessaires aux enfant; normaux, penvent encore transformer complètement des enfants chétifs qui semblent destinés à rester débiles.

Assurément un séjour à la mer fera presque toujours du bien à n'importe quel enfant ; mais un malingre qui ne respire pas peut aller tous les ans à la mer ou à la campagne : il restera un malingre amélioré, mais un malingre tout de même. Au contraire, le débile auquel on apprend, avant de l'expédier aux champs, à se servir de son sonfilet thoracique, peut devenir un fort. Vous avez mis le premier à côté d'un trésor dont il n'avait pas la clé, ou dont, faute de quelques indications, il n'a pas usé comme il convenzit. Vous avez tout au plus assuré le présent. Quant au second, vous l'avez transformé, et parfois, d'une façon invraisemblable; vous lui avez donné un capital de santé qu'il n'avait pas ; vous lui avez donné l'avenir. Utilisons nos déchets, soignons, transformons nos

malingres; c'est là une question aussi intéressante que l'épluchage méthodique des pommes de terre, et un problème plus facile à résoudre que l'augmentation de la natalité.

### La plus forte production de Chloroforme de France

## Chloroforme Anesthesique

LAMBIOTTE Frères

LE PLUS PUR, LE MEILLEUR, LE MOINS COUTEUX, LE PLUS RÉPUTÉ

A MMrs les Docteurs qui en feront la demande, il sera gracieusoment envoyé en même temps qu'un échantillon de Chloroforme, la technique de la chloroformisation.

PRODUITS LAMBIOTTE FRERES - Ed. RONDEPIERRE, Phie & PRÉMERY (Nièvre).

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique Anorexie, Troubles digestifs,

Advnamie, Neurasthénie, Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients ; tolérance parfaite (enfants

et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe. Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

#### Conditions d'Abonnement

Abonnement d'un an : 12 fr. (France) ; 16 fr. (Étranger).

Abonnements de guerre. - Pendant la durée de la guerre nous recevons aussi des renouvellements ou des abonnements nouveaux à 12 numéros moyennant 3 fr. 50 pour la France.

FABRIQUE DE BANDAGES HERNIAIRES

#### CEINTURES ABDOMINALES, SANGLES BAS A VARICES, ORTHOPÉDIE, SUSPENSOIRS, ETC. HENRI

Anolen externe des Hôpitaux de Paris 15. Rue de la Banque, 15

PRIX SPÉCIALIX RÉSERVÉS AUX MEMBRES DU CORPS MÉDICAL



#### SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIEF

HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX Savon doux ou pur, S. surgras au Bourre de cacao, S. Panama, S. Naphtol soufré, S. Sublimé, S. Résorcine, S. Salicyle, S. à l'lethtyol, S. Suffreux, S. à l'huilo de Cade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

SAVON DENTIFRICE VIGIER (antiseptique Pharmacie VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, PARIS

### INSTITUT VACCINAL DE TOURS

Vaccin de génisse à haute virulence

En tubes pour 2 à 4, 20, 25 et 40 personnes (ces derniers en étain, vissés, s'ouvrant et se fermant à volonté), pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

### BAIN P.-L. CARRÉ ANTI-NER

IODO-BROMO-CHLORURÉ

Séance Académie du 11-8-10 (PARIS IVe).

Bain de Mer chaud chez soi, Bain Marin, Bain Salin chaud pour Convalescents, Anémiques, Neurasthéniques, Arthritiques, Rhumatisants, Nerveux et la Tuberculose osseuse infantile.



### RECOUVREMENTS PARIS

Ancien chef du service des recouvrements du Syndicat des Médecins de la Seine (15º Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (Ve)



VAL=MONT=LA COLLINE MONTREUX-TERRITET 600-660 M. d'altitude avec très belle vue sur le lac Léman.

ÉTABLISSEMENTS MÉDICAUX ET MAISONS DE RÉGIMES

Traitement distétique et physiothérapique des maladies de la nutrition (arthritisme, goutte, dis bête, o bésité, a malgris-sement, anémie, etc.), des affections des organes digestifs (estomse, intestins, fole); des maladies desretns et des troubles de la circulation. HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE, MASSAGE, RADIOTHÉRAPIE

5 Médecins et un chimiste attachés aux établissements. Docteur Widmer, Médecin-Directeur.



### TRIDIGESTINE Granulée DALLOZ

Le Plus actif des Polydigestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire.

Artério "Sclérose Presclérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Néphro "Sclérose, Goutte Saturnisme

### MINÉRALOGÈNE BOSSON

Silicate de Soude titré et soluble
NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS
Littérature et Échantillons : VAL, 4, Place de la Groix-Rousse, LYON

## IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Monsieur GALBRUN met gracieusement à la disposition des médecins-chets des formations sanilaires les flacons d'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades ou blessés

LITTÉRATURE ET ECHANTILLONS : Laboratoire GALBRUN, 8 et 10, Rue du Petit-Muse, PARIS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication eu Congrès International de Médecine de Paris 1909. MÉDICATION NOUVELLE

Troubles trophiques sulfurés

# SULFOÏDOL

### GRANULÉ

### Soufre colloïdal chimiquement pur

Très agréable, sans gout, ni odeur. Contient 0,10 centigr. de Soufre colloidal par cuiller-mesure.

Le SOUFRE COLLOÏDAL est une des formes du soufre la plus soluble, la plus assimilable, c'est un soufre non oxydé, c'est sa forme VIVANTE.

Ce qui fait la supériorité du SULFOIDOL sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation.

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides thioniques, ni autres dérivés oxygénés du soure, c'est ce qui explique son goût agréable et sa parfatte conservation.

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait, sans dégager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (eucalyptus).

Par le procédé spécial M® ROBIN, le Soutre colloïdel (Suthfüdel) reste un colloïde, qu'il soit desséché ou non, parce qu'il peut tulplurs tirre remis en suspension dans l'eau, qu'il ne barle pas de composition et qu'il présente tous les caractères des mouvement.

browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope.

INDICATIONS: S'emploie

dans l'ARTHRITISME CHRONIQUE, dans l'ANÈMIE REBELLE, la DEBILITE.

en DERMATOLOGIE,
dans la FURONCULOSE,
l'ACNÉ du TRONC et du VISAGE,
los PHARYNGITES,
BRONCHITES, VAGINITES,
URÉTRO-VAGINITES,
dans les INTOXICATIONS

METALLIQUES, SATURNISME, HYDRARGYRISME

Le SULFOIDOL se prépare également sous forme : 4º Injectable (ampoules de 2 c. cubes);

2º Capsules glutinisées (dosées à 0,10 de soufre colloidal par capsule);

(1º dosée à 1/15º pour frictions;

3º Pommade 2º dosée à 2/15º pour soins du visage (aoné, rhinites);
4º Ovules à base de Soufre colloid;
4º Ovules à base de Soufre colloid;
4º Ovules à base de Soufre colloid;

(vaginites, urétro-vaginites).

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

#### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE

RISER (Marcel), médecin aide-major de 2º elasse au bataillon de marche du 4º rég. de zouwes : d'un courage et d'un dévousement légendaires, type du vértable médeciu du champ de bataille. Le 17 novembre 1917, à la prise du..., a été gravement bissés au moment on, sous un feu violont, il pansait un blessé.

Borei, (Adrieu), médeein aide-major au 19º rég. d'artillerie: très bon médecin de troupe, très dévoué, grièvement blessé par un éclat d'obus en assurant son service.

CHANTEMESSE (Robert), sons-lieutenant aviateur à l'escadrille A. R., 464; officier de grande valeur. A participt à de nombreuses opérations de nuit particulièrement périlleuses, au cours desquelles il a fait preuve d'eurgie et de bravoure. Le 29 janvier, effectuant une ronde de nuit, son appareil ayant pris feu, a dt blessé à l'atterrissage. M. Robert Chantemesse, médeein auxiliaire pendant un an, a demandé à entrer dans l'aviation et est sous-lieutenant aujourd'hui. Il est fils du P² Chantemesse et reprendra ses études après la guerre. Au père et au fils, nous adressons nos plus vives et sympathiques félicitations.

VALIEN-PRADOT (Pasteur), médecin aide-major de 2º classe au 4º batalilon du 205º régiment d'infanterie : engagé voiontaire pour la durée de la guerre, médecin de haute valeur, a servi successivement au 17º régiment d'intantrie et au 3º batalilon de chassaurs où il sest distingué par son courage et son entrain en 1015 en Arboix, à Notre-Dame-dé-Lorette. Evacué à la suite de maladie grave, a demandé à revenir sur le front. A, de nouveau, fait preuve au 205º du plus grand dévouement, prodiguant ses soins aux blessés dans les points les plus ceposés.

#### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES

Médailles d'argent. - M. DROUILHET (Paul), pharmacien aidc-major de 1ºº classe : M. Flandrin (Paul), médecin aide-major de 2º classe; M. Moisson (Adrien), médecin aidc-major de 1re classe; M. Senever (Georges). médeein aide-major de 2º elasse; M. SALIN (Henry), médecin aide-major de 2º classe : M. Napier (Antoine), médecin aide-major de 2º classe; M. PASQUEREAU (Xavier), médecin aide-major de 2º classe ; M. RAYGASSE (Joseph), médecin aide-major de 2º classe ; M. Figowski (Meyer), médecin aide-major de 2º classe ; M. DERRIEU (Gabriel), médecin aidc-major de 2º classe ; M. Gonatas (Antoine), médecin aide-major de 1ºc classe ; M. MAILLARD (Alexandre), médecin aide-major de 1re classe; M. Tonnor (Henri), médecin aide-major de 1re classe; M. Julien (Robert), médecin aide-major de 2º classe ; M. Fucus (Salomon), médecin aide-major de 2º elasse ; M. GIRAUD (Marius), pharmacien aide-major de 2º classe; M. VA-

LETTE (Jean-Pierre), médecin-major de 2º classe; M. PAOLI (Antoine), médecin aide-major de 17º classe; M. MAUvars (Pierre), pharmacien-major de 2º classe; M. Box-VIN (Charles), pharmacien aide-major de Ire classe; M. KARABINAS (Damianos), médecin aide-major de 2º classe : M. DHFFRAS (Hippocrate), médecin aidemajor de 2º classe ; M. TERMES (Jean-Fernand), pharmacien aide-major de 170 classe ; M. JOLLY (Robert), médecni aide-major de 2º classe; M. HELLION (Aimé), médecin aide-major de 2º classe ; M. CORNET (Lucien), médecin aide-major de 2º classe ; M. GAUTHIER (Fernand), médecin aide-major de 17º classe; M. COLOMBET (Ali), médecin aide-major de 2º classe : M. Modot (Henri). médecin aide-major de 170 classe ; M. PERRIGAULT (Jean-Marie), médecin aide-major de 2º classe ; M. ZAPHIRELLIS (Athanase), médeein aide-major de 2º classe; M. VILLE-MIN (Jean-Baptiste), médecin aide-major de 2º classe.

### LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUE

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

## Yaléromenthol

Odeur et Saveur agréables, agit strement et rapidement dans toutes les Affections nervouses:

Mathathènie, Hysté, 9, Insomnée, Excitabilité nervouse, Migraines,
Paloitations, Toux nervouse, Astème nervoux, Vomissements spasmodiques, Gastraigies, «se.

Dose : 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Parls.

Ch. LOREAU

#### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3his, RUE ABEL - PARIS

Tél. Roq. 41-85

#### Les Maladies gastro-intestinales des Nourrissons

Par le Docteur A. COMBE

1913, 1 vol. in-8 de 763 pages avec 53 fig. noires et colorièes. 16 fr.

#### COURS DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Faculté de médecine de Paris. — Clinique médicale de PHôtel-Dieu. — M. le Professeur GILBERT. — Leçon, samedi 9 mars, à 10 h. 3/4. Leçon clinique: Cholémie et ictère.

Cours de parasitologie et histoire naturelle médicale. —
M. le professeur BLANCHARD a commencé son cours le
mercredi 6 mars à 17 heures (Petit amphikâdire) et le
continue les veudredis, lundis et mercredis suivants:
Etude générale du parasitisme. — La parasitologie en
temps de guerre.

Cours de médecine légale. — M. le D' HENRI CLAUDE, agrégé, chargé du course, a commencé ses leçons le lundi 4 mars à 18 heures (amphithédire de physique) et le continue les mercredis, vendredis et lundis suivants : Domotologie et seprisies. — La mort. Attentas à la vie et aux maurs. Asphyries et empoisonmements. Accidents du travail. Médecine légale des alivirés.

Conferences de Physiologie. — M. le D\* LANGLOIS, agrégé, commencera son cours le lundi 11 mars à 17 heures et le continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants (amphilhédire des travaux pratiques de physiologie): Fonctions de rélations.

Cours d'Histologie. — M. le professeur Prenant a commencé son cours le luudi 4 mars à 15 heures et le continuera les mercredis et lundis suivants (amphithédire Vulbian).

Cours de Pharmacologic. — M. le D<sup>‡</sup> TIFFENEAU, agrégé, a repris le cours le vendredi 8 mars à 17 heures (amphithéatre Vulpian) et le continue les lundis, mercredis et vendredis suivants.

Cours de Pathologie Interne. — M. le D' VAQUEZ, agrégé chargé du cours, commence sou cours le jeudi 14 mars à 18 heures (amphithéáire Vulpian) et le continuera les samedis, mardis et jeudis suivants : Maladies du cœur.

Cours de Stomatologie. — M. le Dr Léon Frey, chargé du cours, a commencé son cours le samedi 2 mars à 13 h. 30 (amphithéatre Vulpian) et le continue les mardis, jeudis et samedis peudant les mois de mars et avril. Cours d'Obstétrique. — M. le D' DEMELIN, agrégé, commencera sou cours le luudi II mars à 16 heures (petit amphithéthre) et le continuera les mecreedis et vendredis suivants: Dystocie maternelle et petale, — Délivrance pathologieux. — Opérations obstétricales.

Cours de clinique des maindles contagituses.— M. le D' Mîrev, agrégé, chargé du cours, a commencé sou cours le mardi 5 mars à 13 h. 30 et le continue les samedis et mardis suivauts. Les 3 premières leçons out lieu au Patit amphilhèdire de la Faculté et les suivautes à l'Alopital Claude Bernard (porte d'Aubervilliers) et à l'hôpital des Futueux walodes.

Chimie médicale. — M. le professeur Descrez a commencé ses leçons le 6 mars et les continue les mercredis et vendredis de chaque semaine à 16 heures.

Clinique d'accouchements et de gynécologie (cliuique Baudelocque), 125, boulevard Port-Royal). — M. le Dr POTOCKI, agrégé, chargé de cours, repreudra le cours le lundi 3 avril.

Cours d'hygiène et de clinique de la Première Enfance.

M. le professeur MARFAN a commencé ce cours le samedi 2 mars à 16 heures à l'hôpital des Enfants malades et le continue les mercredis et samedis suivants.

Mardi à 10 heures : Consultation de nourrissons. Vendredi à 10 heures : Examen des malades.

Tous les matins à 9 heures : Visite dans les salles.

Cours de physique biologique. — M. le Dr GUILLE-MINOT, chef des travaux de physique, a commencé le mardi 5 mars ses cours et les continue les mardis, jeudis, samedis à 16 heures.

Physique médicale générale. — Priucipales applications de la mécanique, de la physique moléculaire, de la chaleur, de l'optique, des radiations et de l'électricité aux sciences médicales.

Clinique chirurgicale infantile (hôpital des Enfants malades). — M. le professeur Kirmisson a repris son cours le lundi 4 mars à 16 heures et le continue les jeudis et lundis suivants

Jendi à 10 heures : Consultations orthopédiques.

## Mémento des indications essentielles de THÉRAPEUTIQUE CLINIQUE

Par le Dr N. MARINI

 3 fr. 5o

The parameter of the pa

### Bibliothèque d'Orthopédie

Jacques CALVÉ, Louis LAMY, Marcel GALLAND

### Les appareils plâtrés

PAR MM. Jacques CALVÉ et Marcel GALLAND

2 fr. 50



### L'Eau de Mer

VOIE GASTRO-INTESTINALE

ANÉMIE. TUBERCULOSE LYMPHATISME. ASTHME CONVALESCENCE. ETC.

Reconstituant Marin Inaltérable de Goût Agréable

Eau de Mer captée au large, stérilisée à froid. Iodalgol (Iode organique).

COMPOSITION | Phosphates calciques en solution organique. Alques Marines avec leurs nucléines azotées. Méthylarsinate disodique.

Cinq centimétres cubes de Marino! contiennent exactement un centigramme d'Iode en combinaison physiologique.

Entièrement assimilable en Eté comme en Hiver. Pas d'intolérance. Pas d'iodisme. Ni alcool. Ni huile.

PROPRIÉTÉS : RECONSTITUANT, TONIQUE, DÉPURATEUR

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux de Paris, notamment : Beaujon, Office Antituberculeux Jacques Siegfried et Albert Robin, Bretonneau, Charité, Hôtel-Dieu, Tenon, Saint-Antoine, Boucicaut, Pitié, Enfants-Malades, Laënnec, etc.

pour un Flacon "MARINOL" adressé gratis et franco à MM. les Docteurs qui en feront la demande aux LABORATOIRES SPÉCIAUX DE THÉRAPEUTIQUE MARINE, à DIEPPE.







Antiasthme Bengalais

EFFET RAPIDE et CERTAIN Asthme, Emphysème, Bronchites chroniques, Asthme@ufFoins,Coryza. Patx 275.— Echantilions gratuite, FAGARD. 23 Av. Motte Piquet, Paris

#### TRAITEMENT DES MALADIES A STAPHYLOCOQUES

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'après la Méthode de GRÉGOIRE et FROUIN

Par le

## "STANNOXYL

\_\_\_\_ (DÉPOSÉ) \_\_\_\_

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Académie des Sciences.

COMMUNICATIONS Académie de Médecine.

(en Mai 1917) Société de Chirurgie.

Thèse de Marcel PÉROL (Paris 1917).

4 fr. 50

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Laboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, PARIS



Alcalin-Type, spécialement adapté A LA THÉRAPEUTIQUE G A S T R I O U E

# SEL HUNT

= GRANULĖ FRIABLE =

Pansement calmante la Muqueuse stomacale'

ACTION SURE

INNOCUITÉ ABSOLUE

Le Sel de Hunt réalise l'Alcalin-Type spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique. Malgré sa surprenante efficacité, il ne conlient ni opium, ni codéine, ni cocaine, ni substance toxique ou alcaloidique quelconque: dans les crises douloureuses de l'hyperchlorhydrie, il supprime la douleur en en supprimant la cause même. Pas d'accoutumance: le Sel de Hunt produit toujours les mêmes effets aux mêmes doses. — On le trouve dans toutes les Phim. Envoi gratuit de Flacons de

SEL HUNT

MM. les Docteurs pour leurs Essais, ainsi qu'aux Hôpitaux et Formations Sanitaires militaires Le Sel de Hunt est "frable", c'est-à-dire qu'il se délite dans l'eau en donnant, après agitation suffisante, une dilution homogène de poudres impalpables. On doit, en général, utiliser cet avantage qui en assure l'action uniforme (pansement calman!) sur la muqueuse stomacale. Cependant, pour des troubles légers de la Digestion ne nécessitant que de faibles doses, ou à défaut de liquide sous la main, on peut aussi prendre

main, on peut aussi prend le Sel de Hunt à sec.

ABSORPTIONAGRÉABLE

EMPLOI AISÉ

DÉPOT GÉNÉRAL DU

SEL DE HUNT

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT 16. Rue de Boulainvilliers, Paris (16°

#### REVUE DES SOCIÉTÉS MÉDICALES

#### RÉUNION MÉDICO-CHIRURGICALE DE LA XXº RÉGION.

Séance du 12 janvier 1918.

Myonathie primitive. - M. GALTIER. - Cette affeetion, qui a débuté il y a deux aus, chez un eavalier âgé de vingt-six ans, par l'atteinte des muscles de la région lombaire, s'est généralisée rapidement et se caractérise aujourd'hui par l'atrophie considérable des nunscles des lombes, de la face antérienre du bras et de la cuisse. Les museles de l'avant-bras et de la jambe sont respectés et ceux de la face postérieure du bras et de la cuisse sont peu toneliás

Aphasie chez un gaucher. - M. GALTIER. - Cette aphasie est consécutive à la ligature du troue brachiocéphalique droit pour auévrysme diffus en formation. Le malade, ne sachant ni lire ni écrire, est d'un examen assez difficile. On constate chez lui de l'aphasie motrice sans surdité verbale, ni cécité verbale.

Angiome variqueux congénital de l'épaule et du bras. M. WAGNER. — Cet angiome, qui se prolonge sur le bras et l'avant-bras droits par de véritables varices, a subi récemment une poussée phlébitique. Il n'est pas donlourenx. Le membre garde sou volume normal et les os ne sont point hypertrophiés comme dans certains uævi étendus. La radioscopie est négative.

Quelques cas de pathomimie. - M. Louis Bory a constaté la recrudescence des lésions provoquées. Les plaies de jambes, particulièrement fréquentes sous la dénomination d'ecthyma récidivant rebelle, ont immobilisé pendant des mois et des années des hommes qui ont guéri en treize jours, lorsque leurs plaies, recouvertes de vaseline au xylol iodé, ont été mises à l'abri des irritations extérieures par un appareil plâtré, collodiouné à ses deux extrémités.

Néphrite amibienne. - MM. LAEDERICH, BONNES et. CLAUDE. - Le début de cette néphrite a été franchement aigu, avec fièvre, diarrhée, phénomènes infectieux généranx, hématurie et albuminurie abondante (7 à 10 gr.). Aucune des eauses habituelles de néphrite ne peut être tronvée. Or l'examen microscopique des urines révèle, au milieu de cylindres, d'hématies et de cellules de toutes variétés (notamment éosinophiles), la présence de nombreux éléments offrant tous les earactères des amibes ; de 15 à 60 µ, parcsseusement mobiles, avec endo et ectoplasme bieu différenciés et inclusions d'hématics; à l'étuve, formation de kystes à quatre novaux. Il semble s'agir d'Entamaba dysenteriæ (tetragena on minuta). Le malade aurait eu un an auparavant unc dysenterie légère. Il serait intéressant de chercher si ce parasite ne jouerait pas un rôle dans l'étiologie si obscure encore de certaines o néphrites de guerre ».

Traitement conservateur des fractures des membres. -M. Barbarin fait une étude d'ensemble du « traitement conscrvateur dans les grandes fractures des membres ». On peut résumer ainsi ee traitement : 10 Nettoyage méthodique de la plaie ; 2º esquillectomie réduite à l'ablation des esquilles libres ; 3º désinfection nécessaire dans tous les cas par la méthode Carrel-Dakin ; 4º en cas de déplacement des fragments, mise en contact soit par la réduetion, soit par l'ostéosynthèse immédiate; 50 fermeture secondaire de la plaie dès que la désinfection (constatée eliniquement) le permet. La greffe osseuse, dans les cas de perte de substance osseuse étendue, peut se faire avec succès à cette même période, sans attendre la cicatrisation

## Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# CELESTIN

LES ET DEMI-BOUTEI



## DRAPIER

41, rue de Rivoli, 7, boulevard Sébastopol, PARIS (Ier)

#### ORTHOPEDIE - PROTHESE

Les premiers constructeurs français de la jambe américaine JAMBES ET BRAS ARTIFICIELS EXTRA-LÉGERS

TURES of MAILLOTS EXTENSIBLES

pour la confection des APPAREILS PLATRÉS

Envoi du Catalogue sur demande

BANDAGES, INSTRUMENTS DE CHIRURGIE, CEINTURES

## **PNEUMONIE**

Son issue fatale est due à une intoxication progressive ou à un obstacle d'ordre mécanique qui s'oppose à la respiration et à la circulation. :: ::

(OSLER, Professeur à Oxford.)

N'importe quel agent thérapeutique, susceptible de précipiter l'élimination des toxines (pour soulager la dyspnée, la cyanose et provoquer une meilleure circulation) est nettement indicué.

OR 1'



#### GLYCÉROPLASME MINÉRAL A CHALEUR DURABLE

(GLYCÉRINE, SILICATE D'ALUMINE, ACIDES)

en application sur le thorax active la circulation dans les capillaires et les dilate; à cause des propriétés hydrophiles et osmotiques de la glycérine, elle favorise l'élimination des toxines. D'où soulagement du cœur droit, amélioration de la dyspnée. C'est un adjuvant précieux du traitement, démontré par la clinique. :: :: ::



#### MODE D'EMPLOI :

Chauffer la botte au bainmarie, renuer avec une spatule ou couteau à bout rond pour répartir la chaleur. Appliquer chaud en couche épaisse d'un demicentimètre, directement sur la peau ; recouvrir d'ouste, Laisser en place 24 à 36 heures. : :: Tealr les boites à l'ébri de l'bamiléité, pour que la plát éonne voe maissem d'élet.

#### QUATRE FORMATS DE VENTE:

1. 250 gr. Prix 3 »
2. 500 gr. — 4.50
3. 1.000 gr. — 7.50
4. 2.000 gr. — 15. »

MPOT EN SUS

BOITES D'ESSAI ET LITTÉRATURE A MM, LES DOCTEURS

Une boîte Format III doit être utilisée pour l'enveloppement du thorax d'un adulte.

EN VENTE DANS LES PHARMACIES VENTE EN GROS: Laboratoire de l'Antiphiogistine

■ B. TILLIER, PHARMACIEN DE 1<sup>10</sup> CLASSE

116, Rue de la Convention :: PARIS (XV<sup>o</sup>)
Téléphone: Saxe 40-89 :: Adems télégraphine: ANTIPHLO-PARIS

#### NOUVELLES

Nécrologie. - Le Dr Philippe Rey, médecin en chef honoraire des asiles d'aliénés, décédé à Marseille. - Le Dr Lanegue (de Bouillon, Landes). - Le Dr Caracache (de Nice). - Le Dr Caby (de Paris). - Le Dr Héberlé (de Soulzmatt) décédé à l'âge de soixante-dix-huit ans. - Le commandant Ponineau, père de M. le Dr Fouineau, médecin-major de 170 classe, chevalier de la Légion d'honueur. - Le Dr Pâris. - L'adjudant d'aéronautique Heuri Variot, fils de M. le Dr Variot, médecin de l'hospice des Enfauts assistés. Sa quatrième citation à l'ordre de l'armée, dont voici le texte, rend un suprême hommage au jeune et glorieux aviateur : « Henri Variot, adjudant d'aérouautique : pilote d'une conscience élevée et d'une bravoure à toute épreuve; chasseur remarquable; déjà cité trois fois; le 19 jauvier 1918, scul contre six avious ennemis, a soutenu un combat dans les ligues ennemies et n'a succombé qu'après une lutte acharnéc. »

Marlages. — M. André Thibicrge, interne des höpitaux de Paris, médecin aide-major aux armées, décoré de la médaille militaire et de la croix de guerre, fils de M. le Dr Georges Thibicrge, médecin de l'hôpital Saint-Duchevalier de la Légion d'homourer, et Mie Marie-Céline Grange. — M. André Ducrobiët, externe des höpitaux, aide-major aux armées, décoré de la croix de guerre, fils

de M. le D' Pierre Ducrohët, et M<sup>11e</sup> Madeleine Frété. — Le D' PAISSEAU, ancien chef de clinique à la Faculté de médecine de Paris, médecin major de 2° classe aux armées, et M<sup>11e</sup> Adèle Rouen. Nos bien cordiales félicitations.

Légion d'honneur. — Est inscrit au tableau spécial pour chevalier :

M. CAYKOI. (André-Pierre-Joseph), médecin-major de 2e classe, du 115º bataillou alphi de chasseurs à pied; le 30 décembre 1917, s'est porté sur le terrain d'attaque pour organiser lui-méme les recherches des blessés et des morts; est arrivé par ses seuls moyens de chet de service d'un bataillou à évacuer en moins de quatre heures sur un terrain très diffecte ent cinyuneu blessés franqués et surtout autrichieus. Légendaire au bataillon pour son courage et son dévouement.

Médallie militaire. — PASCOST (Auguste-François), pharmacien auxiliaire (tertiorial), à un groupe divisionnaire de brancardiers: pharmacien auxiliaire dont le moral level et l'esprit du devoir peuvent être cités en exemple. S'est obstiné jusqu'à la relationie de ses désirs pour prendre du service, malgré un têta de santé précaire. Lors des oplrations offensives de mars 1917, dants l'Aisne et l'Oise, s'est fait remarquer par son dévonement et son courage inlassales. A été girbénent blessé la 12 novembre 1917 en recon-

## Dragées ••• Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer CHLORO-ANÉMIF
(3 & 6 par jour) NERVOSISME

MONTAGE, 55. Real, 6c Perl-Royal, PARIS

### Broméine MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine) SIROP (0.03) PILULES (0.01)

TOUX nerveus

#MPOULES (0.02) SCIATIQUE NÉVRITES
49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

\* OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES \*

\* Extrait Hépatique et Biliaire - Gycerine. Boldo - Peolophyllin

LITHIARE BILIAIRE Cur médication essentiellement clinique, ins

COLITE MUCOMERANDES COLORS LITHIASE

COLQUES DÉPARTQUES, HYPORIFATIE

HEFATISME A RETRITISME

DIABETE DYSHEPATIQUE

CHOLÉMIE FAMILIALE

SCROFULE et TUBERCULOSE

justiable de Trulle de FOIE de Morue

DYSPERIS e ENTERIES - HYPERCHORIUDRE

COLITE MUCOMEMBRANEUSE

DISPERSE A ENTERIES - HIPERCHLORHIVERE PRINCOLIFE MUCOMEMBRANEUSE CONSTRATION \*\* HÉMORROIDES \*\* PITUITE MIGRAIME - GYNALGIES - ENTÉROPTOSE NEVROSES ET PSYCHOSES DYSHEPATIQUES DEMANOISES AUTO ET HÉTEROTOXIQUES INTOXICATIONS et INFECTIONS TOXÉMIE GRAPIDIQUE

Prix du FLACON en France : 6 fr. 60
Prix de la boite de PILULES : 5 fr. 50
dans toutes les Pharmacies

dans toutes les Pharmacies

E
SE
MÉD. D'OR
UES
GAND
des

S
1913

1913 Le
ET
PALMA
1914 nu de

tituée par le D' Plantier, est la scule qui, agissant à la fois sur la stéretion et sur l'excrétion, combine l'opo théraple et les cholagoques, utilisant par surroroit les propriéts hydragogues de la glycérine. Elle constitue une thérapeutique complète, en quelque sorte spécifique, des maladles du FOIE et des VOIES BILLIAIRES et des syndromes qui

on derivent. En solution d'absorption facile.

Inaltérable, non toxique, bien tolèrée, légèrement amère mais sans arrière-poût, ne contenant ni Une d'autre d'alcon, ou en PILULES (50 par boite).

Une à quatre cuillèrée à dessert par jour au début des repas ou 2 à 8 PILULES. Enfant : demi-dose.

Le traitement en combine, authence de histories récibilés.

Le traitement, qui combine la substance de plusieurs spécialités excellentes, constitue une dépense de 0 fr. 25 pro die à la dose habituelle d'une cullerée à dessert quotidiennement nu de 2 PILULES équivalentes,

PANBILINE, ANNONAY (Ardeche)

PRODUITS DE RÉGIME

### CH. HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiques

Usine de NANTERRE (Seine).

BRONCHITES

(IDBUILE) DE KORAB

A L'HÉLÉNINE DE KORAB

A L'HÉLÉNINE DE L'HOUTURE DE RAIS

FHELINIE DE ROBBE Câme le Tour, les

(VINETA L'HOUTURE DE RAIS L'HOUTURE L'H

naissant un poste de brancardiers qu'il devait occuper dans les positions nouvellement conquises

BLONDEAU (Paul-Louis-Jacques), médecin auxiliaire à la 120 compaguie du 97° rég. d'infanterie : médecin auxiliaire qui a fait preuve du plus beau courage et d'un dévouement à toute épreuve. A été grièvement blessé le 10 mai 1915, à Souchez, dans l'exécution de ses fonctions, au cours d'une progression de nos troupes, sous un violent bombardement.

Faculté de médecine de Paris. - Pour renseigner exactement les étudiants en médecine mobilisés sur les conditious dans lesquelles ils peuvent être autorisés à faire acte de scolarité, la Faculté de Paris résume ainsi que suit les règlements sur la matière :

Les étudiants mobilisés (service auxiliaire ou service armé) sont autorisés, avec l'assentiment de l'autorité militaire, à se présenter aux différents examens de doctorat lorsqu'ils remplissent toutes les conditions de scolarité réglementaire.

En ce qui coucerne les étudiants de l'ancien régime d'études, ils peuvent se faire inserire à toute époque de l'anuée scolaire, mais les convocations aux examens restent subordonuées aux possibilités du service de la Faculté.

Mais ils ne peuveut faire acte de scolarité (prendre des inscriptions, participer aux travaux pratiques et au stage hospitalier) que s'ils se trouvent soit en réforme temporaire, soit en congé de couvalesceuce (circulaire des 25 novembre 1916 et 14 avril 1917).

Toutefois, par sa circulaire en date du 8 novembre 1017, le ministre de l'instruction publique a décidé d'accorder le droit de prendre des iuscriptions dans

les conditions prévues par les règlements universitaires; 1º Aux étudiants versés dans le service auxiliaire pour blessures de guerre ou maladie contractée au front et maiutenus dans cette position à la suite de la contre visite obligatoire prévue à l'article 3 de la loi du 17 août 1915;

2º Aux officiers de complément des armées combattantes évacués des armées pour blessures ou maladies et déclarés inaptes à faire campagne ;

. 3º Aux médecins auxiliaires, sous-aides-majors, aidesmajors, pharmaciens auxiliaires, évacués du front pour cause de blessures ou de maladies contractées au front.

Dans ces trois cas spéciaux, les demandes doivent être adressées au ministre de l'Instruction publique.

Les étudiants qui se trouvent dans l'un des cas prévus par les règlements rappelés ci-dessus et qui désirent bénéficier des dispositions qu'ils contieunent sont tenus d'attester qu'ils rentreut dans l'un ou l'autre de ces cas par des pièces annexées à leurs demandes ou la copie de ces documents certifiée par l'autorité administrative ou militaire.

Dans tous les cas, les inscriptions ne peuvent être accordées qu'après accomplissement intégral de toutes les obligations scolaires correspondantes.

La consignation des droits à verser par les étudiants mobilisés peut être reçue, pour les examens ou les inscriptions, au secrétariat, soit par correspondance, soit par les soins de la famille des intéressés. Dans ce dernier cas, les bulletius de versement sont délivrés au secrétariat de midi à 3 heures, les lundis et mardis pour les droits d'exameus, et les autres jours pour les inscriptions ou les travaux pratiques.



Dénôt dans toutes les pharmacies

tous les cas où vous ordonniez l'UROTROPINE, prescrivez

ANTISEPTIQUE INTERNE PARFAIT



Dose : 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir.

TRAITEMENT RATIONNEL

## CONSTIPAT

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

### VARIÉTÉS

#### L'INTERNAT DES HOPITAUX ET L'APRÈS-GUERRE

Par le D' Maurice PERRIN Professeur agrégé à la Faculté de médecine de

Dans l'armée française, le grade de médecin an de 2º classe, comme les grades supérieurs, ne dessit étyoctrové qu'anx senls docteurs en médecine. Ce principe était avant la grande guerre nne règle saus exception, et nul médecin ne recevait le premier galon d'or s'il n'était préalablement coiffé du bonnet doctoral.

Mais la guerre a motivé des dérogations aux lois, décrets et règlements; elle a fait brèche dans ce principe. Il le fallait bien, à la fois pour permettre de conférer de l'avancement à des médecins auxiliaires très méritants, et pour recompléter l'effectif des médecius-officiers en y remplacant les nombreux confrères dont la perte, pour être gloriense, n'en fait pas moins un vide anssi large que douloureux dans notre corporation

On a done nommé des aides-majors non docteurs, en conférant ce grade aux internes des hôpitaix, aux étndiants en fin de scolarité, anx médecins auxiliaires titnlaires d'une citation, Diverses associations professionnelles ont critiqué l'extension de ces nominations, et cela dans l'intérêt supérienr du corps médical, c'est-à-dire dans l'intérêt bien compris des malades et blessés : en leur nom, le Dr Graujnx a proposé de créer une hiérarchie parallèle d'officiers brancardiers, afin de pouvoir continuer à réserver le grade de médecin aide-major de 2º classe aux senis docteurs en médecine et, à la riguenr, anx étn-

diants susceptibles légalement de faire un remplacement,

mais non à des étudiants de troisième année, fussent-ils des héros. Ces discussions n'ont plus le même intérêt an Tendemain de l'institution du grade de sous-aide-major, gration qui apparaît comme un acte de très hante sagesse, conciliant la justice et la prudence, instice en connant satisfaction aux médecins auxiliaires digues d'avancement, prudence en répondant aux inquiétndes précitées et en permettant de réserver désormais le galon d'or à cenx seulement qui sont en situation légale de prendre tontes les initiatives et tontes les responsabilités inhérentes à la possession du titre de docteur.

Mais revenons à la situation de fait, aux aides-majors étudiants, à ceux déjà promus depnis plus ou moins longtemps par application de règlements militaires en vignenr depnis la fin de 1914. Ils sont bien aides-majors, c'est-à-dire officiers. Mais, pour les distinguer des docteurs, on ne les a nommés qu'à titre temporaire, réservant à ceux-ci les nominations à titre définitif. Cela est logique : personne ne pent ni ne doit trouver à redire à cette catégorisation.

Je crois cependant devoir parler ici de ces grades provisoires pour en signaler une conséquence universitaire, ou plus exactement universitaire et hospitalière, conséquence à laquelle l'antorité militaire est étrangère et qui ne relève que de diverses antorités civiles. Anssi bien, tel maître Jacques, ai-le une toge comme donblure de mon uniforme ; je suis donc dans mon rôle en envisageant ici la répercussion de cette situation sur le recrutement futur de l'internat des hôpitaux des villes de Faculté.

Qui dit grade conféré à titre temporaire, dit grade susceptible d'être perdn, soit lorsque les besoins du service n'exigeront plus son maintien, soit lorsque l'inté-



## Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIOUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

DITE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-selérose, la dropisie.

PHOSPHATÉE L'adjuvant le plus sûr des eures oruration, le reméde le plus heroïque pour le brighti-que comme est la digitale pour le cardiaque.

CAFÉINÉE Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaire les cedemes et la dyspnée, ren-les cedemes et la dyspnée, renforce la systole, régularise le cours du sang.

LITHINÉE tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, les acides urinaires.

r. - Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boltes de 24 - Prix 5 fr.

PRODUIT FRANÇAIS

4. rué du Roi-de-Sicile PARIS -

PRODUIT FRANCAIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

ressé s'éloignera du milieu où ce grade a été conféré, c'est-à-dire lorsqu'il sera évacué de la zone des armées et classé inapte à y retourner. Si réglementaire que soft une rétrogradatiou, elle est fort pénible et tous ceux qu' le neuvent cherchent à l'éviter.

De plus, le grade provisoire ne confere pas les mêmes possibilités d'avanciencit que le grade défauitif. L'aidemajor de 2º classe nomme à l'titre temporaire ne pent prétendre qu'exceptionnellement à devenir aide-major de c'e classe, tendis que l'aide-major de 2º classe nomme à titre définitif passe automatiquement au grade suje-freir au hout d'un certain déla (aux armées, deux aus seulement); le deuxième galon est plus avantageux que le premier pour les médicais valides et aussi pour ceux qu'une blessure ou maladie met en situation d'être indemnisés par l'Etat, Volla encore des motifs pour que les aides-majors de 2º classe en question cherchent à babetiture à leur rade provisoire un rade défantif.

Le moyen? devenir docteurs!

Cela est facile pour la plupart des jeunes geus en question ; ils préparent leurs deruiers exaucus et fout une these pendant les loisirs des cautonnements de repos (aidés d'ailleurs, pour la thèse, par leurs anis de l'arrière), et le commandement leur accorde les permissions nécessaires pour comparaître devant les jurys des Pacultés. La thèse soutenue, l'aidé-major docteur voit sou grade provisoire transformé eu un grade définité avec tous ses avantages.

Résultat: beaucoup se hâtent de deveuir docteurs et surtout les moins fortunés et ceux dont l'ambition médicale se limite à l'obtention d'un diplôme sans accessoires et ne comportant que la scolarité minima. Mais les internes et les candidats à l'internat, c'està-dire les meilleurs des élèves des Facultés, quel est leur sort?

Les règlements de l'Assistance publique parisieune et des diverses administrations hospitalières de province out toujours posé en principe que l'internut est incompatible avec la possession du diplôme de docteur ; les docteurs in evenvent donc concourir à l'internat, et l'interne qui devient docteur doit reuoncer aux avantages de ses fonctions (exception faits seulement pendant l'aumée supplémentaire pour les titulaires de la médaille d'or). Cette incompatibilité a été inspirée par les besoins du service qui exigent, dans l'intérêt des hospitalisés, que les internes n'aient point de préoccupations de «lientitée t puissent se consacer exclusivement à leurs fonctions,

L'internat et la thèse sont donc inconciliables en principe ; d'où la conséquence, pour les médecins aides-majors de 2º classe à titre temporaire, de devoir renoucer soit à l'internat, soit à la possibilité de concourir pour l'obtenir. Certains, les moins fortunés et les candidats peu sûrs du succès, out préféré leur intérêt immédiat, et out frauchi le Rubicon; je venx dire qu'ils sont devenus docteurs pour obtenir le bénéfice du grade d'aide-major à titre définitif. Mais la plupart (désireux les uns de concourir. les autres de bénéficier jusqu'an bout des avantages scientifiques inhérents à l'internat) n'ont point acquis le grade de docteur et resteut aides-majors temporaires, avec tous les risques et tons les incouvénients de cette situation. En d'autres termes, les meilleurs des élèves des Facultés sont en général restés dans une situation inférieure à celle des élèves moyens ou médiocres, Remar-

DIGITALINE crist."

Académie de Médecine de Paris. Prix Orfila (6,000 fr.)

Prix Orfila (6,00 Prix Desportes.

CRANULES BLANCS

AU 1/4 de milligr

GRARULES ROSES

AU 1/10 de milligr

AMPOULES AU 1/10 de milligr

AMPOULES AU 1/10 de milligr

49, Boul, Port-Royal, Perla

## NATIVELLE

TÉLÉPHONE : Gobelins 24-81

### CABINET GALLET

FONDÉ En 1886

47. Soulevard Saint-Michel - PARIS

En 1886

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc.

Service spécial de Remplacements

Renseignements gratuits sur demande. — Rédaction d'actes Nombreux postes à céder dans toutes régions.



TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS
ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS

FA PLACES

A A TEERS

A A MARGET

TERRORITATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS

FA PLACES

A A MARGET

TERRORITATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS

FA PLACES

A A MARGET

TORRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS

FA PLACES

A A MARGET

TORRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS

TORRESSIVE ET VARIÉE DE V

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORDÉOSE - RIZINE - ORAMENOSE - AVENOSE, ETC. LÉRÉALES JÁMMÉET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Casa à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillors sur demande, m° JAMMET, 47, Rue de Miromesnil, PARIS PRODUITS PHYSIOLOGIOUES

TÉLÉPHONE II4

#### DE MONTCOURT

49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS Corps thyroïde MONCOUR

Extrait de bile MONCOUR Coliques hépatiques Lithiase Ictère par rétention

En sphérulines dosées à 10 e/gr.

De 2 h 6 sphérulines par jour.

Extrait rénai MONCOUR Insuffisance rénale Albuminurie

Néphrites, Urémie En sphérulines De 4 à 16 sphérulines

dosées à 15 ofgr. par jour.

Myxædème, Obésité Arrêt de Croissance Fibromes En sphérulines

De 1 h 4 bonbons par jour. De 1 h 6 sphérolines —

Neurasthénie féminine dosés à 5 c/gr. runnes dosées à 35 efgr.

En sphérulines par jour.

dosées à 20 c/gr De 1 h 3 sphérulines

Poudre ovarienne

MONCOUR

[Aménorrhée

Dysménorrhée

Ménopause

TÉLÉPHONE II4 Autres préparations

MONCOUR Extrait de Muscle lisse Extrait de Muscle strié Moelle osseuse Myocardine Poudre surrenale Thymus, etc., etc.

Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hópitaux de Paris. Elles ne se délivrent que sur prescription médicale.

## COLLOBIASES

MÉDICATION SULFO-HYDRARGYRIQUE

Contre la Syphilis et toutes les manifestations d'origine syphilitique

ÉCHANTILLONS: Laboratoires DAUSSE, 4, 6, 8, rue Aubriot, PARIS

## LUDISME

aigu et chronique

donne des résultats inespérés el réussit là, où l'arsenic a échoué 15 gouttes à chacun des 2 repas - Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS

## ORRHUETINE JUNGKEN



PRODUIT SYNTHÉTIQUE agréable au goût - bien toléré



Lymphatisme - Convalescence d'Opérations on de Maladies infectieuses États dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 cm2 : 4 francs.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

quons en outre que ceux des intéressés qui sont mobilisés aux armées sont ceux qui pâtissent le plus, alors que les non-mobilisés et les mobilisés sur place jouissent de tous les avantages.

Cet état de choses a déjà ému les dirigeants des hôpitaux parisiens pnisque, en 1917, ils ont décidé de ne pas exclure des cadres de l'internat ceux des internes mobilisés qui out acquis pendant la guerre le titre de doctent en médecine

A ma connaissance, aucune ádministration hospitalière de province n'a suivi cet exemple : et l'incompatibilité subsiste dans toutes les autres villes de l'aculté

avec toute sa rigueur du temps de paix.

Mais cette décisiou, ne visant que les internes déjà nommés, est une mesure incomplète. Même généralisée à toutes les villes universitaires, elle laisserait subsister l'obstacle devant les candidats à l'internat, gronpe intéressant lui aussi, et qui a fourni un fort appoint d'aidesmajors à donze inscriptions et d'aides-majors en fin de scolarité.

Et quand je trouve les internes et les candidats intéressants, c'est à la fois en enx-mêmes et pour enx-mêmes parce que méritants ; mais c'est aussi pour les hôpitanx où nous avons besoin de bons internes ; c'est également pour les Facultés dont le niveau scolaire a tout à gagner à la conservation d'une assez nombrense élite d'étudiants. et il est notoire que l'élite est constituée pour la plus grosse part par les internes et par ceux qui aspirent à le devenir

Il est donc avantageux à tons points de vue de ne pas

laisser les uns et les autres dans une situation paradoxale dont ils souffrent et dont nous et nos hôpitaux pâtirons aussi forcément.

En effet, si la guerre se prolonge, les internes désireux de reprendre leurs fonctions seront de moins eu moins nombreux; cela est fatal, et les vides qui se font chaque jour dans le corps médical intensifieront chez la plupart le désir légitime de prendre dès la cessation des hostilités un des bons postes vacants. Senis ou à peu près, resteront de très jenues internes nommés juste à la veille des hostilités, et ceux qui foudent lenrs espérances d'avenir sur « la voie des couconrs ».

Quaut anx candidats, ils se raréfieront forcément pour les mêmes motifs et nous risquons de ne plus voir que des jouvenceaux dans les premiers concours d'internat d'après guerre ; ne se présenteront plus ceux déjà mûris sous le harnais d'une longue préparation et dont la mobilisation a décu les espoirs scientifiques en retardant sins die le concours où ils devaient décrocher la palme.

Donc, il y a d'une part des étudiants méritauts à tirer d'embarras et il y a d'autre part le recrutement de l'internat à envisager. Ce recrutement est forcément compromis pour nu certain temps, mais il le sera d'autant moins, pendant les premières aunées de paix, que les autorités qualifiées auront réussi à retenir dayantage d'internes en fonctions et de candidats déjà bien préparés.

Pour concilier tous les iutérêts en présence et pour sauvegarder l'avenir de l'internat des hôpitaux, il conviendrait, à mon avis, d'imiter l'exemple de Paris en le dépassant, et par conséquent de promulguer dès aujourd'hui

#### MÉDICATION ANTIDIARRHÉIOUE

(TANNATE DE GÉLATINE)

AVANTAGES REUNIS DU TANIN ET DE LA GELATINE PAS D'INTOLÉRANCE

> INDICATIONS: Celles du Tanin et de ses Dérivés : Tannigène, Tannalbine, etc. -

FORMULER pour :

ADULTES CACHETS DE GELLO I APRILE CITOR :

Par jour: De 4 à 8 cachets de 0 gr. 50, à prendre au début, au milieu et à la fin des repas

ENFANTS PAOUETS DE GELOTANIN CHOAY : Une boîte. Par jour : De 3 à 6 paquets de 0 gr. 25, à diviser dans le lait ou l'aliment habituel NOURRISSONS

LABORATOIRE CHOAY, 44, AVENUE DU MAINE, PARIS - TEL. : FLEURUS. 13-07



FABRIQUE DE BANDAGES HERNIAIRES CEINTURES ABDOMINALES, SANGLES, BAS A VARICES, ORTHOPÉDIE, SUSPENSOIRS, ETC.

HENRI

15, Rue de la Banque. 15 PRIX SPÉCIAUX RÉSERVÉS AUX MEMBRES DU CORPS MÉDICAL





Alcalin Type, spécialement adapté
A LA THÉRAPEUTIQUE
G A S T R I O I J F.

# SEL HUNT

= GRANULE FRIABLE = "Pansement calmant de la Muqueuse stomacale"

ACTION SURE

INNOCUITÉ ABSOLUE

Le Sel de Hunt réalise l'Alcalin-Type spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique. Malgré sa surprenante efficacité, il ne conlient ni opium, ni codéine, ni cocaîne, ni substance toxique ou slealoidique quelconque: dans les crises douloureuses de l'hyperchlorhydrie, il supprime la douleur en en supprimant la cause même. Pas d'accouttumance: le Sel de Hunt poduit toujours les mêmes effets aux mêmes doses. — On le trouve dans toutes les Phine Envoi gratuit de Flacens de

SEL

HUNT

MM. les Docteurs
pour leurs Essais,
ainsi qu'aux
Hôpitaux et
Formations
Sanitaires
militaires

Le Sel de Hunt est "friable", c'est-à-dire qu'il se délite dans l'eau en donnant, après agitation suffisante, une dilution homogène de poudres impalpables. On doit, en général, utiliser cet avantage qui en assure l'action uniforme (pansement calmant) sur la muqueuse stomacale. Cependant, pour des troubles légers de la Digestion ne nécessitant que de faibles doses, ou à défaut de liquide sous la main, on peut sussi prendre

le Sel de Hunt à sec.

EMPLOI, AISÉ

DÉPOT GÉNÉRAL DU

SEL DE HUNT

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT 16. Rue de Boulainvilliers, Paris (16°

#### VARIÉTÉS (Suite)

des dispositions transitoires permettant de réenpérer une partie des internes d'avant-guerre et de retenir les meilleurs candidats malgré le titre de docteur acquis par les uns et les autres.

Ces dispositions pourraient être édictées, par exemple, d'après les formules suivantes que je livre aux méditations des conseils et commissions compétents, comme à celles des Associations d'internes et aneiens internes de Paris et des villes de Paentié.

A. Pendant les trois années qui suivront la démobilisation les internes des héplaux nommés avant la guerre pourrout, s'ils le désirent, terminer le temps d'aiternat dont lis ont dét funtsées par la guerre, même s'ils ont curie temps aequis le diplôme de docteur en méléchie. Ils dévront s'engager par écrit à remight toute les charges de leurs fonctions diuss les nommes de leurs fonctions diuss les négles de leurs fonctions diuss les négles de leurs fonctions diuss les négles de leurs fonctions dius les négles de leurs fonctions leur sem réclié.

B. Pendant le même hape de temps, les externes des hightaux qui étiacite cu situation de conocurte et qui out été reque taux qui étiacite cu situation de conocurte et qui out été reque docteurs en métecine depuis la mobilisation, pourront enceve conocurit à l'inferent comme étis n'étient pas docteurs, lis de devront évenguer par écrit, en ças de nomination, à remplie tout contrait se charges de leurs fonçulos dans les mêmes conflitions au que les internes non docteurs et sous réserves de sanctions en cas de néglicieres dans le service.

C. Pour éviter que les decteurs en médecine appartenant à la entégorie visée au parignaphe B ne se présentent à l'internat uniquement pour obtenir le titre anns avoir l'intention de renpit les fouetions intéreutes à eclui-ci, le titre d'interne ne deviendre la propriété des intéressés qu'après un an de service effectif et satisfaisant. D. Par mesure transiciole et pour améliorer sans délai e contingent de l'internat, les internes provisiories en possession de ce titre lors de la mobilisation et ayant fait deux aus de les mobilisation et ayant fait deux aus de présence effective au front ou titulaires d'une citation seront utilisés comme internes dés la cessation des hostilités, aussi bies rills sont devenus docteurs entre temps que dans le cas contraire. Après un au de service hospitalier, effectif et satisfiant, ils seront d'office classés internes titulaires sansa avoir à concourir de nouveau. M'ene sanction que c'-dessus, s'il y a lieu, un cas d'abre.

hete, CI cast d'abus.

El. De plats, d'illes acception al loves uns, les intéressés déclareront par El. De plats, d'illes acception les clauses el-dessens ainsi que les diverses de promatigner. Il n'est pas famille en effet de previou de promatigner. Il n'est pas famille en effet de previou des abus, si l'on en juse par ceux du pussé; pour être assez mures, lis n'en sont pass mois rects el til a déjà faibl, dans les diverse congrès de l'internat, envisager des décisions de ce genre (voir par exemple moi rapport avec L'. Caussade au congrès de Namey en 1912). Une sanction d'ordre moral, qui semble appetée à un exclain avenir, est la publicité domée aux mons des définquants. On peut décider, par exemple, que sin médicale as sent due rectyon à toutes les suites de gardier des villes de le Faculté, pour y être affeité pendant dix ans, à titre de sauction et avec le moit d'ect enfenhage.

Tel est l'esprit des dispositions transitoires opportunes donti il convient de souluiter la promulgation prochaige par les autorités compétentes, dans l'intérêt des hôpitaux comme dans l'intérêt des internes et des caudidats sérieux. Ce ne sear d'alleurs qu'une faible compensatione un sême temps qu'un témoignage de gratitude nationale pour les plus méritants, ceux du front.

### ANTIPYRÉTIQUE POUR BACILLAIRES

## ELBON CIBA

### CINNAMYL-PARA-OXYPHÉNYLURÉE

Abaisse la température en lysis Modifie heureusement la sudation

#### INDICATIONS:

Tuberculose, Catarrhes et affections aiguës des voies respiratoires

2 à 4 comprimés par jour

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE

LABORATOIRES CIBA, O. ROLLAND, Pharmacien, 1, Place Morand, à Lyon

## Bromothérapie Physiologique

Remplace la Médication bromurée

SPECIFIQUE des AFFECTIONS NERVEUSES
Traitement de l'Insomnie nerveuse, Epilepsie, etc.

# BROMONE ROBIN

BROME ORGANIQUE, PHYSIOLOGIQUE, ASSIMILABLE

Première Combinaison directe et absolument. stable de Brome et de Pepione découverte en 1902 par M. Maurico ROBIN, l'attre de fondissins Hidle-Petrique de l'épic de l'épic des Seiners, par Betthole en 1885.]

Le Bromone a été expérimente pour la première fois à la Salpêtrière dans le Service du Professeur Raymond, de 1905 à 1906.

Une thèse intitulée "Les Préparations organiques de Brome" a été faite par un de ses élèves, M. le Docteur Mathieu F. M. P. en 1906.

Cette thèse et le Bromone ont eu un rapport favorable à l'Académie de Médecine par le Professeur Blache, scance du 26 mars 1907

Il n'existe aucune autre véritable solution titree de Brome et de Peptone trypsique que le BROMONE.

Ne pas confondre cette préparation avec les nombreuses imitations créées depuis notre découverle, se donnant des noms plus ou moins similaires et dont la plupart ne sont que des solutions de Bromure de sodium ou de Bromhydrate d'ammoniaque, dans un liquide organique.

Le BROMONE est la préparation BROMÉE ORGANIQUE par excellence et la PLUS ASSIMILABLE. C'est LA SEULE qui s'emploie sous forme INJECTABLE et qui soit complètement INDOLORE.

Remplace les Bromures alcalins sans aucun accident de Bromisme,

DOSE: ADULTES Gouttoe..... XX gouttes avant chacun des principaux repas.

Injectables 2 ou 3 cc. toutes les 24 heures. — Peut se continuer sans inconvenient plusienres semmines.

40 Gouttes correspondent comme effet thérapeutique à 1 gramm de bromure de potagnium.

Dépit Général et Vente en Gros: 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS
DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

#### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES

Médailles d'argent, - M. LAVEZZARI (Robert), médecin aide-major de 1re classe ; M. Morisson (Emile), médecinmajor de 2º classe; M. Eynard (Victor), médecin aide-major de 1re classe; M. BOUVIER (Edmond), médecin aide-major de 2º classe ; M. LEVILLAIN (Léon), médecin aide-major de 2º classe ; M. Pellen (Joseph), médecin aide-major de 2º classe; M. LE Coz (Charles). médecin aide-major de 170 classe; M. Dana (Gaston). médecin aide-major de 1º0 classe; M. Clerc (Jacques), médecin auxiliaire; M. LARREU (Jean), dentiste militaire; M. BERERET (Jacques), médecin auxiliaire; M. Robbe (Henri-Louis), médecin auxiliaire ; M. Poger (Antoine), pharmacien auxiliaire; M. BAUD (Henri), médecin aide-major de 1º0 classe; M. LEBLANC (Louis), médecin-major de 2º classe; M. MENVILLE (André), médecin aide-major de 2º classe; M. Eysseric (Georges), pharmacien-major de 2º classe.

Médailles de brouse. — M. COMOZ (Joseph), étmliant en médecine; M. AMBARD (Léopold), médecin auxiliaire; M. HÉNERY (LONIS), pharmacien auxiliaire; M. PRATARD (Joseph), pharmacien auxiliaire; M. CHAUFFRAY (Albu), pharmacien auxiliaire; M. HOUDARD (Jules), pharmacien aide-major de 1ºve classe; M. lo De LOTTE (Lonis-Charles), médecin iaide-major de 2º classe, au 88 rég. d'artillerie lourde; M. BRUNET (Jean), pharmacien aide-major de 1ºve classe; M. BOOKE (Gabriel), médecin aide-major de 1ºve classe; M. BOVER (Gabriel), médecin aide-major de 1ºve classe; M. BOVER (Gabriel), médecin aide-major de 1ºve classe; M. BOVER (Mariel), pharmacien aide-major de 1ºve classe; M. BOVER (Mariel), médecin médemipor de 1ºve classe; M. BOVER (Mariel), médecin médemipor de 1ºve classe; M. BOVER (Mariel), médecin

aide-major de 176 classe; M. FAUGERON, médecin auxiliaire; M. Besnard (Ange), pharmacien auxiliaire; Mme Gandillot, née Dieudonné, infirmière bénévole, hôpital complémentaire V. G. 1, lycée Buffon; soldat BERTHIER (Georges), 22° section d'infirmiers militaires, hôpital complémentaire V. G. 1, lycée Buffon ; Mmc Thil, née Tillier, infirmière, hôpital auxiliaire 108 à Paris ; Mile HUMMEL (Yvonue-Marie), infirmière, hôpital auxiliaire 108 à Paris ; Mue Brindejont (Marie-Pierre-Henriette-Suzanne), înfirmière, hôpital auxiliaire 108 à Paris; Mmo Dreyfus, née Haas, infirmière bénévole, hôpital complémentaire V. G. 1, lycée Buffon; Mme KGCHLIN, née d'Andiran, infirmière bénévole, hôpital complémentaire V. G. 1, lycée Buffon; MIIe MONTREUIL (Marie-Yvonne), infirmière bénévole, hôpital complémentaire V. G. 1, lycée Buffon; Mme Por-GELOT, née Béchu, infirmière bénévole, hôpital complémentaire V. G. 1. lycée Buffon : M116 GILLAIN (Marie-Anne-Jacqueline), infirmière bénévole, hôpital complémentaire V. G. I, lycée Buffon; Mile Spitzer (Olga), infirmière U. F. . P., hôpital auxiliaire 101 à Paris ; M. CHARLES (Maurice), infirmier, hôpital mixte d'Etampes ; Mile ROUAULT (Elisa-Angèle-Marie-Olive), infirmière U. F. F., hôpital complémentaire 5, à Renucs; MIII ZWINGELSTEIN (Margnerite-Emma-Georgine), infirmière-major U. F. F., hôpital auxiliaire 101 à Reuncs; M1le LOMBARD (Rachel), infirmière bénévole, hôpital municipal 5 bis, à Lyon ; Mme Pasquet, née Garin, infirmière, hôpital municipal 5 bis à Lyon; Mile Vallan

## LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUE

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

## *Yaléromenthol*

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses:

Nearesthénie, Hysté. 19, Insomnie, Excitabilité nerveuse, Migraines,
Palpitations, Toux nerveuse, Astàme nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastraigies, etc.

Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Parls.

### TRAITÉ DE THÉRAPEUTIQUE

Par A. MANQUAT

Membre correspondant de l'Académio de médecine, Ancien Professeur agrègé au Val-de-Grâce.

Tome Iv. — Thérapeutique générale, 1917, 4 vol. pr. in-8 de 642 pages, broché; 16 fr.; relié. — 12 fr. Tome II. — Agents de la Thérapeutique réparation. 1918; 4 vol. pr. in-8 de 620 pages, broché; 16 fr.; relié. — 12 fr. Tome III. — Agents de la Thérapeutique organique et fonctionnelle. 1913, 1 vol. gr. in-8 de 824 pages, broché; 16 fr. relié. — 12 fr. Tome IV. — Médicaments symptomatiques. Renseignements pharmaceutiques. Principes de Pologie. 1914, 4 vol. gr. in-8 de 588 pages, broché; 16 fr.; relié. — 12 fr. Tome IV. — Médicaments symptomatiques. Renseignements pharmaceutiques. Principes de Pologie. 1914, 4 vol. gr. in-8 de 588 pages, broché; 16 fr.; relié. — 12 fr.

URASEPTINE ROGIER

#### MÉDAILLES DES

(Marie), infirmière S. B. M., hôpital auxiliaire nº A. 63, Saint-Genis-Laval: M110 COLLET (Marie-Thérèse), infirmière S. R. M., hôpital auxiliaire A. 63 à Saint-Genis-Laval; soldat MARCHAND (Charles), 140 section d'infirmiers militaires, hôpital auxiliaire A. 63 à Saint-Genis-Laval; Mme Monteux, en religion sœur Tatienne, infir\_ mière S. B. M., hôpital auxiliaire A. 63 à Saint-Geuis-Laval; Mme GAY, née de Las Case, infirmière S. B. M., hôpital complémentaire 30 à Moulins. Mme Ernout, de la CHÉNELIÈRE, née Dueros de Boisséguin, infirmière béuévole, hôpital mixte de Mayeune; Mme Gomper, née Aron, infirmière-major bénévole, hôpital militaire du Grand-Palais : Mme Joisse (Sophie), infirmière de la S. B. M., hôpital auxiliaire 6, à Hazebrouek : Mme HAILLOT, née Pagès, infirmière-major S. B. M., hôpital auxiliaire 21. à Meaux : Mile Tailhade (Jeaune), infirmière-major S. B. M., hôpital auxiliaire 34, à Bordeaux ; soldat PAUMIER (Jules-Alfred), 22º section d'infirmiers militaires, ambulance auto-chir. no 4; MIle DESCARRIÈRE (Louise-Henriette), infirmière, hôpital auxiliaire 6, à Rouen ; soldat Adam (Eugène-Léonor), 3º section d'infirmiers militaires, hôpital mixte de Dieppe : MIIe DUHAMELET (Gencviève-Pauline), infirmière U. F. F., hôpital 112, à Pécamp; soldat Susanne (Ernest-Joseph), 3º section d'infirmiers militaires, hôpital complémentaire 21 de Forgesles-Eaux; M. Rose (Constant-François-Xaxier), pharmacieu aide-major de 170 elasse, hôpital complémentaire 16, à Toul; soldat CARLIER (Louis-Raymoud), 23e section d'infirmiers militaires, hôpital-hospice à Saint-Dizier : soldat CUREL (Etienne-Louis), 23c section d'infirmiers militaires, hôpital-hospice à Saint-Dizier;

#### ÉPIDÉMIES (Suite)

M. Sourix (Tean-Audré-Tacques), médecin-major de 2º classe, médeein-chef de l'hôpital complémentaire 61, à Toulouse : Mme RAIS, directrice de l'hôpital 137, à Pau ; Mue Ravier (Henrictte-Emilie), infirmière-major U. F. F., hôpital auxiliaire 112, à Fécamp ; Mmc Gillain (Henriette-Camille), infirmière principale, hôpital complémentaire 76, à Montevrain (Seine-et-Marue) : Mile DE RAMEFORT (Yvonne), infirmière-chef, hôpital 63 bis, à La Coquille (Dordogne); M110 RIVIÈRE (Berthe), infirmière bénévole, hôpital municipal auxiliaire 16 bis à Lyon; soldat Martin (Louis-Emile), 24e section d'infirmicrs militaires, hôpital mixte de Saint-Dié; Mme Sacreste, née Gouverneur, infirmière bénévole, hôpital militaire de Bourges: Mile FORGET (Claudine-Marie-Marthe), infirmière, hôpital auxiliaire 11, à Mâcon; Mile REVOL (Jeanne-Marie-Joséphine-Henriette), infirmière, hôpital auxiliaire 11, à Mâcon; M. FONTAGNY (James-Emile), médecin eivil, hôpital temporaire 73, à Dijon; caporal DUVERNAY (Jean), 8º section d'infirmicrs militaires, hôpital de Bourbon-Laney : Mmc Despaigne, née Pecqueux, infirmière-major, hôpital temporaire 63, à Corbigny : M. AUDIRAC (Gaston-Louis), infirmier, hôpital mixte de Béziers ; Mme André (Adèle), infirmière-major S. B. M., hôpital bénévole 86 bis, à Saint-Jean-de-Luz ; Mme Fior (Maric), infirmière S. B. M., hôpital auxiliaire 5, à Bordeaux ; Mme PICARD, née Fraisse, iufirmière bénévole, hôpital complémentaire 6, à Troyes; soldat Decreus (Camille-Léo-Ernest). 50 section d'infirmiers militaires. hôpital 15. à Fontainebleau : M. Bobert (Fernand-Jeau-Baptiste), officier d'administration de 2º classe, hôpital V. G. I, lycée Buffon, à Paris.

### SEULES EAUX ALCALINES RECONSTITUANTES

## POUGUES

-- SAINT-LÈGER --- ALICE Etablissement thermal ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

EAUX DE RÉGIME
Par EXCELLENCE des DYSPEPTIQUES
RECONSTITUANTES des FAIBLES
et des CONVALESCENTS

Echantilions GRATUITS aux Docteurs G' de POUGUES, 15 & 17, Rue Auber, PARIS

## CARABAÑA

PURGATIVE, DÉPURATIVE, ANTISEPTIQUE

#### INSTITUT VACCINAL DE TOURS

Vaccin de génisse à haute virulence En tubes pour 2 à 4, 20, 25 et 40 personnes (ces derniers en étain, vissés, s'ouvrant et se fermant à volonté), pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

Ch. LOREAU

#### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3<sup>Ms</sup>, RUE ABEL -- PARIS

Tél. Rog. 41-86

### RÉGIMES ALIMENTAIRES

Par le D<sup>e</sup> Marcel LABBÉ

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris,
Médecin des Hôpitaux.

#### Formulaire des Médications Nouvelles

Par le Dr H. GILLET

1918, 1 volume in-18 de 300 pages, cartonné.................. 4 fr.

### L'Eau de Mer

PAR LA

**VOIE GASTRO-INTESTINALE** 

ANÉMIE, TUBERCULOSE LYMPHATISME, ASTHME CONVALESCENCE, ETC.

# MARINOL

Reconstituant Marin Inaltérable de Goût Agréable

COMPOSITION

Eau de Mer captée au large, stérilisée à froid. Iodalgol (Iode organique).

Phosphates calciques en solution organique.
Algues Marines avec leurs nucléines azotées.
Méthylarsinate disodique.

Cinq centimètres cubes de **Marinol** contiennent exactement un centigramme d'Iode en combinaison physiologique.

Entièrement assimilable en Eté comme en Hiver. Pas d'intolérance. Pas d'iodisme. Ni alcool. Ni huile.

PROPRIÉTÉS : RECONSTITUANT, TONIQUE, DÉPURATEUR

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux de Paris, notamment : Beaujon, Office Antituberouleux Jacques Siegfried et Albert Robin, Bretonneau, Charité, Hôtel-Dieu, Tenon, Saint-Antoine, Boucicaut, Pitié, Enfants-Malades, Laennec, etc.

BON GRATUIT pour un Flacon "MARINOL" adressé gratis et franco à MM. les Docteurs qui en feront la demande aux LABORATOIRES SPÉCIAUX DE THÉRAPEUTIQUE MARINE, à DIEPPE.

#### REVUE DES SOCIÉTÉS MÉDICALES

#### RÉUNION MÉDICO-CHIRURGICALE DE LA XVº RÉGION

Séauce du 8 février 1918.

M. Boiner présente un cas de fièere de Màlte chez un militaire guéri par le bleu de méthylèse et quatre cas de tétanos traumatique traités par la sérothérapie sousentanée on intrarachidienne.

MM, RIMBAUD et SARRADON présentent une série de malades atteints de troubles physiopathiques de la main guéris par des séances successives de rééducation psychothérapique.

M. GODLEWSKI: anévrysme artérioso-veineux poplité. MM. Sicard et Roork insistent sur l'existence d'une réaction de Bordet-Wassermann toujours positive dans le liquide céphalo-rachidien des paralytiques généraux vrais et irréductible malgré un traitement arsenical intensif.

MM. Sicand et Roger présentent un malade atteint de fracture de la se vertèbre dorsale avec scoliose, due vraisemblablement à un contre-comp après chute chez un blessé de la région cervicale et ne s'accompagnant pas de symptômes médullaires.

#### RÉUNION MÉDICO-CHIRURGICALE DE LA XVIº RÉGION

Séance du 9 février 1918. MM. MAURICE VILLARET et AVMES font une courmunication, accompagnée de projections et de présentation de malades, sur la réduction progressive et psychothéraplque des attitudes vicieuses de nature psychonévrosique et physiopathique. Ils insistent sur les étapes successives du traitement ; isolement, déclenchement de l'attitude vicieuse sons l'influence de l'amesthésie régionale et des maneuvres psychothéraplques, en partieulier à l'aide de la hante fréquence et de l'ischémie provoquée, platro-élastique, platro-massage, appareils de réduction progressive à élastiques et à ressorts, rééducation sportive, militaire, morale, professionnelle, agricole et bélancoine.

MM ESTOR, PATRE-BRAULER et M<sup>108</sup> SENTIS présentient un rapport un les indications et contre-indications de la prothèse cranienne. La prothèse par plaque d'or protège l'encéphale, modifie heurensement l'estificique de la région trammatisée et supprime les variations de volume de l'encéphale. Les accidents (abcés superficiels ou prodonds, spharéle, climination de la plaque, épilepsie jacksonienne, crises d'hypertension) sont bien rares. Ils ont considérablement diminué depuis la nonvelle technique proposée par les autenrs.

M. Veveruges communione sur les fistules pleurales et

la méthode de Carrel. Il insiste sur la nécessité de réséquer nue on plusieurs côtes si l'ou veut voir tarir la fistule, et de coubler toutes les cavités ou récessus capables de faire récidiver la fistule.



#### NOUVELLES

Nécrologie. - Le Dr Théodore de Speyr (de La Chaux de Fonds). - Le Dr Charton (des Ormonts). - Le Dr Defontaine, député du Nord, âgé de soixante ans. - Le Dr Alexandre Baréty, administrateur des hospices civils, ancien vice-président du conseil général des Alpes-Maritimes, décédé à l'âge de soixante-quatorze ans. -- Le Dr Léon Arèue (de Bagnols-sur-Cèze). - Le Dr Nicolas Bélisaire, médccin aide-major, âgé de quarantescpt ans. - Le Dr Malbot (de Romorantin). - Le Dr Denier (de La Tour du Pin). - Le Dr Rainaut (de la Pointe-les-Contes). - Mile Labourdette, infirmière de la Société de secours aux blessés militaires, décédée à l'hôpital militaire de Gravelines où elle se cousacrait à à soigner les blessés depuis trois ans. - Le médecin auxiliaire Jean Smester, engagé volontaire, décédé des suites d'une maladie contractée au service. - Le Dr Morlet, ancien interne des hôpitaux de Paris, décédé à Luçon. - M. L.-F. Armand Delille, ingénieur de l'École Centrale père de M. le Dr Armand Delille, médecin-major, médecin des hôpitaux de Paris, à qui nous adressons l'expression de notre douloureuse sympathie. - Mme Jean Gaussorgues, femme de M. le Dr Jean Gaussorgues, médecinmajor mobilisé à Montpellier. — Le Dr Heury Mallet (de Genève), décédé à l'âge de quarante-trois aus. -Le Dr Charton (des Diablercts). - Le Dr Emile Yung, professeur à l'Université de Genève. - M. Astier, pharmaeien, ancien interne des hôpitaux de Paris, sénateur de l'Ardèche, décédé à l'âge de soixante-deux

ans, fils de ses œuvres, il a donné l'exemple de ce que penvent une volonté énergique et une intelligence avisée. Il occupait une situation importante dans l'industrie pharmaccutique et dans le monde parlementaire.

Mariages. - Le Dr Jean Lhennitte, ancien chef de laboratoire à la Paculté de médecine de Paris, médecin aide-major, et Mile Marcelle Duflocq. - Le Dr Henri Mercier (de Paris), mobilisé aux armées, et M<sup>11e</sup> Simone Grienmard. — M. le Dr Gilbert Dutheillet de Lamothe. interne des hôpitaux de Paris, aide-major à l'armée d'Orient, et M<sup>11e</sup> Renée de Chapuiset.

Légion d'honneur. - Sons inscrits au tableau spécial pour chevalier:

Braunberger (Daniel-Marcel), médecin aide-major de 1º0 classe (territorial), à la 18º région.

BOULAF (Pierre-Henri), médecin aide-major de 170 classe (réserve) au 150 bataillon de chasseurs : médeein d'une grande valeur. Venu, sur sa demande, dans un bataillon de chasseurs, a toujours donné l'exemple du dévouemen. absolu et de la plus belle bravoure. Blessé grièvement, le 21 octobre 1916, à Sailly-Saillisel, en cherchant sous le feu l'emplacement d'un poste de secours avancé, ne s'est laissé évacuer que sur ordre. Deux citations,

Faculté de médecine de Paris. - M. le Dr Jeansehne; professeur agrégé libre, est chargé du 1 er février au 31 octobre 1918 d'un cours des maladies cutanées et syphi-

Université de Genève. - M. le Dr Bernard Wiki

## **Lodéine** montagu

(Bi-lodure de Codéine)

Toux SIROP (0.04) **EMPHYSÈME** PILULES (0,01) ASTHME

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

#### **FOMÈINE** MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

TOUX nerveuses PILULES (0.01) INSOMNIES AMPOULES (0.03) SCIATIQUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

### LA PLAGE D'HYÈRES (VAR) Institut Hélio-Marin de Valmer

Reçoit en toutes saisons, enfants et adultes pour toute cure, solaire ou marine Ni pulmonaires, ni contagieux 9 9 9 9 Direction médicale

#### **OPOTHÉRAPIES** HÉPATIQUE BILIAIRE associées' aux ne-Boldo-Podophyllin CHOLAGOGUES Extraits Hépai

LITHIASE BILIAIRE Coliques hépatiques, Ictères ANGIOCHOLECYSTITES, HYPOHEPATIE HÉPATISME DIABÈTE & ARTHRITISME DYSHÉPATIQUE CHOLÉMIE FAMILIALE

SCROFULE et TUBERCULOSE justiciable de l'Huile de FOIE de Morus DYSPEPSIES et ENTÉRITES - HYPERCHLORHYDRIE COLITE MUCOMEMBRANEUSE CONSTIPATION \*\* HÉMORROIDES \*\* PITUITE MIGRAINE — GYNALGIES — ENTÉROPTOSE NÉVROSES ET PSYCHOSES DYSHÉPATIQUES

INTOXICATIONS of INFECTIONS TOXÉMIE GRAVIDIQUE FIÈVRE TYPHOIDE . HEPATITES et CIRRHOSES

Prix da FLACON en France : 6 fr. 60 ] dans tontes les Pharmacies

Prix de la boite de PILULES : 5 fr. 50

PALMA

MÉD. D'OR DERMATOSES AUTO ET HÉTÉROTOXIQUES 1913

hydracquue de fa glycórinae. Elle constitue une thérapeutique complete, en quelque sorte en constitue de la internate, non toxique, bien tolerce, legérement sucre, ni alecof, ou en PILUILES (por particular burce, ni alecof, ou en PILUILES (por botte). Une à quatre cuillerée à dessert par jour au début des repses ou 28 PILUILES. Enfant: demi-dece.

Le traitement, qui combine la substance de plusienre spécialités excellentes, constitue une dépense de 0 fr. 25 pro die à la dose babituelle d'une cuillerée à dessert quotidieunement ou de 2 PILULES équivalentes. Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

Cette médication essentiellement elinique, ins-

tituée par le D' Plantier, est la seule qui, agis-sant à la fois sur la sécrétion et sur l'exerc-tion, combine l'opothérapie et les cholago-

gues, utilisant par sureroit les propriétés hydragogues de la glycérine. Elle constitue

a été nommé professeur de prescription des médicaments. - M<sup>110</sup> le Dr Lina Stern, professenr de chimie physiologique.

Société anatomique de Paris. - La Société anatomique de Paris a repris ses séauces hebdomadaires, à partir du denxième veudredi de mars, à 3 henres et demie précises, et, comme d'habitude, à l'École pratique, dans les bâtiments du Musée Dupnytren, 15, rue de l'Écolede-Médecine

Souscription des médecins suisses en faveur de la Calsse de guerre française, - Le chiffre des souscriptions recueillies par M. le Dr Patry, de Genève, parmi ses eonfrères de Snisse, s'élève à 2 500 francs.

C'est, entre tant d'antres, une manifestation de sympathie de la nation voisine dont les médecins français ne peuveut manquer d'être tonehés et reconnaissants,

La mission médicale uruguayenne en France. -Au moment où paraîtront ees lignes, une partie des membres de la Missiou médicale uruguayenne aura quitté le sol français...

Nons vondrions que uos confrères américains-latins pnissent trouver iei plus et mieux qu'un sonvenir...

Patronné par M. le professeur Roger, doyen de la Faculté de médecine, et par les plus hantes antorités médicales et chirurgicales de notre pays, dirigé par M. le Dr Combanlt, le bureau médical de l'Association « France-Amérique Latine » tint à honneur de se mettre à la disposition de la mission.

Il nous est agréable de rappeler la générosité de nos eonfrères de la jenne et fière République sud-américaine à l'égard de notre eaisse d'assistance de guerre : près de 80 000 francs ont été, par eux, offerts pour venir en aide à cenx des nôtres que la barbarie allemande aura déponil-

Engagé volontaire dès le début de la guerre, leur président de mission, le distingué chirurgien Dr Blauco de Acevedo, fut décoré de la Légion d'honneur, pour les éminents services rendus par lui dans les hôpitaux de

La Faculté de médecine a reçu les membres de la mission ; l'Association générale des médecins de France les a salnés ; le gouvernement militaire de Paris lenr a facilité une visite au front ; M. le professeur Sellier, de Bordeanx, leur a montré en détail comment nos stations hydro-minérales du Sud-Onest avaient été ntilisées ponr le traitement des malades et des blessés : la Société de médecine de Paris 1es a admis à ses travaux dans une séanec solennelle, présidée par M. le ministre de l'Instruction publique, et s'honore, des maintenant, de les eompter parmi ses membres. Tonr à tour, MM. les Drs Delbet, J.-L. Faure, Legueu, Marion, Morestin, Monchet, Pauchet, Pozzi, Schileau, Tuffier, Walther, leur présentèrent, en des séances opératoires, nne technique en laquelle ils se sont particulièrement spécialisés. Des démonstrations einématographiques accompagnèrent quelques-mes de ees séauces.

En médecine, MM. les professeurs Gilbert, Marie, Robiu Variot, Ronx (à l'Institut Pasteur); MM. les Drs Inles Renault, Bezancou, Gaston, ehef du laboratoire central à Saint-Louis, Le Fur, Berillon, firent à la mission uruguayenne les honnenrs de leurs services et, dans des conférences privées, leur présentèrent comme une synthèse de leur enseignement. Ala Pitié, le Dr Enriquez leur onvrit son service de radiographie.

## Comprimés dosés à 0gr.50 d'hexaméthyléne-tétramine chimiquement pure.

ANTISEPTIQUE IDÉAL

## aires et Urinaires

RÉFÉRENCES MÉDICALES: y, Ch. des II. Paris.

Bezy, Ch. des II. París, Barbier M, des II. París, Chaput, Ch. des II. París, Chaput, Ch. des II. París, Ertabischoft, Es-ini, II. París, Fleesinger, Et-ini, II. París, Gailois, Ex-ini, II. París, Prof. Jeannel, de Toulouse, Prof. Jeannel, de Toulouse, Prof. Jeannel, de Toulouse, Prof. Jeannel, de Toulouse, Prof. Pouse, De Jeannel, París, Potocki, M. des II. París, Poto, Pouseon, de Bordeaux, Prof. Pousson, de Bordeaux. Rabère, Ch. des H., Bordeaux. Richelot, Ch. des H. Paris. Thiroloix, M. des H. Paris.

Prescrivez

l'Uroformine Gobey, produit français, dans toutes les affections où vous prescriviez l'Urotropine : Antisepsie des Voies Biliaires et Urinaires, Rhumatisme, Phosphaturie, Prophylaxie de la Fièvre typhoïde, etc.

3 à 6 Comprimés par jour dans un verre d'eau froide.

ÉCHANTILLONS : 4, FAUBOURG POISSONNIÈRE, PARIS

Un groupe de praticiens de Paris et de province, unis dans les œuvres de défense professionnelle du « Concours médical », développa devant eux tout le programme de l'Union des syndicats médicaux.

Nos confrères, très vivement intéressés par ec côté de la vie médicale en Prance, ont bien voulm nous dire la profonde émotion que leur proeura ce chaleurenx accuell.. En tout dernier lieu, la ponponnière des établissements Citroën retint leur attention.

> D. Molinkry (de Barèges), Secrétaire-adjoint du Bureau médical « de « France-Amériane Latine ».

Séance solemelle de la Société de médecine de Paris.

— Samedi 2 mars, a culieu devant une nombrense assistance, la séance solemelle que la Société de métecine de Paris a organisé en l'houneur de la mission médicale de l'Uriguay et des médecines alibés, sous la présidence de M. Lafferre, ministre de l'instruction publique et des Beaux-Aris.

Le professeur Letulle, membre de l'Académie de médecine, a rappelé que la Société de médecine de Paris avait été fondée en 1796 et qu'elle était ainsi la doyenne des sociétés médicales de Paris.

A ce titre, elle se devait d'exprimer la reconunissance du corps médical français aux médecins étrangers qui sont accourus sur notre sol, les mis pour apporter leur or, comme la mission urugayeme qui a verse 8 occo franse à la caisse d'Assistance médicale de guerre, les autres pour mêter leur sang au nôtre sur les champs de bataille comme les médecins des diverses nations allière.

Le Dr P. Gallois a résumé les travanx de la Société de médecine de Paris depuis le tragique mois d'août 1914; il a montré qu'elle avait abordé toutes les questions chirurgieales et médicales soulevées par la guerre, et que la série des communications qui lui out été présentées. tant par les médecins du front que par ceux de l'arrière, formeraient un traité presque complet de la médecine et de la chirurgie militaires actuelles.

Le D' Gastou a décrit la redoutable épidémie de typhus exanthématique qui a ravagé la Serbie et que la mission médicale française dont il faissit partie, avait à combattre. Il a vraiment impressionné l'auditoire en racontant la douloureuse retraite de l'armée Serbe à travers l'Abbanie.

M. Laffeire, ministre de l'instruction publique, a fait ressoriir toute la reconunissance que la Prauce devait au corps médical qui s'est dévoué sans compter pour sauver les blessés et dont les membres en grand nombre, ont versé leur saug pour rempli teur mission. Il a signalé en particulier l'inévoisme des jeunes étudiants en médecine, et s'est déclaré prêt à rechercher les moyens d'abrégeraprès la guerre, la durée de leurs études, eu assimilant à nu stage dans les hôpitaux, le temps qu'ils auront passé aux armées.

M. Mourier, sous-secrétaire d'État du service de santé, s'est associé aux paroles du Ministre, et a dit tout l'intérêt qu'il portait à ces jeunes étudiauts.

Après quelques paroles de M. le D' Doisy, président de la Commission d'hygiène à la Clambre, le chef de la mission Urugayenne, le D' Blauco Acevedo, a tenu à remercier la Société de médecine de la réception chalenreuse qu'elle avait faite aux médecins étrangers et a assuré la France des seutiments de fratemelle sympathie de sex compatriotes.

Le président de la Société, le Dr Butte, a adressé tout spécialement les remerciements de la Société aux membres de la mission nrugayenne et aux médecins alliés.

Les emplois vacants dans l'enseignement supérieur. — Accompagué des délégués de tout l'enseiguement supérieur

388838

## NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerveux)
Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses
xvàxx gout à ch. repas.—6, Ruo ABEL, PARIS — Lo Fl. Str.—Hi sucre, picheux, ni sicosi,



## TANNURGYL

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Adynamie, Neurasthénie.

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients ; tolérance perfaite (enfants et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas.

## CONSTIPATION-COLITES

TRAITEMENT par la

Paralline 1

LIQUIDE Confiture

### MINEROLAXINE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe. Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à cafe

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

de Paris et du doyen de la Paculté des lettres de Clermont, président de l'Association des professeurs des Facultés des lettres, M. Louis Havet a soumis à M. le ministre de l'Instruction publique les représentations suivantes :

#### Monsieur le ministre,

Devant vous sont représentés set tous les établissements parisies d'enseignement supérieur qui ressortissent à l'administration de l'instruction publique et a celle des beaux arts. Collège de Parose, Nuséeum, Élocie sels langues orientales vivantes, École des chartes, section historique et philologique et section des sciences religieures de l'École pratique des hautes études, tout le l'Université de l'arts (les quatre Facultés et l'École de pharmacie), École des beaux-arts, enfin. Bien que nous r'ayons pu nous concerter suffisamment avec les universités de province, nous cryons être parfaitement l'accord avec elles, et nos douze établissements parisieus s'adressent à vous au non d'enseignement supérieur français tout entier.

L'enseignement supérieur vient à vous non pour se plaindre de qui que ce soit, mais au contraire pour seconder des intentions excellentes dont votre ministère a déjà domné des preuves et dont nous ne pouvous parler qu'avec reconnaissance.

L'enseignement supérieur est mû par une pensée unanine; ; s'élevant en effet au-dessa de toute considération d'établissements ou de personnes, il se place un point de veu exchusif de l'inférêt national. Il lui prarti naturel de réfléchir à ce que réclame cet intérêt, au moment où vont se transformer en Europe et toute la planéte, et où, dans le monde entier, les jeunes générations auront à opter entre l'écoi- de la civilisation et celle de la la ville.

L'enseignement supérieur estime que, dès l'instaut où cesseront en fait les hostilités, il fluprotre que ses cadres aient été considérablement clargis. Saus parder de notre jeunesse à nous, qui, pour regaguer quelque chose du temps perdu, et aussi pour mener à bien me partie au moins des táches héritées de ses morts, doit trouver dans nos hautes écoles une abondance de ressources, il faut que la Prance attire immédiatement à elle d'imnombrables disciples venus du dehors, la jeunesse des daps mondes, la jeunesse des pays alliés et celle de se pays

neutres, celle des vieilles nations et celle des nations qui vont maître. Le temps presse, car, en pleine guerre, l'emnemi nons a devancée par des foudations nouvelles, et de longue date avant la guerre il avait d'éls aur nons une avance formidable. Pour arrachier à la barbarie savante l'einorme clientèle que lui avait annenée son ampleur d'organisation. il nous fant l'effort le plus duergique, mais aussi le plus rapide. A peine rejoindrons-nous à temps certains de nos alliés, à qui, malièureusment, nous avons laissé l'honneur de l'exemple et le profit de la célérité.

Il s'agit, dans notre pensée commune, d'un effort trécoûteux, car l'enseignement supérieur doit être non padéveloppé simplement, mais transformé, renouvelé au point qu'on ne le recounaisse pas. D'immenses progrès, nous le savons professionnellement, out êté réalisés depuis une cinquantaine d'années, et pourtant l'organisation de l'enseignement supérieur paraît insérable et indigne de la Prance dès qu'on compare avec les organisations du dehors. Peu importent les dépenses à prévoir, si elles constituent des placements heratifs, et si elles rapportent à notre pays de l'argent, du travail, de la vie, de l'influence et du prestiec.

Nous devinous, monsieur le ministre, que ces réflexions sont aussi les vôtres, mais le corps entier de l'enseignement supérieur finuçais ne pent se retenir de vons faire entendre sa voix et de vous exprimer son espoir passione. I fait appel à vous avant que les projets de budget aient pris un caractère irrévocable, Il s'effrais de ce que les dépenses de guerre peuvent suggérer de parafinoie troupeuse. Il vous demande de renseigner sur la vérité le représentant l'égitime de l'esprit d'économie, votre collègue des finances, Il compte fermement que les Chambres, par vous éclairées, par vous exhortées, s'accorderont pour sasure à l'Organisation française les grambs et multiplies développements qu'elle requiert, si on vent que la France preme son rôle ou plutôt le reprenne.

Le corps entier de l'enseignement supérieur français a conscience de ne réclaurer des pouvoirs publies rien d'excessif ou de superflu. Il attend d'eux beaucoup, parce que beaucoup est indispensable. Plein de confiance dans leur clairvoyance et dans leur patrictisme, il est con-

HOSPHATÉE DE CATILLON



vaineu qu'à votre voix ils n'hésiteront pas devant un effort qui s'impose comme le prolongement logique de notre effort de guerre.

A votre autorité personnelle, monsieur le ministre, l'enseignement supérieur adresse quelques requêtes plus spéciales.

Il a hâté de voir dressé et mis à exécution un plan d'ensemble des vastes installations sans lesquelles la lutte contre la concurrence ennemie serait vaine : laboratoires, instituts, bibliothèques, collections, outillages en tout geure. Nous songeons combien pourraient être efficaces, pour notre victoire sur les installations analogues de l'Allemagne, celles qui seraient construites, aménagées et dotées avant le jour de l'armistice.

Eu ce qui touche la situation des personnes, la durée de la guerre a engendré un long arriéré de nominations. Cet arriéré, il serait avantageux de le réduire, dans la mesure du possible, après avoir consulté qui de droit sur chaque espèce ; aiusi seront améliorés des services en souffrance, trop de services en souffrance, et ainsi, ce qui est plus important encore, votre administration sera plus à l'aise pour la préparation des créations d'enseignements nouveaux. En même temps nous vous demandons d'aviser, toujours avec la même prudence, à une régularisation des situations d'attente. Dans cette question de l'arriéré, quelques-uns des établissements représentés iei n'ont pas ou n'ont guère d'intérêt direct; ils ne s'en associent pas moins, et du même cœur, au désir des autres établissements, parce ou'ils sentent quel profit tirera la nation d'une remise en état méthodique de l'ensemble.

Dans notre pensée à tous, la liquidation de l'arriéré a le lien le plus étroit avec la grande et haute action à exerers ur le Parleuent. Il ne s'agit pas de satisfaire, dans on ne suit quel repos, telles personnalités ou telles colletivités, il s'agit de restaurer, en vue d'une lutte durable, l'armature intellectuelle du pays; il s'agit de la restaurer non pas pour l'abandonner ensuite à elle-unëme, mais pour la rendre capable des plus vastes a acroissement.

A la suite de cette communication, nous avous demandé à M. le directeur de l'enseignement supérieur le relevé et-après duquel il résulte qu'aueun enseignement à programme fixe on nécessaire à la passassion des examens n'est en soufframe.

A défaut des titulaires, il y a été pourvu soit par des

agrégés rappelés momentanément (médecine), soit par des chargés de cours ou de chefs de travaux faisant des conférences, soit encore par les professeurs de Lille, voire par des professeurs de lycées.

Cependant, alors qu'après la guerre de notvelles chaîtres devvent être créées (nous en avons déjà indiqué quelques-unes dans notre rapport de 1914), alors qu'il faudra offir à la jeunesse de France et des pays alliés une façade derrière laquelle il y aura une soilde armature littéraire et scientifique, n'importerait-il pas, des à présent, de maîntenir on, plus excetement, de réabilir progressivement, si l'on vent, les cadres d'avant-guerre ; de ne plus rien laisser en jachère; de pourvoir par dapes les cent chaîtres actuellement vacantes, afin de mettre en larsonnoil l'action à l'intérieur et la propagante à l'extérieur?

Nous reproduisons d'après ce rapport la situation des Facultés de médecine :

Fasulté de médecine de Paris. — Huit chaîres sont vacantes : Thérapeutique, Médecine légale, Opérations et appareils, Pathologie interne, Clinique chirurgicale, Clinique des maladies mentales, Histoire de la médecine, Bactériologie.

Faculté de médecine de Bordeaux. — Seize chaires sont vacantes.

Faculté de médecine de Lyon. — Deux chaires vacantes : Anatomic générale et histologie, Hygiène.

Faculté de médecine de Montpellier. — Une chaire vacante : Chimie médicale.

Faculté de médecine de Toulouse. — Une chaire vacante : Biologie générale.

Faculté de médecine d'Alger. — Trois chaires vacantes : Maladies des pays chauds, Hygiène et médecine légale, Auatomie.

Conférence de sérologie. — M. RUBINSTEIN fera, le dimanche 24 mars à 10 h. 1/4 du mattin, ant dispensaire de prophylaxie du XVe arrondissement, 32, rue Foudary (Métro Commerce), une conférence sur Les méthodes de sérodiagnostie de la syphilis et la nature de la réaction de Wassermann.

Faculté de médecine de Paris. — Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — M. le professeur Gilder . — Leçon, samédi 16 mars, à 10 h. 3/4: Leçon clinique: Présentation de 3 malades: 10 Un eas de filariose; 20 Un eas de néoplatines primitifs multiples; 30 Un eas d'insuffisance polyglandulaire.

Tuberculor Bronchiter

Émulsion MARCHAIS Phospho-Créosotée

La Sémiologie Cardiaque actuelle

# VITTEL

#### GRANDE SOURCE

GOUTTE — GRAVELLE — DIABÈTE CONSTIPAT Régime des ARTHRITIQUES Régime

#### SOURCE SALÉE

constipation — congestion du foie Régime des HÉPATIQUES

#### VARIÉTÉS

#### LES MÉTHODES DU TRAVAIL INTELLECTUEL

Par le D' CHAVIGNY

Médecin principal de 2º classe, Professeur agrègé au Val-de-Grâce.

Le labeur intellectuel personnel, fruit de lectures librement choisies et d'une observation patiente, clairvoyante des faits, est le seul travail qui profite à l'esprit humain, le seul qui lui assure son développement complet. Le but réel des années d'étude du jeune âge est de reudre l'adulte capable de coutinuer son instruction et de développer au maximum ses facultés, ses aptitudes personnelles, Cependant, on est forcé de reconnaître, tant le fait est évident, que l'instruction acquise après de longues années passées par les élèves dans une école primaire, même dans un lycée, les a préparés de façou bieu insuffisante à l'initiative, à la direction et à l'organisation de ce travail personnel, seul capable de créer des sujets doués d'une réelle valeur sociale. La vie jutellectuelle personuelle

Parmi la foule des autres, on peut féliciter ceux qui parviennent à maintenir leur instruction générale au niveau où leurs auciens maîtres les avaient poussés. Nom-Preux sout ceux qui, même avec des intentious excellentes, laissent leur savoir se réduire, péricliter progressivement avec les années qui s'écouleut

Assurément, les qualités fondamentales de l'intelligeuce de chacun interviennent dans cette évolution ultéricure, et l'iustruction donnée aux enfants ne suffit pas à créer chez eux les facultés qui feront les grands hommes. Elle ne peut qu'aider à les découvrir, elle ne préteud pas y suppléer

Cependant, on est contraiut, parirespeti pour la vérité, de dire que les méthodes universitaires actuelles ne se sont pas modernisées assez vite. Au coars de ces dernières années, l'outillage industriel s'est complétement renouvelé, les méthodes administratives de l'industrie, du commerce, leur technique intellectuelle même ont fait des progrès considérables, Quelles sont les améliorations introduites pendant ce temps dans l'outillage du travailleur intellectuel tel qu'il sort des mains de l'Université? Ouels sont les perfectionnements dans ses techniques du travail de l'esprit? La disparitiou des plumes d'oie est. pourrait-on dire non sans quelque malice, le seul progrès important réalisé depuis cent aus dans les méthodes universitaires de la production littéraire. Un intellectuel français de 1918 travaille, à cela près, de la même façon que son aucêtre de 1818. On pourrait ajouter : Il travaille mal, il gaspille son temps, il use sans profit les forces de son esprit : ce qui est plus grave encore, il est le seul retardataire parmi taut d'autres professions qui out su s'adapter à la vie moderne.

Une transformation s'impose : la nécessité des méthodes du travail personnel se fait vivement sentir à tous ceux qui passent de l'école à la vie réelle, quand le maître cesse d'être derrière eux pour les pousser, les conduire, leur débiter leur tâche. Puis, ils ne savent pas travailler parce qu'on ne le leur a jamais appris. Ils u'ont aucuue technique, Leurs maîtres enx-mêmes en sout tout aussi dépourvus. Cette technique est cepeudaut iudispensable pour se mettre à la hauteur des étrangers, nos rivaux de demaiu.

Les étudiants qui arriveut aux Facultés sont exposés



reste le lot d'une trop rare élite

## Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE e médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-selérose, la

PHOSPHATÉE L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le remède le plus heroique pour le brighti-

CAFÉINÉE cours du sang.

LITHINÉE Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaitre les codemes et la dysprée, ren-force la systole, régularise le la diathese urique, solubilise tlons; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires.

par jour. -- Ces cachets sont en forme de cœur et se p

PRODUIT FRANÇAIS 4, rue du Roi-de-Sicile

PRODUIT FRANÇAIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

aux tentations de la vie libre, à ses distractions, mais ils sont rebutés aussi par les difficultés de s'organiser une discipline et une technique du travail intellectuel. Qui done leur aurait enseigué et cette discipline et cette technique? Il n'en a jamais été question devant eux, Nombreux seront eeux qui ne sauront les inventer et beaucoup de ceux-là restent des primaires au cours de l'enseignement supérieur : pour les examens, ils apprennent par eœur des manuels, ils ne forment pas leur esprit à des idées personnelles. Parvenus au terme de leurs études de Facultés, ils seront des routiniers d'un métier. Ils débiteront par tranches le savoir qu'ils ont fixé, mais qu'ils n'ont pas su s'assimiler. Ce sont des déclassés égarés dans les professions libérales. Ils v resteront des improductifs, Savoir travailler par soi-même est tout aussi indis-

pensable, il l'est peut-être même plus encore pour ceux qui n'out reçu qu'une instruction primaire. Ceux-là, s'ils veulent parvenir à une situation de quelque importance, doivent se former eux-mêmes. Ce sont parfois les esprits les plus hautement originaux quand ils réussissent à bien choisir les matériaux de leur formation intellectuelle. Ils doivent aller vite et une technique intellectuelle précise leur est encore plus nécessaire ou'aux autres.

Si l'on fait une enquête auprès des travailleurs de l'esprit, presque tous avoueut combien leur technique de travail intellectuel a été insuffisante, incomplète, combieu ils ont perdu de temps, d'années en essais infruetueux, mal ordonnés. C'est pour eux une surprise, une satisfaetion en même temps, que d'entendre parler d'une méthode, d'une technique en ces matières où le désordre a le plus souveut passé pour la marque du génie. Mauriee de Fleury, qui s'est livré à une enquête de ce genre chez plusieurs de nos grands littérateurs, a montré au contraire comment les meilleurs étaient eeux qui avaient su se faire une méthodique vie de labeur.

Il semble que nous en soyons arrivés à une époque où l'on puisse commencer à édifier cette science des travaux de l'esprit : les matériaux sont déià abondants, on peut réellement prétendre à être utile en les groupant, en les mettant bien au point et les enseignant à eeux qui ont besoin d'en faire un usage quotidien. Cette seience eommencera probablement par se présenter sous une forme un peu incomplète, mais il semble qu'avec le temps, elle trouvera bientôt ses formules essentielles et qu'on saura lui créer la place qu'elle mérite eutre beaucoup d'autres enseignements, qu'elle se révélera peu à peu si indispensable qu'elle pourra même prétendre à l'un des premiers rangs.

Cette seience des travaux intellectuels pourra reprendre avec profit cette partie de l'histoire littéraire qui a eu une vogue tout éphémère : l'idée d'enseigner aux enfants la vie des écrivaius illustres aurait pu être profitable si, au lieu d'édifier ees biographies avec un ramassis d'ancedotes insignifiantes, qui surehargeaient sans profit la mémoire, on eu avait tiré au coutraire des préceptes pratiques basés sur la comparaison des procédés de travail de tous eeux qui ont su se faire uu nom non seulement dans les lettres, mais encore dans les arts et dans les sciences. Une critique profitable serait de même celle qui mettrait en relief, dans ees vies des grands homines, quels furent les écueils de toutes sortes qui ont réduit leur productivité ou qui à un certain moment l'ont ami-

## DIGITALINE

Académie de Médecine de Parts Prix Orfila (6.000 fr.) Prix Desportes.

BOLUTION on militems GRANULES BLANCS au 1/4 de au 1/10\* de millia AMPOULES au 1/4 de milligr-AMPOULES au 1/10° de millige 49, Boul, Port-Royal, Paris

## NATIVEL

OPOTHÉRAPIES HÉPATIOUE :- BULAIRE

Médication totale des maladies du foie et des voies biliaires

rix du flacon 6 frs. toutes pharmacies



TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

- GÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC CÉREALES JAMLET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS



### ARTHRITISME

DIATHÈSE URIQUE RHUMATISME — GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert
PAR LE LABORATOIRE ALPH. BRUNOT
et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Elimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepste Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse

. TRES EFFICACE

ABSOLUMENT INOFFENSIF ;
Ni toxicité générale,
Ni texicité rénale.

2 Doses par jour, dans un Verre d'Lau –
 DANS LES ÉTATS AIGUS :
 4 à 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH, BRUNOT PARIS - 16. Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

## Dialyl

Soluble dans l'Eau : " Cures d'eau dialelée :

TOUTES PHARMACIES ENVOI GRATUIT
de Flacons de "Dialy1"
à MM. les Docteurs ainsi
qu'aux Hôpliaux, Formaitions sanitaires Militaires
et, individuellement, aux
Soldats rhumatitants dont
l'adresse sera donnée par
MM. les Docteurs au
Laboratoire du "Dialy"

## Dialyl

Cures Ceau diaigibe .

TOUTES PHARMACIES

#### VARIÉTÉS (Suite)

Une partie non moins essentielle de cette même seience est celle qui enseignera aux jeunes gens comment on documente. Ne seraid-il pas, en effet, convenable que tous aient appris comment ou procède à une recherche dans me bibliothèque, et ne serait-il pas bon d'avoir quelques principes généraux de recherche et de critique des textes et des faits que l'histoire s'est un peu trop particulièrement attribués sons le nom d'existique?

Surtout une partie de la technique qu'il faudrait soigneusement enseigner, c'est l'art de prendre des notes dans les limites utiles et profitables, puis l'ert non moins utile de les classer de façon à tonjours les retrouver sans peine, sans perte de temps, à point nommé, dés qu'on en a besoin. Cette technique moderne, maintenant bien présées, empruntée à la fois aux méthodes commerciales et aux proédés de classement des bibliothèques générales, constitue un progrès immense sur tout eq qui a été fait jusqu'à ces dernitéras années. Voilà encore de ces choses qu'on devrait enseigner en détail à ceux qui vout bientôt être appelés à travailler par eux-mêmes, à leur propre compte, dans leur intérêt personnel.

Hafin, en ce qui concerne la mise en œuvre des maticiaux, il serait bien indispensable 'qu'on apprenne à ces travailleurs de l'esprit combien est devenu habitnel, dans le commerce et l'industrie, l'emploi de toutes ces machines, de tout ce matériel qui décuple aésément la productivité des deles d'entreprise : machine à éserire, à dieter, à calculer, à sténorraphier, à objectorier, etc.

N'est-ce pas un véritable anachronisme dont les générations suivantes seront surprises à bon droit, que de voir à l'heure actuelle des bacheliers de l'année qui jamais ne se sont encore servis d'une machine à écrire?

Dans la concurrence mondinie qui va devenir immediatement le lot des ginérations présentes, il faut viser à être de son époque et à savoir employer à propos les techniques que le degré actuel de civilisation nous ofire, qu'il nons impose même. Nos étudiants devraient savoir travailler avec les méthodes qui sont celles qui du xxe sècle. En rester aux méthodes archiafques, e'est être assuré qu'on sera distancé par des concurrents plus adaptés à la vie, c'est un facetur d'infériorité pour toute l'existence.

Faut-il s'étonner que le soin de prôner ces sortes d'études, ces techniques nouvelles paraisse surtout préoccuper des médécins (1)? On peut en être surpris, et pourtant le fait à explique. Les médecies, par leurs élients, vivent très près de toutes les difficatités de la vie, et s'ils sont quelque peu psychiâtres, e'est à enx que les dévoyés de la vie intelletuelle viennent volontiers raconter leurs déboires. Ce sont des enquêtes, des coufessions de cette sorte qui n'ont conduit à rédiger récemment un manuel dans lequel sont exposées les ligues essentielles de cette science qui se recommande des méllieures données de la pédagogie. L'euseignement des méthodes du travail de l'esprit devrait être le couronnement des études primaires ou secondaires. Il devrait servir aussi d'introduction aux études supérieures.

Cette technique des méthodes de travail est aussi indispensable à l'étudiant en médecine qu'au praticien lui même.

L'étudiant, s'il savait travailler, en serait beaucoup moins réduit à se limiter à la science des manuels; il pourrait lire avec profit les ouvrages de clinique des maîtres, en tirer des notes essentielles qu'il aurait tout profit à retrouver au moment des exauenes, et même plus tard quand il se trouvera seul devant ses malades. An lien que son expérience elinique se forme dans un effroyable péle-méle où la plupart des notions utiles s'eulizent, disparaissent, il en classerait les souvenirs essentiels, il pourrait les retrouver, par conséquent, il en profiterait.

Les candidats aux concours apprécieraient certainement des méthodes de travail scules susceptibles de soulager leur mémoire.

Quant aux praticiens établis, s'ils disposaient de méthodes de classement de leurs notes personnelles, lis pourraient, lorsque les journaux leur apportent des notions nouvelles, réellement pratiques, en retrouver la trace au moment opportum. Ils en seraient moins réduits, comme tont bagage, à quelques-uns des plus récents succès de la librariei médieale.

(2) MAUMICE DE FLEURY, INTROLUCTION à la médectiu de Pesprit, ch. VI, Alexan. — TOULOUSE, ENQUIEU médico-page logique sur la supériorité; intellectuelle, Zola, 1896, p. 268. — CHAMONY, Organisation du travall intellectuell. 1918, 1 vol. lin-18, de 132 pages avec fig. cart: 3 fr. 25, (Delagrave, ¿ddl. a París.

#### LE PÉRIL VÉNÉRIEN ET LA MÉTHODE AMÉRICAINE DE PROPHYLAXIE

Après avoir vu les merveilleux résultats que donnent dans l'armée américaine les mesures prophylactiques contre les maladies vénérieunes, bien que cette question ne soit nullement de mou ressort, j'avais jugé utile de soumettre la questiou par une courte note anx spécialistes compétents, J'ai été très heureux d'avoir été très heureux d'avoir été devaucé et de lire dans la Presse médicale du 18 février un artiele très remarquable écrit de main de maître par R. Sabouraud, et qui traite la question beateoup mieux que je u'aurais pu le faire. Tout ee que je peux ajouter, ets que je iété à même de contrôler dans un sesteur de repos de l'armée américaine les résultats dont parle Sabouraud. Pendant une période d'um mois, il n'y a eu aucune maladie vénérienne à la division américaine, alors qu'à nos ambulauces nous en recevions plusieurs qu'à nos ambulauces nous en recevions plusieurs (Mitte à la page l'V)

## Dragées ...... **H**ecquet

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 par jour) | NERVOSISME | MONTAGO, 48, Boul, de Perl-Reyal, PARIS

### Broméine Montagu

(Bi-Bromure de Codéine)

SIROP (0.03) TOUX nerveuses
PILULES (0.01) INSOMNIES .

RMPOULES (0.03) SCIATIQUE
NÉVRITES

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

## GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN

GRANULÉ

(Produit physiologique semblable à celui de l'organisme) Le premier introduit en thérapeutique en 1887.

L'acide glycérophosphorique découvert par Goblev en 1846 dans la lécithine du jaune d'œuf se trouve normalement dans tous les tissus nerveux de l'économie, dans la moelle, le cerveau, etc.

C'est la forme chimique des phosphates adoptée par l'organisme. Semblable aux acides gras, l'acide glycerophosphorique forme des sels avec les alcalins, chaux, soude, etc., identiques aux savons (glycérostéarate de soude, etc.), c'est ce qui explique la parfaite assimilation et l'innocuité de ces sels, surtout quand ils sont bien préparés.

Les propriétés thérapeutiques des glycéro-phosphates ont été mises en lumière par la communication faite à l'Académie de Médecine par le prof A. Robin en 1894.

Notre préparation chimiquement pure, préparée à froid, par des procédés spéciaux, conserve toute sa solubilité dans les liquides aqueux.

Le GLYCEROPHOSPHATE ROBIN s'emploie sous forme de :

Granulé: à la dose de 2 cuillers-mesures dans un peu d'eau à chacun des deux principaux repas.

Comprimés effervescents : (sans sucre) se dissolvent en quelques minutes

dans l'eau.

Dose : 4 Comprimés par jour (spécialement pour Diabétiques, etc.)

Injectable : Une injection par jour (ampoule 2 c.c.). Croissance, Recalcification, Grossesse, Allaitement, et contre toutes formes de Débilités et d'Epuisement.

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS DÉTAIL : TOUTES PHARMACIES

#### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE

Mirc (Chistave-Joseph), médiccin auxiliaire du 1º bataillon du 47º rég. d'infauterie : d'une grande bravoure et d'un dévouement au-dessus de lout éloge, a été grièvement blessé, le 1º septembre 1917, au cours d'un violent bombardement de son poste de secours.

Tardiru (Rémy-Joseph), médecin-major de 1re classe

an 7º rég. de marche de tirailleurs indigênes: médecin de haute valeur morale, modèle d'endurance, de bravonne et de ténacité. Le., malgré le froid et la neige, vi acessé, la nuit durant, sans prendre de repos ni de nourriture, de prodiguer à tous un bel exemple de dévouement et de courage dans l'accomplissement de son devoir.

#### CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE

Caisse d'assistance médicale de guerre et « Secours de guerre à la famille médicale » réunis, 5, rue de Surène, Paris (80)

Paris (8°).
(Cette liste ne comprend pas les souscriptions provenant

des engagements de versements mensuels.)

1000 /ranes: Dr Thrane, d'Bau-Claire (Etats-Unis),
versement collectif fait au nom de MM. tes Drs J. V.
R. Lyman, — C. Midelfart. — G. Mathiesen. — F. S.
Cook. — A. Thrane. — E. S. Haves. — MM. W. K. Coffin.

Cook. — A. Thrane. — E. S. Hayes. — MM, W. K. Coffin. — C. W. Loekwood. — O. H. Ingram, d'Eau-Claire (Wisconsin) et MM. Victor Thrane, Wodd Béal, de Chicago (États-Unis).

600 francs: Dr Chavannaz, Bordeaux (3° vers.) (abandon d'honoraires).

570 francs: Dr J. A. Fordyce, New-York (États-Unis), 500 francs: Souscription collective faite parle Dr Thrane, d'Ean-Claire, Wisconsiu (États-Unis), (les noms des donateurs ne sout pas indiqués).

365 francs: Dr Ferry, Dijon (Côte-d'Or) (4e vers.).
300 francs: Dr Philippeau, Paris (2e vers.). — Dr Perrin,

Dijon (4º vers.). 270 fr. 60: Dr Léonard Brown, Pau (Basses-Pyrénées) (2º vers.).

250 francs: I.a Société des médecins du Département du Maine-et-I.oire (3º vers.). — Dr Dubard; Dijon (2º vers.).

210 francs: Messieurs les officiers de l'ambulance

de auto-chirurgicale no 6 (versement fait par le Dr Guyot,

médecin-chef).

200 francs: La Société locale des médecins du département des Côtes-du-Nord (2º vers.). — Papeteries Grégoire, Saint-Nabord (Yosges). — Dr Verger, Bordeaux. — Drs Ménard (Maxime), Paris. — Netter, Paris (4º vers.). — Tavernier, chirurgien des hôpitaux, Lyon.

150 francs : Dr Pascault, Caunes (6º vers.),

120 francs: Dr Tisné, Paris (120 vers.),

too frames 'La Pacutté uitxte de médecine et de pharmacé d'Alger (152 vers.). » Mes Pélaprat, Peris. — 10<sup>28</sup> Boddin, médecin-najor 2º classe, H. O. E. nº 1, secteur 220. — Rosquette, Monthéliard (Doubs), — Dardel, Gléors (Rime) (3º vers.). — Itubert, Marseille (16² vers.). — Magniaux, Rouen (2º vers.). — Prat (Eléphane), Toulon (Var) (4² vers.). — 10² Bazy père, Puris (5'vers.). — Boisson, médecin-impecteur, Besançon (Doubs). — Méheut, Lorient (Morbilau). — Solomon, Paris (2° vers.). — Scémana de Giatuly, Cette (Hérault) (2° vers.).

91 fr. 25: Dr Zipfel, Dijon (20 vers.).

90 francs: Dr Groslier, Moutmarault (Allier) (7º vers.).
70 francs: Dr I,afon, Nîmes (2º vers.).

60 francs: Drs Richmuller, Tunis (5º vers.). — Menut, Brassac-les-Mines (P.-de-D.) (10º vers.). — Anonyme, Touggourth (Constantine). — Mademoiselle le Dr Broïdo, Marrakcelt (Marce) (3º vers.). — Drs Le Gnellant, Paris

## LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUE

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

## Yaléromenthol

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses:

Nearwitténie, Hysté, s., Insonnie, Excitabilité nerveuse, Migraines,
Palpitations, Toux nerveuse, Astème nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastraigies, etc.

Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Parls.

.Ch. LOREAU

#### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3<sup>his</sup>, RUE ABEL — PARIS

Tél. Rog. 41-85



CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE (Suite)

(170 vers.). — Levassort (Ch.), Paris (40 vers.). — Olivier Paris (20 vers.). — De Marignac, Genève. — Quen

de Sardan, Nîmes (2ª vers.). 50 francs : « La Panbiline » (par le Dr Plantier), Annonay (Ardèche) (2º vers.). - Drs · Béranger (mobilisé), de Beauvais (Oise). — Bouéssée, Gorron (Mayenne). — Doumergue, Nimes (2º vers.). - Etable, Thiberville (Eure) (4º vers.). - Michon, Lyon (2º vers). - Rachet, Houfleur (Calvados). - Roulland, Niort (Deux-Sèvres) (18º vers.). - Vallot, médécin de la marine, Cherbourg (3º vers.). - Z..., Tunis (abandon d'honoraires) (4º vers.). - Allard, Duclair (Seine-Inf.) (50 vers.). - Cadilhac, Cette (Hérault) (7º vers.). - Cassan, Nimes (18º vers.). - Dalché (Paul), Paris (5º vers.). - Perrand (Jean), aide-major, Vichy (Allier). - Gilis, Nimes (2e vers.). - Lassalle, Nîmes (2e vers.). - Mazel, Nîmes (2e vers.). - Roy, Aizenay (Vendéc). - Sécheyron, Toulouse (4º vers.). - Pr E. Vincent et Mile le Dr Peytral, Alger (abandon d'honoraires). - « Un médecin du cadre

actif \*. — Anonyme, Paris.

40 frants: D\* Goudet, Genève. — Anonyme, aidemajor de 1\*\* classe, H. O. E. n° 2, S. P. 502. — D\* Mignon,

Le Vésinet (S.-ct-O.) (1:0\* vers.).

30 francs: Drs Bourée fils, Châtillon-sur-S. (Côted'Or) (2º vers.). — Parades (de), Nîmes (2º vers.).

25 francs: D\* Blamoutier, aide-major de 2º classe, 24º dragons, secteur 112 (2º pers.). — Cumston, Genève. — Folic-Desjardins, Muret (Haute-Garonne) (2º vers.). — D\* Lectert, Dijon.

20 francs: Pr Beuttner, Genève. — Dr Bonnefoy, Genève. — Pr Chistiani, Genève. — Dra Cramer, Genève. — Flaissier (André), Nimes (Gard). — Guimbretière, Montfaucon (M.-et-L.) (3° vers.). — Lévy (Bdmond),

- RACHITISME

Paris (s² wers). — De Marignae, Genève. — Quentin, Rouen. — Schillotte, Paris (s² wers). — Dr Bacque. — Schillotte, Paris (s² wers). — Dr Bacque. — Genève (s² wers). — Colim (R.). Nancy (M.-ct-M.). — Colomb, Nince (s² wers). — Colim (R.). Nancy (M.-ct-M.). — Colomb, Nince (s² wers). — Delapare, Houdan (S.-ct-O.). — Désir, Gonafves (Haiti) (s² wers). — Leflaive, Paris (s² wers). — Malarte, Nimes. — Moreau (Laurent), médecin de 1º classe, Toulon (Var). — Nègre, Nimes. — Pourtal, Nimes. — Soulier, Nimes. — « Un anonym encrews, \* Toulous.\*

15 francs: Drs Corbineau Tours. — Corréjou, I.es Fumades (Gard) (2º vers.).

10 franca: 10' Ándreo, Genêve, — Arcis (d'), Genève, — Banchard, Genève, — Barth, Genève, — Blanchard, Genève, — Blank, Genève, — Brissard, Genève, — Curpè Choisy-le-Rol (Sefine), — Curchod, Genève, — Dunant, Genève, — Blani, Genève, — Frestier, Amonany (Arldche), — Fulpuls, Genève, — Grounaueur, Genève, — Patry (Georges), Genève, — Des Mairc, Le Grau-du-Rol (Gard), — Mignardof, Andelot (Hte-Marne) (2º evrs.), — Souleyre, Oran.

5 francs: Dr<sup>8</sup> Blanchier, Ville-Evrard (S.-et-O.).

Roy, Beaurepaire-en-Bresse (S.-et-L<sub>e</sub>).

Boulogne,
Valenciennes (Nord).

Delon, Nîmes (2° vers.).

Potić, Vieux-Berquin (Nord).

#### ENGAGEMENTS DE VERSEMENTS MENSUELS.

MM. les Drs Blanchier (S.-et-O.), 5. — Guimbaud (Haute-Garonne), 5. — Roy (S.-et-L.), 5.

Prière d'adresser les souscriptions à M. le Trésorier. (sans indication de nom) de l'Association générale des médecins de France, 5, rue de Surène, Paris (8°).

## TRICALCINE

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

#### RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL

RECALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE et PRATIQUE

QUE PAR LA TRICALCINI

EN POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS

TRICALCINE

PURE MÉTHYLARSINÉE FOURSE - CHAPTENES - GRANILES - CAUSE 6 fr. 50 fe hoose paur 30 jours de traitem est le Bolle de 60 mechatic desse servicement m. CACRIETS sedemant desse servicement p. au de ABLTIVILASSAATS (10 de 50 de) consideration pau 3 fr. le Bolle de 50 de) p. GACRIETS sedemant doide generiesses

TRICALCINE

ADRÉNALINÉE FLUORÉE on CACHETS sealestest dolds tracterant & 1 gentles de rotation d'AMENALINE nu visibilitées pois carpet, le fir, la foit de de poesbers, on CACHETS reviennent dans arrotament d gr. en de FLUDUURE DE CALCIUM par coch. Jr. 1811, dans de carbon, de la fire de la fire de carbon, de la fire de la fire

TRICALCINE FLUORÉE

## L'Eau de Mer

PAR LA

**VOIE GASTRO-INTESTINALE** 

ANÉMIE, TUBERCULOSE LYMPHATISME, ASTHME CONVALESCENCE, ETC.

# MARINOL

Reconstituant Marin Inaltérable de Goût Agréable .

COMPOSITION

Eau de Mer captée au large, stérilisée à froid. Iodalgol (Iode organique).

Phosphates calciques en solution organique. Algues Marines avec leurs nucléines azotées. Méthylarsinate disodique.

Cinq centimètres cubes de *Marinol* contiennent exactement un centigramme d'Iode en combinaison physiològique.

Entièrement assimilable en Eté comme en Hiver. Pas d'intolérance. Pas d'iodisme. Ni alcool. Ni huile.

#### PROPRIÉTÉS : RECONSTITUANT, TONIQUE, DÉPURATEUR

Expérimenté avéc succès dans les Hôpitaux de Paris, notamment: Beaujon, Office Antituberouleux Jacques Siegfried et Albert Robin, Bretonneau, Charité, Hôtel-Dieu, Tenon, Saint-Antoine, Boucicaut, Pitlé, Enfants-Malades, Laönneo, etc.

BON GRATUIT pour un Flacon "MARINOL"
adressé gratis et franco à MM. les Docteurs qui en feront la demande aux
LABORATOIRES SPÉCIAUX DE THÉRAPEUTIQUE MARINE, à DIEPPE.

#### VARIÉTÉS (Suite)

cas par jour. Cette absence de maladies chez les Américains n'était pas dne à une réserve génitale spéciale, car j'ai en la prenve que la prophylactic tent recevait des clients plusieurs fois par ionr. Il y avait donc là ponr deux divisions, l'une américaine,

l'antre française, au repos dans la même région, me différence frappante de l'état sanitaire an point de vne vénérien.

Tout le monde s'accorde à dire que, du fait de la guerre, il y a un péril vénérien. Le Dr Cazalis de Purv (dans Paris médical du 10 ianvier) montre sons nu ionr nonveau. par une suite d'observations extrêmement originales et d'un intérêt considérable, toute la gravité à longue échéance du problème.

En présence des faits que nons connaissons, il faut faire un effort et sortir de la routine habituelle. Nos mesures prophylactiques sont insuffisantes et an surplus très mal

appliquées. Nons avous pourtant une fâchense tendance à croire que ce'qui se fait chez nons est la perfection et ne pent être dépassé; c'est cette idée qui nons rend si peu curienx d'étadier ce que font nos voisins. Une méthode prophylactique se juge par les résultats obtenns. A ce point de vne il n'v a ancnn doute, la méthode américaine est supérieure à la nôtre. Donc, en attendant de ponvoir faire mieux, imitons nos alliés américains,

Comme le fait remarquer R. Sabonrand, c'est de nos laboratoires qu'est partie l'idée pratiquement mise en application par les Américains. Mais ce n'est ni la première, ni la dernière fois qu'une déconverte française sera allée prendre ses brevets à l'étranger.

Quoi qu'il en soit, le péril véuérien est un gros danger pour l'avenir de la race. Il mérite toute notre attention et tous nos efforts.

Dr C. BERNARD.

#### REVUE DES THÈSES

Les allures cliniques de la syphilis et les formes de paralysie générale consécutive (L.-R. Sanguinetti [de Sienne, Th. Paris, 1917). .

Deux formes de paralysie générale penvent être isolées ; l'nne a son lieu d'activité surtont dans les cellules du cortex on pallium, c'est la pallio-paralysie générale (on cyto-pallinm-paralysie générale); l'antre forme localise principalement ses lésions sur les artères, c'est l'artérioparalysie générale (on angio-paralysie générale). La première est due an nenro-tréponème et donne tontes les formes de délire des traités ; paralysie générale à symptômes psychiques, avec intégrité organique relative ; la seconde donne toutes les formes sans délire des traités et les syndromes par lésions en foyer : paralysie générale à symptômes somatiques, avec relative intégrité psychique. Comme pourcentage: cyto-pallinm-paralysie générale, 74 p. 100; angio-paralysie générale, 22 p. 100. Cas mixtes : 4. p. 100; la première forme saccédant après dix à quinze aus à une syphilis d'allure latente, la seconde forme succédant après denx à quatre ans on vingt-cinq à trente ans à nne syphilis d'allure riche en manifestations spécifiques. C'est dans la cyto-pallinm-paralysie générale que le spirochète se montre le plns résistant aux « traitements spécifiques même les plus modernes ».

Cette thèse, riche de prémisses, sert remarquablement à l'intelligence essentielle de la paralysie générale.

Le frémissement hydatique et sa fréquence en clinique (S. Hazan, Th. Paris, 1916).

Le frémissement hydatique par sa rareté (15 cas positifs sur 122 observations) n'est qu'nn signe de second ordre, mais qui conserve une grandé valenr chaque tois qu'il sera constaté, particulièrement dans la région hépatique. L'échinococcose pulmonaire métastatique (Mme M.

Boppe, Th. Paris, 1916).

Inspirée par son parent le Dr Dévé qui a publié d'importants travanx sur les échinococcoses secondaires. M<sup>mo</sup> Boppe a rénni 16 observations anatomo-cliniques humaines de kystes hydatiques secondaites, au néllien du parenchyme pulmonaire et reconnaissant pour origine des germes déversés dans la circulation veinense par la rupture d'un kyste primitif. Dans la règle, ccluici siège an niveau du cœnr droit.

L'échinococcose pulmonaire métastatione affecte les jennes et présente des formes hydatiques pulmonaires, en apparence communes, psendo-tnberculense, pleurale, asystolique, lipothymique, la lésion cardiaque restant le plus sonvent latente.

La durée de l'affection paraît être de deux ans à trois ans, et jnsqn'à ce jour le diagnostic de l'échinococcose pulmonaire métastatique n'a jamais été sonnconné du vivant du malade et a même été le plus sonvent méconnu à l'autopsie.

#### 'ablettes de Catillon

08"-25 corps thyroide, titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable.

1 à 2 contre Myxœdème: 2 à 8 Obesité, Goître, Herpétisme, Ostéogénèse, cir

A 0.001 EXTRAIT TITRÉ DE

C'est avec ces granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Acadèmie en 1889; elles prouvent que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relèvent vite le cœur affaibli, dissipent

ASYSTOLIE, DYSPHÉE, OPPRESSION, CEDÈMES, Affections MITRALEC, CARDIOPATHIES des ENFANTS et VIEILLARGS, etc. Effet immediat, — innocuité, — ni intolérance ni vasoconstriction, — on peut en faire un usage continn.

En cas urgent, on peut donner 8, 12, 16 granules pour forcer la diurèse.

GRANULES 0,0001 DE CATILLON Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques ; /os feintures sont infidèles, exiger la Signature CATHLES

Briz de l'Academie de Mederine pour "Etrophanius et Etrophantine", Medaille d'er Expos. univ. 1900, 

#### NOUVELLES

Nécrologie. - Le Dr Blarez, professeur de chimie à la Faculté de médeeine de Bordeaux. - Le Dr Jacques Dresch, aidé-major de 1re elasse des troupes coloniales, décoré de la Croix de guerre, lauréat de la Faculté de médeeine de Toulouse, fils de M. le Dr Georges Dresch (d'Ax-tes-Thermes), - M. Lucien Boissarie, capitaine de corvette, chevalier de la Légion d'honneur, fils de M. le D' Boissarie. - Le D' François Merry-Delabost, directeur honoraire de l'École de médecine et de pharmaeie de Rouen, médecin en chef des prisons. - Le Dr Mage (de Paris). - Le Dr Facque. - Le Dr Vincent (d'Armentières) décédé à Etampes. - M. Roger Weiss, médeein auxiliaire au 69º rég. d'infanterie. - Le Dr Léon Revilliod, ancien médeein en chef de l'hôpital cantonal à Genève, professeur de elinique médicale à la Paculté de médeeine de Genève, membre eorrespondant de l'Académie de médecine: Son œuvre scientifique est considérable : il a écrit plus de quatre-vingts mémoires. Il a introduit à Genève la trachéotomie dans le croup. A la plus scrupuleuse probité intellectuelle et morale, le docteur Revilliod joignait une extrême modestie, une grande finesse d'esprit et le plus rare désintéressement.

La 12º incursion nérienne sur Parls. Les actes de dévouement récompensés. — Le gouvernement, sur la proposition du président du Conseil, ministre de la Guerre a décerné la eroix de la Légion d'honneur à l'interne Edmond David, mort de ces blessures au chevet des malades et la Croix de Guerre avec palme à M<sup>mé</sup> Le Trocquer, née Butet, et à M<sup>me</sup> Marie Le Dantec, infirmières, héroïquement tombées dans l'accomplissement de leur devoir.

La croix de la Légion d'honneur au D' Milhit, médecin chef d'un hôpital; la Croix de guerre avec palme à M. Pierre Mathis, directeur d'un hôpital, ainsi qu'aux infirmières dont les noms suivent:

 $M^{out}$  veuve Gaste, née Le Roux;  $M^{out}$  Marie-Léonie Boltin,  $M^{out}$  Le Tennec, née Linotte,  $M^{out}$  Joséphine d'Hélgoach, toutes blessées an cours du bomphardement, alors qu'elles accomplissaient avec le plus grand dévouennet leur service au chevet des malades ; puis  $M^{out}$  Lucienne Gaudin, infirmière, qui, au cours du bombardement d'un hôpital, a fait preuve de courage et de sangriorid, contribunat au sauvetage des malades ensevelis sous les décombres, organisant les premiers secours et donnant les ormeires soins aux blessés.

Faculté de médecine de Paris. — Par arrêté du ministre de l'Instruction publique en date du 12 mars 1918, sont déclarées vacantes à la Faculté de médecine de l'Université de Paris :

La chaire de thérapeutique;

La chaire de clinique de pathologie mentale et des maladies de l'encéphale.

Un délai de einquante jours à partir de la publication



## TRAITEMENT de la TUBERCULOSE et des Affections Broncho-Pulmonaires par

## Le PHOSOTE injectable

#### LAMBIOTTE Frères

Phosphate de Créosote chimiquement pur Fixe et complètement assimilable.

LITTÉRA , URE ET ÉCHANTILLONS

PRODUITS LAMBIOTTE FRÈRES - Ed. RONDEPIERRE, Pharina PKÉMERY (Nièvre).

du présent arrêté est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

Médaille d'honneur de l'hygiène publique. — Cette médaille est décernée aux personnes dont les noms suivent qui se sont particulièrement distinguées par leurs travaux sur les eaux minérales en 1916.

Rappel de médaille d'or: M. le Dr Piatot, médecin . consultant à Bourbon-Lancy.

Rappel de médaille de vermeil : M. le D° Dresch, médecin consultant à Ax.

Médaille d'argent : M. le Dr Molinery, médeciu consultant à Barèges.

Rappels de médailles d'argent: MM. µes Dre Ferreyrolles, médecin consultant à La Bourboule; R. Glénard, médecin consultant à Vichy.

Legs Costes, à la Faculté de médecine de Bordeaux.— Le doyende la Paculté mixte de médecine et de pharmacie de l'université de Bordeaux est autorisé à accepter, aux clauses et conditions énoncées dans son testament olographe en date du 13 juin 1912, le legs fait à cet établissement, au nom de sa sœur, M<sup>100</sup> Nadlue Costes, peur M<sup>100</sup> Marie-Joséphine-Amélic Costes, veure de M. Fran-Çois-Marie-Aristide Plumeau. Ce legs, consistant en uue somme de 30 coo francs, servir à fonder un prix appelé s Prix Costes » qui sera décerné tous les deux ans à un élève de pathodgie externe.

A cet effet, ladite somme de 30 000 francs sera affectée à l'achat d'un titre de rente 5 p. 100 sur l'Etat frauçais, avec meution, sur l'inscription, de la destination des arrérages.

Association suisse pour la lutte contre les maindles vémériennes. — Un Comité d'initiative, forusé de médecins, de juristes et de philauthropes de toute la Suisse, s'est réuni, le 24 février dernicr, éu assemblée préparatoire en vue de la création d'une Association suisse pour la lutte contre les maladies vénériennes.

1º Nomination du président provisoire.

2º Rapports sur la lutte contre les maladies vénériennes dans la population en général et dans l'armée: MM. le professeur Bloch, directeur de la clinique dermatologique, Zurich, et colonel De Hauser, médecin d'armée.

3º Discussion des statuts de l'association.
4º Constitution de l'association et nomination du

4º Constitution de l'association et nomination du bureau.
. La tâche que se propose la future association: lutter

La tâche que se propose la future association: lutter contre les maladies vénériennes, revêt une importance hygiénique et sociale sur laquelle il est superflu d'attirer l'attention.

Union hospitalière du Sud-Est. — L'Uniou hospitalière du Sud-Est a eu son premier congrès à Valence les 15 et 16 mars.

Les questions portées à l'ordre du jour étaient les suivautes, déjà étudiées en détail dans un petit volume publié par les hospices de Lyou:

1º Union hospitalière du Sud-Est; son utilité; son organisation; élection d'un bureau permanent;

2º La lutte contre la tuberculose. Institution de sanatoria d'altitude ;

3º Prix de journée des malades militaires ;

4º Prix de journée des hospitalisés bénéficiaires de l'assistance médicale gratuite et de l'assistance obligatoire

5º Réforme de l'article 1er de la loi du 7 août 1851; 6º Limite des charges finaucières résultant pour les hôvitaux de l'article 1er de la loi du 7 août 1851;

7° Simplification de la comptabilité des économats; 8° Approvisionnements en commun des établissements

publics hospitaliers; coopération d'achats.

Education spéciale, mentale et physique des enfants retardés pour faiblesse, autémie, fatigue, inattention, apathie, etc. Pension familiale, hydrothérapie, surveillance médicale. Renseigmennents spéciaux envoyés aux médecius. Institut pédologique, 17, ure Bourgnent, à Vendôme.

Cours de pathologie externe. - M. MAUCLAIRE,



## FABRIQUE DE BANDAGES HERNIAIRES CEINTURES ABDOMINALES, SANGLES BAS A VARICES, ORTHOPÉDIE, SUSPENSOIRS, ETC.

## HENRI WICKHAM

15, Rue de la Banque, 15
PRIX SPÉCIAUX RÉSERVÉS AUX MEMBRES DU CORPS MÉDICAL



## PROTHÈSE ET CHIRURGIE

## CRANIO-MAXILLO-FACIALE

PAR

M. VIRENOUE

J. LEBEDINSKY

Dentiste des Hôpitaux de Paris
Chef du Centre de Prothèse maxillo-faciale de la 11º Région.

Ancien Interne, Médaille d'or des Hopitaux de Paris Chirurgien de Place au Mans.

Préface de M. le Dr H. DELAGENIÈRE

Chirurgien des Hôpitaux du Mans, Chirurgien-chef du 2º secteur chirurgical de la 1vº Région.

MAJORATION SYNDICALE PROVISOIRE de 10 pour 100.

agrégé, chargé de cours, a commencé ce cours le mercredi 13 mars 1918, à 6 heures (Amphithéâtre Vulpian), et le continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure.

Objet du cours: Chirurgie de l'abdomen et des organes génito-urinaires. — M. AUVRAY, agrégé, chargé de cours, a commencé ce cours le mardi 12 mars 1918, à 6 heures (petit Amphithéâtre), et le continuera les jeudis, samedis et mardis suivants

Objet du cours : Chirurgic de la tête, du cou et du thorax.

#### CHRONIQUE

Découverte des vaisseaux profonds par des voies d'accès larges, par les Dra J. Fiolele et J. Delmas. 1918, I vol. in-8 (Masson et Cie, éditeurs, Paris).

Comme le dit fort bien dans la préface M. Pierre Duval, « les plaies de guerre out démontre la nécessité d'une chirurgie vasculaire nouvelle ».

 $_{\circ}$  II faut des procédés nouveaux, des voies d'accès larges qui fàcilitent sur le vaisseau toutes autres manœuyres que le simple passage d'un fil sur un demi-centinètre d'artère soigneusement isolé.  $_{\circ}$ 

Les procédés de découverte large des vaisseaux profonds que Piolle et Delmas décrivent ne s'appliquent pas seulement à la chirurgie de guerre; ils sont à la base de toute la chirurgie vasculaire actuelle.

Copicusement illustré de figures claires, ee petit livré d'un peu plus de cent pages sera un très utile « vademecum » pour les jeunes chirurgiens du front.

ALBERT MOUCHET.

La prothèse du membre inférieur à l'ambulance de l'Océan (la Paune), par le Dr P. MARTIN. 1918; 1 vol. in-8 (Masson et Cie, éditeurs, Paris).

La prothèse des membres laissait fort à désirer en Europe avant la guerre; elle était laissée eutre les mains de bandagistes, quelque peu aucrés dans leur

#### DES LIVRES

routine, et les médeeins ne s'en préoceupaient guère. Le grand nombre de mutilés, qui s'accroissait de jour en jour, a bien obligé les chirurgiens à placer au premier

rang de leurs préoceupations l'appareillage des amputés. A l'ambulamee de la Panne, où le chirurgien Depage a su grouper autour de lui une pléiade de collaborateurs d'élite, la prothèse du membre inférieur a fait l'objet de

recherches aussi approfondies que fruetueuses.

L'appareillages e fait en deux étages ! Yamputé reçoit d'abord une prothèse provisoire : e'est un pilon en bois monté sur une gaine en plâtre moulée sur le moignon ; et appareil simple, de prix minime, de construction facile, est appliqué dès que le moignon est cientrisé et l'on évite ainsi le port de ces fâcheuses béquilles qui déforment le corps et altéreut la mentalité du blessé.

Le membre artificiel définitif est du type amérieain, mais avec deux grandes modifications: 1º le matériel de fabrication, consistant cu copeaux de bois collés et durcis; 2º en reproduisant chez l'amputé sa statique nornuale, individuelle, de façon à lui donner un membre symétrique au membre sain

Luxueusement édité avce d'excellentes figures, ce livre doit intéresser tous ceux que préoccupe l'avenir fonctionnel des blessés de cette guerre.

Albert Mouchet.

Dans tous les oas où vous ordonnlez l'UROTROPINE, prescrivez

LUROFORMINE GOREY

ANTISEPTIQUE INTERNE PARFAIT COMPRIMÉS DOSÉS & Ogr. 50 (8 & 6 par jour) CEANTILLONS GRATUITS : 4, Pauls Poissonnière, PARIS Précis d'Obstétrique

Professeur à la Faculté de médecine de Lyon. 1910. I vol. in-8 de 764 p. avec 466 fig. Cart. 16 fr.



#### VARIÉTÉS

#### UNE PLANTE MAGIQUE : LA MANDRAGORE

Par le Dr Henri LECLERC Médecin aide-major de 1º classe.

C'est à la forme bizarre de sa racine que la mandragore doit d'avoir occupé, parmi les plantes auxquelles nos aueêtres attribuaient des vertus magiques, une place privilégiée: volumiucuse et charnue, bifurquée, le plus souvent, à sa partie inférieure, de façon à représeuter deux jambes rudimentaires, sculptée quelquefois de saillies figurant une ébanche de bras, les boncles d'une chevelure, voire un visage grimaçaut, il n'est pas étonnant que les vienx simplistes y ajeut trouvé la personnification de l'homunculus si cher aux occultistes (1). Dans l'Hortus sanitatis et dans l'Arbolayre, imprimés à la fin du xve siècle, on peut admirer deux mandragores, l'une mâle, l'autre femclle, représentant, la première un homuse barbu qui se carre, les mains derrière le dos, la seconde une femme à l'opuleute chevelure dont les membres supérieurs sont ramenés et croisés en avant en un geste de parfaite modestie. Il est curieux de rappro-

(r) C'est en raison de cette ressemblauce de sa racine avec le corps humain que la mandragore avait, selon la tradition, été appelée par Pythagore άνθρ απόμορφον. L'origine du mot uavôgayógas est assez obscure : certains étymologistes l'ont fait dériver le μάνδρα (étable) parce que la mandragore, qui ue peut souffrir l'ardeur du soleil, affectionne les étables construites dans les lieux ombragés, On l'appelaitaussi κιρκαία (du nom de l'enchanteresse Circé), βομβόγυλον (βόμβος murmure, χύλον sève), άλοῖτης (coupable). Les Latins lui donnaient les noms de mala canina (pomme de chieu), mala terrestris (pomme terrestre).

cher de ees images paives deux photographies de date récente : dans l'une, publiée par M. Westcott (2), on voit uue raciue de mandragore rappelaut par sa forme un



- Mandragore måle et mandragore femelle (Hortus sanitatis : De herbis, fo 102).

personnage chevelu dout les deux mains se rejoigneut sur le ventre comme celles de la mandragore femelle de l'Hortus sanitatis. Dans l'autre, due à M. J. M'Garvey,

(2) WESTCOTT (W.-WYNN), The Mandrake (British medical Iournal, 1800).



## Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la

PHOSPHATÉE L'adjuvant le plus sår des cures de déchloruration, le remède le plus héroïque pour le brighti-que comme est la digitale pour le cardiaque.

CAFÉINÉE Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître les œdémes et la dyspnée, ren fait disparaître force la systole, regulari

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifesta-tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires.

cours du sang. Ces cachets sont en forme de cœur et se

PRODUIT FRANÇAIS 4, rue du Roi-de-Sicile

PRODUIT FRANÇAIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

c'est un homme en marche et portant un enfant entre ses bras :sa tête est d'une forme irrégulière, la face un peu aplatie : mais les yeux, le nez et la bouche sont distinctement marqués; les épaules sont régulièrement formées, les bras qui entourent l'enfant se terminent par des mains avec cinq doigts; les pieds sont également



- Racine de mandragore (D'après le British medical Journal).

réguliers, mais sans apparence d'orteils ; la physionomie de l'enfant est plus nettement indiquée que celle de l'homme qui le porte (1). Ce sout là, d'ailleurs, de véritables rarctés botaniques et nous savous que les racines de mandragores dont la physionomie humaine étonnait

(1) M'GARVEY (1.-W.), Mandrakes (Texas medical Journal, 1902).

tant nos crédules ancêtres avaient été préalablement façonnées par d'ingénieux charlatans, suivant une méthode dont Matthiole et I. Grévin nous ont révélé la technique : « Ces racines que ces trompeurs vendent qui sont faictes à mode de corps de la personne et lesquelles ils maintiennent être singulières pour faire avoir d'enfants aux femmes stériles sont artificielles et sont faictes des racines de roscaux, de coleuvrée et de plusieurs autres semblables. Car ils entaillent et engravent es dictes racines encore verdes des formes tant d'homme que de femme et ès lieux où il faut qu'il y ait du poil, ils v fichent et plantent des grains d'age ou de millet. Puis les avant enterrées, ils couvrent ces racines de sable et les laissent jusqu'à ce que l'orge ou le millet ait pris racine. Puis ils déterreut les dictes racines et couppent avec un trenche-plume bien trenchaut et bien pointu les racines que ces graines ont jettées et les acconstrent et couppent de sorte qu'elles sont faictes à mode de cheyeux et de barbe et représentent toute autre sorte de poil qui vient sur le corps. Je peux dirc cecy sur le scur : car il m'advint, estaut à Rome, qu'un de ces trompeurs et vagabons avant la verolle me tomba entre les mains pour le guérir, lequel me déclara cette manière de faire les maudegloires avec mille autres tromperies dont il avoir attrappé grand quantité d'argent et me montra plusieurs mandegloires artificielles jurant bien à certes qu'il vendroit les moindres vingt-cinq et quelquefois trente escus (2). » J. Grévin dénonce également le procédé « à celle fin d'advertir un chacun de la grande imposture d'aucuns et de la trop facile croyance des

(2) Les commentaires de M. P.-A. MATTHIOLUS sur les six livres de Pedacius Dioscoride, traduit de latin en français par M. A. PINET, liv. IV, ch LXX.

DIGITALINE crist

Académie de Médecine de Paris.

Prix Orfila (6.000 fr.) Prix Desportes.

#### NATIVE au 1/10° de milligr AMPOULES ou 1/4 de milligr AMPOULES au 1/10" de milligr



49, Boul. Port-Royal, Paris

**COLUTION** au millions

GRANID ES DI ANCS on 1/4 do mitt GRANULES ROSES

> FABRIQUE DE BANDAGES HERNIAIRES CEINTURES ABDOMINALES, SANGLES, BAS A VARICES, ORTHOPÉDIE, SUSPENSOIRS, ETC.

#### ENRI Ancien externe des Hôpitaux de Paris

15, Rue de la Banque, 15 PRIX SPÉCIAUX RÉSERVÉS AUX MEMBRES DU CORPS MÉDICAL





TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC

CÉRÉALES JAMA: ET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS Alcalin-Type, spécialement adapté
A LA THÉRAPEUTIQUE

## GASTRIQUE

# SEL HUNT

= GRANULÉ FRIABLE =
"Pansement calmant
de la Muqueuse stomacale"

ACTION SURE

Type spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique. Mal-

gré sa surprenante efficacité, il ne contient ni opium, ni co-

déîne, ni cocaîne, ni substance

toxique ou alcaloïdique quel-

conque : dans les crises doulou-

reuses de l'hyperchlorhydrie, il

supprime la douleur en en sup-

primant la cause même, Pas d'ac-

coutumance : le Sel de Hunt pro-

duit toujours les mêmes effets aux

mêmes doses. - On le trouve

*Herrerererererere* 

45

Envoi gratuit de Flacons de

SEL

HUNT

MM les Docteurs pour leurs Essais, ainsi qu'aux Hôpitaux et Formations Sanitaires militaires Le Sel de Hunt est "friable", c'est-à-dire qu'il se délite dans l'eau en donnant, après agitation suffisante, une dilution homogène de poudres impalpables. On doit, en général, utiliser cet avantage qui en assure l'action uniforme (pansement calmant) sur la muqueuse stomacale. Cependant, pour des troubles légers de la Digestion ne nécessitant que de faibles doess, ou à défaut de liquide sous

INNOCUITÉ ABSOLUE

la main, on peut aussi prendre le Sel de Hunt à sec.

dans toutes les Phies.

ABSORPTIONAGRÉABLE

DÉPOT GÉNÉRAL. DU

EL DE HUNT≡

LABORATOIRE ALPH, BRUNOT

19888888888888888888888888888

#### VARIÉTÉS (Sulte)

autres (1) . Mais cette croyance devait tenir bon, basée sa présence, rien n'était plus difficile que de la saisir, sur une tradition vicille comme le monde, sur un anthropo car elle fuyait daus tous les scus et ne restait tranquille

morphisme que les anciens avaicut en vite fait de compléter, en prêtant à la mandragore les facultés d'un être vivant. Ils ne doutaient pas que, née de la semence de certains pendus, elle ne poussât, lorsqu'on cherchait à l'arracher, des cris déchirants ; deux passages de Shakespeare font allusion à cette légende : dans Roméo et Iuliette, il parle de la mandragore dont les gémissements sont tels qu'à les entendre les hommes deviennent forme .

And shricks like mandrakes torn out of the earth

That living mortals, hearing them, run mad...

et. dans Henri VI. il fait exprimer à Suffolk le vœu que ses malédictious deviennent aussi meurtrières que le cri de la mandragore :

Would curses kill as doth the mandrake's coan.

La plante était, en outre, douée de la faculté de se mouvoir : l'historien Plavius Josephe décrit une racine appelée baaras qui croissait dans uue vallée, au nord de Machœrus, et daus laquelle on s'accorde à

reconuaître la mandragore : bien que

des lueurs fulgurantes signalassent (1) Les œuvres de Nicandre, médecin et poète grec, traduictes en vers françois par JACQUES GRÉVIN, de Clermont-en-Beau-

que lorsqu'on avait eu le soin de l'arroser d'urine de femme ou de sang menstruel. Encore celui qui v avait touché était-il-voué à une mort certaiue. Pour tourner la difficulté, on n'avait d'autre ressource que d'yatteler un chien, lequel, en cherchant à s'échapper, opérait la périlleuse avulsion et mourait à la place de celui qui devait faire la cueillette (2). On pouvait alors manier sans crainte la terrible plaute ; eependant, pour ue pas être obsédé de ses claueurs, il était prudent de se boucher les oreilles avec de la poix. Un autre procédé consistait, suivant le conseil de Théophraste (3), à tracer avec une énée un triple cercle autour de la mandragore, puis à l'arracher en se touruant vers l'Orient, tandis qu'un compère dansait « en parlant du jeu d'amour. Mais tant de labeur n'était pas paver trop cher un resuède qu'il suffisait de toucher pour triompher de tous les « esprits malfaisants qui s'emparent des vivants et les tuent. si on ne leur porte un prompt secours, (F. Joséphe),

C'est surtout chez les Arabes et au moven âge que furent cxaltécs ses vertus surnaturelles et un etéricuscs.

Fig. 3. - Racine de mandragore, spécime n trouvé Voici ce que dit de la mandraen Sicile (D'après le Texas medical Journal). gore (siradj-el-Kotrob) El-Temimy,

> (2) PLAVIUS JOSÉPHE, De bello judaico, lib. VII, cap. xxv. (3) THÉOPHRASTE, Historia plantarum, lib. IX, cap. IX.

## **éine** montagu

(Bi-Jodure de Codéine

&IROP (0.04) TOUX FMDHVSEME PILULES (0.01)

ASTHME

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS

vaisis, 1567.

### **PINO** MONTAGU

SIPOR mas TOUX nerveuses INSOMNIES PILULES (0.01)

MPOULES (0.0%) SCIATIQUE

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS

De i à 4 sphérulines

par jour

#### PRODUITS PHYSIOLOGIQUES

## 49. Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

Extrait gastrique

MONCOUR Hypopepsie En sphérulines dosées à 0 gr. 125 De 4 h 16 sphéruiines

par jour.

TELEPHONE 114

Diabète par anhénatie En sphérulines dosées à 30 clar. en doses de 12 gr. En suppositoires dosés à 3 ar. De 4 à 16 sphérulines p. jour De 1 h 4 suppositoires

MONCOUR Diahète par hyperhépatle En subérulines En suppositoires dosés à 1 gr

MONCOUR Affections intestinales Troubles dyspeptiques es d 20 clar. En sphérulines utthes dosées à 25 e/gr.

MONCOUR Constipation Entérite muco-membraneuse En enhérulines

Extrait intestinal

dosées à 30 clar. De 2 à 6 sphérulines par jour. Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hépitaux de Paris. Elles ne se déliorent que sur prescription médicale

TÉLEPHONE 114

MONCOUR Maiadies du Fole

Sel de Vanadium non toxique Anorexie. Troubles digestifs.

Adynamie, Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients ; tolérance parfaite (enfants

et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas,

IPATION-COL

Paraffine LIQUIDE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe. Confiture : Enfants I à 2 cuillerées à café.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE -

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET LITHIASE BILLAIRE Coliques hépatiques, + lcteres ANGIOCHOLÈCYSTITES, HYPOHÉPATIE HÉPATISME ARTHRITISME ÈTE DYSHÉPATIQUE CHOLÉMIE FAMILIÂLE DIABETE SCROFULE et TUBERCULOSE

Prix du FLACON en France : 6 fr. 60 Prix de la boîte de PILULES : 5 fr. 50

Cette medication essentieriement clinique, ins-tituée par le D' Plantier, est la seule qui, agis sant à la fois sur la sécrétion et sur l'exeré-tion, combine l'opothérapie et les cholago-gues, utilisant par surcroit les propriéts hydragogues de la glypérine. Elle constitue

BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES Biliaire - Glycérine - Boldo - Podophyllin Cette médica

justiciable de l'Huile de FOIE de Morue DYSPEPSIES et ENTÉRITES \*\* HYPERCHLORHYDRIE dans toutes les Pharmacics COLITE MUCOMEMBRANEUSE CONSTIPATION ++ HÉMORROIDES ++ PITUITE CONSIDEATION \*\* HEMORROIDES \*\* PITUITE
MIGRAINE - GYNALGIES - ENTÉROPTOSE
NÉVROSES ET PSYCHOSES DYSHÉPATIQUES
DERMATOSES AUTO ET HÉTÉROTOXIQUES
INTOXICATIONS et INFECTIONS MÉD. D'OR 1913.

TOXÉMIE GRAVIDIQUE

PALMA FIÈVRE TYPHOIDE - HÉPATITES et CIRRHOSES 1914

bydragogues de la glycórino. Elic constitue une thérapeutique complet, en quotique sorte une therapeutique complet, en quotique sorte (6.60° VOIES BILLAIRES et des syndromes qui en distrable, nos toxique, bien toleric, legitament, est en qualitation de la completa del la completa de la completa del completa del la Le traitement, qui combine la substance de plusieurs spécialités excellentes, constitue une dépense de 0 fr. 25 pro die à In

dose habitnelle d'une cuillerée à dessert quotidienn ou de 2 PILULES équivalentes Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE. ANNONAY (Ardèche)

administration prolongée GAÏACOL INODORE

à hautes doses, sans aucun inconvênient

SIROP "ROCHE" COMPRIMÉS "ROCHE"

CACHETS "ROCHE"

Echantillan et Lillerature Produits : F. Norrennin : LA Roche & Cr 21 Place des Kosfes : Pars

## MORRHUETINE JUNGKEN



PRODUIT SYNTHÉTIQUE agréable au goût - bien-toléré

Efficacité remarquable



Lymphatisme - Convalescence d'Opérations on de Maladies infectieuses États dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 cmº : 4 francs.

ABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS

cité par Iha Bi-Beithar: « Hermés prétend que c'est l'uerbe de Salomon fils de David qu'il avait sous le chaton de son anneau et dont il se servait pour opérer des merveilles et se faire obéri des gelnés par la volonté de Dien. Di dit ansis qu'elle servit au roi Alexandre Dhoul Karnein dans son voyage de l'Orient à l'Occideit: c'est une plante beine curte toutes, utile contre toutes les maladies qui affiiçent l'homme par le fait des génies, des définois et de Satan. La racine souterraine de cette plante a la forme d'une idole debout avec des pieds et des mains et tous les orquese de l'Onoune. «

Au moyen âge, l'usage que font de la mandragore les nécromanciens pour composer des philtres, la propriété qu'on lui attribue de favoriser les mauvais penchants à cause de sa forme humaine, objectif tout indiqué pour les assauts démoniaques, jettent bien sur elle un certain discrédit : « Cette plante, dit sainte Hildegarde, par sa similitude avec l'homme, est, plus que toute autre, exposée aux embûches et aux suggestions du diable : aussi, par elle, l'homme est-il entraîné vers ses peuchants, bons ou mauvais, comme il le fut jadis par les idoles. » Cela n'empêche pas la célèbre abbesse bénédictine de faire servir la mandragore à un traitement assez compliqué des émois de la chair : « Lorsqu'un homme, par suite de sortilèges ou de l'ardeur de son corps, est en proie à l'incontinence, qu'il prennc l'espèce femelle de cette herbe et qu'il la porte trois jours et trois nuits attachée entre la poitrine et l'ombilie ; qu'ensuite il divise le fruit en deux et qu'il en attache chaque moitlé à un de ses flancs, trois jours et trois nuits ; qu'il pulvérise enfin la main gauche de l'idole, qu'il ajoute à la poudre un peu de camphre, qu'il la mange et il sera guéri. « Même procédé pour la femme, avec cette différence qu'elle devait prendre l'espèce mâle et se servir de la main droite (1). Le plus souvent, on faisait de la mandragore (Mandagloire, main de gloire ou maglore), une sorte de fée qu'il suffisait de cultiver pour devenir riche; on trouve cette croyance relatée dans le passage suivant, extrait du Journal d'un bourgeois de Paris au X Vo siècle : « En ce temps-là, frère Richard, cordelier, fit ardre plusieurs Madagfoires (sic) que maintes sottes gens gardoient et avaient si grant foi en cette ordure que pour vrai ils croyaient fermement que, tout comme ils l'avoient, pourvu qu'il fût eu beaux drapeaux de soie ou de lin enveloppé, jamais ils ne scroieut pauvres (2). La vogue de ces figures auxquelles, selon Wier, ou allait jusqu'à attribuer une grande puissance « contre les tempestes et je ne sçais quelles autres calamités (3) » devait durer fort longtemps : à la fin du XVIIIº siècle, on en débitait encore dans le Hartz et dans la Basse-Saxe. ou bien on les montrait, moyennant finances, renfermées dans de petites boîtes sous des plaques de verre : Gleditsch dit en avoir vu e de fort grofesques dout les visages étoient en caricature ».

Telle est la légende de la mandragore ; je me propose de revenir prochainement sur son histoire thérapeutique en recherchant ce que pent cacher d'exact le hallier touffu des fables qu'elle a inspirées ; seruire les mythes n'est jamais une besogne stérile, car l'imagination huusaine ne crée rien de toutes pièces et il est rare qu'on ue trouve pas à l'origine de ses conceptions un substantaum de vérité: dégager cette vérité des volles qui l'enveloppent doit être le but de toute étube historique.

 HILDBOARDIS, Physica. De plantis, lib. I, cap. LVI.
 Cité par Angelo de Guiernatis, La mythologie des plantes et les légendes du règne végétal, 1882.

(3) Cinq livres de l'imposture et tromperie des diables pris du latin de JEAN WIER, par J. GRÉVIN, 1569.



#### GLYCERINE CREUSOTEE PHOSPHATÉE DE CATILLON

Riche en Gaïacol

Agentd'épàrgne,antiseptique,minéralisateur Succédané de l'Hulle de Morue, bien toléré même l'été. Fait cesser l'Expectoration, la Toux, les Sueurs.



#### Conditions d'Abonnement

Abonnement d'un an: 12 fr. (France); 16 fr. (Étranger).

Abonnements de guerre. — Pendant la durée de la guerre nous recevons aussi des renouvellements ou des abonnements nouveaux à 12 numéros moyennant 3 fr. 50 pour la France.

## LES ESCALDES

#### STATION CLIMATIQUE HIVERNALE DES PYRÉNÉES

1 400 mètres au-dessus de la splendide vallée de la Cerdagne

120 chambres exclusivement réservées aux malades apyrétiques
UN MÉDECIN RÉSIDENT

S'adresser au Docteur HERVÉ, Directeur du Sanatorium des Pins

#### SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX

S. Panana, S. Naphtol souffe, S. Subiné, S. Résorcine,
S. Salteyá, S. à l'Ichthyu, S. Sulfareux,
S. à l'hulle de Cade. S. Goudron, S. Boraté, etc.
SAVON DENTIFRICE VIGIER (antiseptique
Pharmacie VIGIER, 24, Doul. Bonne-Nouvelle, PARIS

## PRÉCIS DE COPROLOGIE CLINIQUE

Par le D' R. GAULTIER Chet de Chique à la Faculté de mélectine de Paris. Préface du Professeur A. ROBIN 2º édition, 1914, 1 vol. in-8 de 500 pages avec 94 micro-photographies et t planche....... 12 fr.

## IODOMINÉRALINE Pilazymes 10DO-LACTO-ferreux et amers

Paul CARRÉ

C'est le Tonique Amer des Déprimés, Débilités, des NEURASTHÉNIQUES, des Convalescents
...... de tous les Genres .... Anémie .... Chlorose .... NE CONSTIPE PAS .........

TOUTES PHARMACIES

## **PipérazineMIDY**

l'anti-urique type .

Artério-Sclérose Presclérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Néphro-Sclérose, Goutte Saturnisme

## MINÉRALOGÈNE BOSSOI

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS
Littérature et Échantillons; MAL, 4, Place de la Groix-Rousse, LYON

Pour ne pas donner aux Enfants n'Importe quelle Farine a n'Importe quel Age
FARINES LINAS NORMÀLES ET GRADUÉES
de Grains de Semence.

Meunerie électrique à Versailles-Porchefontaine. \* Maison de Vente: 46, Av. de Ségur, PARIS. Télépb. 749.37.

# IODALOSE GALBRUN

## IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE Première Combination directe et outièrement stable de 170de avec la Peptone
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE.
(Communication au XIII- Congrès International de Médecine, Paris 1900).

## Remplace Iode a Iodures

dans toutes leurs applications

#### SANS IODISME

Arthritisme - Goutte - Rhumatisme - Artério-Sclérose Maladies du Cœur et des Vaisseaux - Asthme - Emphysème Lymphatisme - Scrofule - Affections glandulaires Rachitisme - Goître - Fibrome - Syphilis - Obésité.

Vingt gouttes d'IODALOSE agissent comme un gramme d'Iodure alcalin.

DORES MOYENNES Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

#### DOBAS MOTERALES CITIQ & TIMES GOUSES FOR THE ENGLISH STATE OF THE TRANSPORTED FOR THE

Ne pas confondre L'IODALOSE, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès international de Médecine de Paris 1900.

Aucune combinaison directe de l'Iode avec la Peptone n'existait avant 1896.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE: LABORATOIRE GALBRUN, 8 & 10, Rue du Petit Musc, PARIS

## Médication phagocytaire

NUCLÉO-PHOSPHATÉE

(Acide nucléinique combiné aux phosphates d'origine végétale).

Le NUCLEATOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et contrairement aux nucléinates, il est indolore, de plus son action reconstituante est doublée par l'action des phosphates. S'emploie sous forme de :

#### NUCLEATOL INJECTABLE

(Nucleophosphate de Soude chimiquement nur) A la dose de 2 c.c. à 5 c.c. par jour, il abaisse la température en 24 heures et jugule les fièvres pernicieuses, puerpérales, typhoïde, scarlatine, etc. - Injecté l'avant-veille d'une opération chirurgicale, le NUCLEATOL produit une épuration salutaire du sang et diminue consécutivement la purulence des plaies, tout en favorisant la cicatrisation et en augmentant les forces de l'opéré.

#### NUCLEATOL GRANULE of COMPRIMÉS

(Nucléophosphates de Chaux et de Soude) DOSE: 4 cuillers-mesures ou 4 Comprimés par jour.

Reconstituant de premier ordre, dépuratif du sang. — S'emploie dans tous les cas de Lymphatisme, Débilités, Neurasthénie, Croissance, Recalcification, etc.

NUCLEO-ARSENIO-PHOSPHATEE

nucléinique combiné aux phosphates et au méthylarsinate disodique)

Le NUCLÉARSITOL possède propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et indolore et joint à l'action reconstituante des phosphates celle de l'arsenic organique (méthylarsinate disodique). S'emploie sous torme de :

#### NUCLEARSITOL INJECTABLE (Nucléophosphate de Soude méthylarsiné chimiquement pur)

S'emploie à la dose de une ampoule de 2 c. c. par jour chez les prétuberculeux. les affaiblis, les convalescents, dans les fièvres paludéennes des pays chauds, etc. En cas de fièvre dans la Phtisie, le remplacer par le Nucléatol Infectable.

#### NUCLEARSITOL GRANULE et COMPRIMÉS (à base de Nucléophosphates de Chaux et de Soude méthylarsinés)

Dose : 4 cuillers-mesures par jour ou 4 Comprimés, soit 4 centigrammes de Méthylarsinate disodique.

Prétuberculose, Débilités, Neuras-thénie, Lymphatisme, Scrofules, Diabète. Affections cutanées, Bronchites, Convalescences difficiles, etc. Reconstituant de premier ordre.

NUCLÉO-ARSÉNIO-STRYCHNO-PHOSPHATÉE

Completement indolore

(Nucléophosphate de Soude, Méthylarsinate disodique et Méthylarsinate de Strychnine)

Donne le coup de fouet à l'organisme. dans les Affaiblissements nerveux, Paralysie, etc. (Ogr. 02ctg. de Méthylarsinate de Soude et 0 gr. 001 mgr. Méthylarsinate de Strychnine par ampoule de 2 c.c.)

ABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

#### CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE

Ca'sse d'assistance médicale de guerre et « Secours de guerre à la famille médicale » réunis, 5, rue de Surène, Paris (8°). — Le total de la souscription au 15 février 1918 s'élèbre à 041 001 francs.

Souscriptions reques du 1<sup>et</sup> au 15 février 1918. (Cette liste ne comprend pas les souscriptions provenant des

engagements de versements mensuels.)

1 000 francs: En souvenir de feu le Dr Ed. Pilate, chirurgien en chéf de l'Hôtel-Dieu d'Orléans, au nom de sa famille, versement fait par l'intermédiaire du Dr Boullet-Arqué, de Sully-sur-Loire (Loiret).

1 000 francs: Dr Christen, Versailles.

670 franes: Dr Floreneio Martinez Rodrigues, Rocha (Uruguay).

620 francs: D<sup>r</sup> Lereboullet (P.), Paris (7º vers.). 500 francs: M<sup>me</sup> Wilson, Marseille (versement fait par

500 frames: Mae Wilson, Marseille (versement fait par l'intermédiaire du Dr Siredey) (3º vers.). — La Société locale de Vaueluse (3º vers.). — Dr Isaae, Paris (3º vers.). 250 francs: Un groupe d'officiers du grand quartier

général, secteur 1.

200 francs: Dr<sup>n</sup> Charier, Thouars (Deux-Sèvres)
(26° vers.). — Civel, Brest (4° vers.).

150 francs: Dr Bazy, père, Parîs (20º vers.).

140 francs : Dr Sarles, Marseille (4º vers.). 100 francs : La Société des médécins d'Ille-et-Vilaine

(3° vers.). — Couchon (A.) Châtel-Guyon (P.-de-D.) (3° vers.). — Bruder (Paul), Paris (3° vers.). — Burle, Bassens (Savoie) (3° vers.). — Gellé, Provins (S.-ct-M.), (2° vers.). — Guyot (Th.), Paris (8° vers.). — Morel (Charles), Toulouse. — Pouzet, Cannes (Alpes-Maritimes) (3º vers.). — Prat (Stéphane), Toulon (6º vers.). Go trancs: Dr Tisné, Paris (16º vers.).

so fraucs: M. A. R. Capoté, Paris (op vers). — D\*8 Belencentre, Paris (10\* vers). — Bellin, Paris (par l'intermédiaire du D' Sarles, de Marseille). — Langevin, Le-Maus (Sarthe) (2\* vers). — Létinois, Corvol-l'Orgueilleu, (Kièver) (5\* vers). — Penne, Aviginon (Vaucluse) (3\* vers). — Reynes, médecin-major, Viéhy (Allier). — Professeur Henti Soulié, Alger (2\* vers).

40 francs: Mme le Dr Nageotte, Paris (5º vers.).

25 francs: Dr A. Rouques, Paris (3º vers.).
20 francs: Drs Bion, Paris (10º vers.). — Naamé, Tunis.
(2º vers.). — Randabel, Epoisses (Côte-d'Or) (2º vers.). — Strauss, Saint-Marvellin (Isère) (3º vers.). — Thomas,

Censerey (Côte-d'Or) (30° vers.).

10 francs: Dre Baussay, Monts-s.-Guesnes (Vienne) (4° vers.). — Ledue, Thiaut (Nord). — Joseph Verd, Mallorca (Iles Baléares) (3° vers.). — Mmc L., Paris (vers.)

ment fait par l'intermédiaire du Dr Antonelli). 5 francs: Drs Renard, Bellegarde-en-Marche (Creuse) (2° vers.). — Saubert, aide-major de 1º0 elasse, 8° art., S. P. 148.

Montant des souscriptions recueillies du 1<sup>et</sup> au 15 février 1918 : 12 960 francs. Moyenne quotidienne : 864 francs.

Prière d'adresser les souscriptions à M. le Trésorier (sans indication de nom) de l'Association générale des médecins de France, 5, rue de Surène, Paris (8°).

## LE PLUS PUISSANT MEDICAMENT VALERIANIQUE

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

# *Yaléromenthol*

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses:

Neurusthénie, Hysté le, Insomnie, Excitabilité nerveuse, Migraines,
Palpitations, Toux nerveuse, Ashème nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastraigies, etc.

Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Parls.



Dépôt dans toutes les pharmacies

Dr PERDRIZET

#### Aide-Mémoire de Thérapeutique

1917, 1 volume in-18 de 300 pages. Cartonné 4 fr.

Ch. LOREAU

#### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3Ms, RUE ABEL - PARIS

Tél. Roq. 41-85

#### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES

Médailles de bronze. - M110 CHALOT (Guillemette-Anne-Marie-Elisabeth-Jeanne-Henriette), infirmière bénévole, hôpital complémentaire V. G. 1, lycéc Buffon ; Mme Arnal, née Galatry, infirmière bénévole, hôpital eomplémentaire V. G. 1. lycée Boffon ; Mile Hèvre (Marie - Madeleine - Constance), infirmière bénévole, hôpital complémentaire V. G. 1, lyeée Buffon; M. Delorme (Alfred-Clément), infirmier bénévole, hôpital complémentaire V. G. 1. lveée Buffon Mme la baronne OLGA DE BISTRAM, infirmière, hôpital auxiliaire 44, à Berck-Plage ; M11c DE SAINTE-MARESVILLE (Marie-Antoinette), infirmière, hôpital auxiliaire 205, à Hesdin; Mme RAYMOND (Jeanne), infirmière, hôpital auxiliaire 205, à Hesdin : Mme Delattre (Angèle), infirmière, hôpital auxiliaire 205, à Hesdin; Mme LAGRUE (Jeanne), iufirmière, hôpital auxiliaire 205, à Hesdin; caporal LEGER (Martial), 2º section d'infirmiers militaires, hopital temporaire 10. à Abbeville : soldat RATHE (Lucien). 120 section d'infirmicrs militaires, hôpital temporaire 10, à Amiens ; caporal Thomas (Eugène), 2º section d'infirmiers militaires, hôpital 10, à Beauvais ; M11e BONNTÈRE (Marthe), infirmière S. B. M., hôpital auxiliaire, 1 à Boulogne-sur-Mcr; Mme O'SULLIVAN, en religion sœur Rita, infirmière S. B. M., hôpital auxiliaire 1, à Boulognesur-Mer; M11e Touchais (Jeanne), infirmière militaire,

hôpital temporaire 38, à Boulogne-sur-Mer ; Mme Du-QUESNE, née Faribault, infirmière S. B. M., hôpital auxiliaire 3, à Elbeuf ; Mme Horiot, néc Delamotte, infirmière S. B. M., hôpital auxiliaire 3, à Elbeuf : Mme Man-CHION, née Lermuzeaux, infirmière S. B. M., hôpital' auxiliaire 3, à Elbeuf ; Mme MICHEL, née Girard, infirmière S. B. M., hôpital auxiliaire 3, à Elbeuf ; Mme MAL-LEUX, née Stewart (Jane), iufirmière S. B. M., à Elbeuf ; Mme Malsang, née Descrout, infirmière S. B. M., à Elbeuf ; Mile Miliba (Angèle), infirmière S. B. M., hôpitalcomplémentaire r, à Meaux; soldat VEAU (Isidore), 6º section d'infirmiers militaires, hôpital militaire de-Châlous-sur-Marne: soldat GUERLOT (Albert-Louis). 6º section d'infirmiers militaires, hôpital temporaire 1, à Châlons-sur-Marne; caporal GERMAIN (Charles), 6º section d'infirmiers militaires, hôpital femporaire 1. à Châlons-sur-Marne ; soldat DELIGNY (Ernest-Joseph), 6º sectiou d'infirmiers militaires, hôpital temporaire 18, Corbineau, à Châlons-sur-Marue; Mrae PIERRON, en religion sœur Louise, infirmière, hôpital militaire de Châlons-sur-Marne ; Mile Rott (Céline), infirmière S. B. M. hôpital temporaire 1, à Châlons-sur-Marne ; Mme Serres, en religion sœur Bernard, infirmière, hôpital temporaire 2, à Châlons-sur-Marne.

## URASEPTINE ROGIER

#### MALADIES DE LA PEAU

Par F. GAUCHER

Prefesseur à la Faculté de médecine de Paris, médecin de l'hôpital Saint-Louis.

2º édition, 1917, 1 vol. gr., in 8 de 580 pages avec 253 figures (Nouvente Traité de Médecine). Broché. 14 fr.

Gartonné. 16 fr.

#### MALADIES VÉNÉRIENNES

Par le Dr F. BALZER

Membre de l'Académie de médecine, médecin de l'hôpital Saint-Leuis.

8\* firage, 1916, 1 vol. gr. în-8 de 332 pages, avec 20 figures (Nourceux Traite de Médecine). 7 fr.
Cartonnié 9 fr.

Traité de la Syphilis, par les Dra H. HALLOFEAU et Ch. Fououer, 1914, 4 volume gr. in-8 de 436 pages. . . . . 12 fr.

#### LES BLESSURES

ET LES

### Accidents du Travail

Par le Dr Paul BROUARDEL Professeur à la Faculté de médecine de Paris

TRAITÉ MÉDICO-LÉGAL

17.0

## Accidents du Travail

OLLIVE ET LE MEIGNEN
Professeur de Clinique Médecin

Professeur de Clinique Médecin médicale à l'École des Hôpitaux de Nantes

> Arec la collaboration du Dr AUBINEAU

D AUBINEAU

1913. 1 vol. in-8, 600 pages................................. 12 fr.

#### LES

### Accidents du Travail

Par le Dr Ch. VIBERT

Médecin expert près les Tribunaux de la Scine

#### ANDRÉ RICHE

#### LES ÉTATS NEURASTHÉNIQUES

Diagnostic et Traitement

#### Maladies Microbiennes en Général

Par P. CARNOT

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, Mêdecin des Hôpitaux.

## L'Eau de Mer

PAR LA

**VOIE GASTRO-INTESTINALE** 

ANÉMIE, TUBERCULOSE LYMPHATISME, ASTHME CONVALESCENCE, ETC.

# MARINOL

Reconstituant Marin Inaltérable de Goût Agréable

COMPOSITION

Eau de Mer captée au large, stérilisée à froid. Iodalgol (Iode organique).

Phosphates calciques en solution organique. Algues Marines avec leurs nucléines azotées. Méthylarsinate disodique.

Cinq centimètres cubes de *Marinol* contiennent exactement un centigramme d'Iode en combinaison physiologique.

Entièrement assimilable en Eté comme en Hiver. Pas d'intolérance. Pas d'Iodisme. Ni alcool. Ni huile.

#### PROPRIÉTÉS : RECONSTITUANT, TONIQUE, DÉPURATEUR

Expérimenté avéc succès dans les Hôpitaux de Paris, notamment : Beaujon, Office Antituberculeux Jacques Siegfried et Albert Robin, Bretonneau, Gharité, Hôtel-Dieu, Tenon, Saint-Antoine, Boucicaut, Pitié, Enfants-Malades, Laënnec, etc.

BON GRATUIT pour un Flacon "MARINOL" adressé gratis et franco à MM. les Docteurs qui en feront la demande aux LABORATOIRES SPÉCIAUX DE THÉRAPEUTIQUE MARINE, à DIEPPE.

#### CURE RESPIRATOIRE

Histogénique, Hyperphagocytaire et Reminéralisatrice

# PULMOSÉRUM

Combinaison Organo-Minérale Phospho - Garacolée

Médication des Affections

## **BRONCHO-PULMONAIRES**

(Toux, Grippes, Catarrhes, Laryngites et Bronchites. Suite de Coqueluche et Rougeole)

Mode d'Emploi Une cuillerée matin et soir.

Ekantillons sur demande.

Laboratoire A. BAILLY, 15, Rue de Rome, PARIS

### TRAITEMENT DES MALADIES A STAPHYLOCOQUES

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'après la Méthode de GRÉGOIRE et FROUIN

Par le

## "STANNOXYL

=== (DÉPOSÉ) ====

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Académie des Sciences.

Académie de Médecine.

COMMUNICATIONS Académie de Médecine.
Société Médicale des Hôpitaux.

(en Mai 1917) Société de Chirurgie.
Thèse de Marcel PÉROL (Paris 1917).

Le flacon de 80 comprimés

4 fr. 50

Thèse de Marcel PÉROL (Paris 1917). 🖟 000000000;;;00000000

Laboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, PARIS

#### REVUE DES SOCIÉTÉS MÉDICALES

#### RÉUNION MÉDICO-CHIRURGICALE DE LA XVº RÉGION

Séance du 21 février 1918.

M. Boiner: Pleurésie hémorragique tuberculeuse (présentation de pièces).

M. RAVAUT : Abeès dy sentérique du foie très amélioré par le traitement gén ral (émétine et arsénobenzol).

M. Dambrin pésente une série de pseudarthroses du radius traitées par la grefie osseuse prélevée sur le tibia et diseute les indications et la technique de ces grefies.

MM. SICARD, RIMBAUD, J. ROGER ont eu l'occasion, au cours d'anesthésie segmentaire du type névropathique, de faire pratiquer saus le secours d'aucun anesthésique des interventions sur les nerfs qui furent parfaitement tolérées.

#### RÉUNION MÉDICO-CHIRURGICALE DE LA XVIº RÉGION

Séance du 23 février 1918.

M. Audion lit un rapport sur les tuberculoses chirurgicales et la guerre. La guerre n'a pas modifié l'aspect clinique des tuberculoses chirurgicales du temps de paix; à signaler espendant la fréquence des épididymites bacillaires. Après avoir résumé les notions classiques sur la question, l'auteur insiste sur la nécessité de ne prendre une solution militaire qu'après refroidissement de la feioni ; les services auxiliaires seront réservés aux adénopathies localisées et aux épididymites unilatérales, la réforme aux maux de 70tt; le port d'apparello orthogédiques ne contre-indique pas fatalement l'utilisation à l'intérieux.

MM. MARTIAL, BRETTON et CAVALLON résument l'état épidémiologique de la 16º région dans ces deux dernières années. La rougoole a été la maladie prédominante. L'arrivée des contingents kabyles a donné lieu à l'éclosion de nombreux porteurs de germes.

MM. Marurt et Präsov signalent chez les commotionnés l'existence d'un syntôme qu'ils considèrent comme manificatation objective; le signe de l'irritation trigémino-occipitale. Il consiste dans l'extension d'une douleur récellée par l'irritation d'une brande du trijumeau, surtout l'ophtalmique, et sa propagation jusqu'an vertex par la voic du grand nerf occipital. Les anteuns trouvent l'explication de ce s'symptôme dans les lésions des nerfs des méninges et du système sympathique périvasculaire.

# **PALUDISME**

aigu et chronique

Canningyl in 81 Doanneur

donne des résultats inespérés el réussit là, où l'arsenic a échouê 15 gouttes à chacun des 2 repas — Grand fiscon ou demi-fiacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS

## TRAITEMENT de la TUBERCULOSE et des Affections Broncho-Pulmonaires par

## Le PHOSOTE injectable

#### LAMBIÔTTE Frères

Phosphate de Créosote chimiquement pur Fixe et complètement assimilable.

LITTÉRA . URE ET ÉCHANTILLONS

PRODUITS LAMBIOTTE FRÈRES - Ed. RONDEPIERRE, Pharim & PAÉMERY (Nièvro).

#### NOUVELLES

Nécrologie. - Le Dr Eugène Payol, officier de l'instruction publique, décédé à Marseille. - Le Dr Charles Lachaux, médecin en chef honoraire des asiles publics d'aliénés, décédé à Marseille à quatre-vingt-dix ans, père, beau-père, grand-père de médecins. - Le Dr Edmond Fiolle, décédé à Marseille, père de M. le Dr Jean Piolle, professeur suppléant à l'Ecole de médecine de Marseille, et de feu le Dr Paul Fiolle mort au champ d'honneur. - M. le Dr Jean Ségard, médecin en chef de la marine, officier de la Légion d'honneur.

Légion d'honneur. - Est inscrit au tableau spécial pour chevalier :

DUCHAMP DE LA GENESTE (Roger), médecin aide-major de 2º classe (réserve) au 4º rég, de marche de zouaves : jeune médecin d'une bravoure et d'un dévouement incomparables, animé au plus haut point du sentiment du devoir. A fait l'admiration de tous dans les combats de Verdun, Hurtebise et la Malmaison. Une blessure, neuf citations,

Académie de médecine. - Ont été élus membres de l'Académie, section de pathologie médicale : M. Pierre Teissier : section de pathologie chirurgicale : M. DE LAPERSONNE

M. PIERRE TEISSIER. - Né à Bordeaux, M. Pierre Teissier fut interne provisoire des hôpitaux de cette ville avant de venir à Paris, où il obtint, en 1890, la médaille d'argent de l'internat. Docteur en 1894, chef de clinique médicale en 1894, chef de laboratoire en 1897, il fut reçu la même anuée agrégé et médecin des hôpitaux. En 1911, il était nommé professeur de pathologie interne. On fui doit des travaux intéressants sur les maladies du cœur, le microcoque tétragène, la sémiologie des maladies de la rate. l'urémie des tuberculeux, l'action des ravons X sur la tuberculose, etc. Il est officier de la Légiou d'houneur depuis 1916, à la suite d'une grave intoxication par les gaz asphyxiauts qu'il étudiait.

M. DE LAPERSONNE. - Né à Toulouse en 1853, M. Félix de Lapersonne fut interue et chef de clinique ophtalmologique à la Faculté de Paris, puis professeur d'ophtalmologie (1890) à Lille et doyen de cette faculté en 1893. Il fut appelé à preudre, ensuite, la successiou du Dr Panas comme professeur de clinique ophtalmologique à Paris (service de l'Hôtel-Dieu). Il a écrit de nombreux livres qui traitent de cette spécialité, et uotammeut que étude classique sur les maladies des paupières et des meuibranes externes de l'œil. Il dirige, depuis le début de la guerre, plusicurs services consacrés aux blessés de la vue. Il est officier de la Légion d'honueur.

Groupe médical parlementaire. - Le Groupe médical parlementaire s'est réuni le 14 conrant au Sénat.

Par 31 voix sur 34 votants, il a élu président du groupe le Dr Chauveau, sénateur de la Côte-d'Or. Après avoir remercié ses confrères, le nouveau président a proposé de réunir le Groupe régulièrement

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

## Antipyrine Pyramidon Salicylés Aspirine Résorcine

Scurocaine (Novocaine des Usines du Rhône)

Kelene (Chlorure d'Ethyle pur)

Ether pour anesthésie Chloroforme pour anesthésie.

SPECIMENS SUR DEMANDE

chaque mois, d'établir éutre le Groupe, la presse médicale, les associations professionnelles, un contact plus intime; de demander, notamment, à l'Union des syndicats médicaux de convoquer (lorsque cela paraîtra nécessaire) le président et le secrétaire du Groupe médical parlementaire aux réunions de son conseil d'administration. De cette façon, le Parlement sera tenu au courant des desiderats du corps médical.

Le Groupe a, ensuite, examiné les vœix du conseil d'administration de l'Union des syndicats inédicaux sur l'organisation de la lutte contre la syphilis; il eu a approuvé les termes, après que'ques additions ou modifications légères qui r'en changent ni le sens, ni la portée.

Enfin, le D' Gilbert Laurent, secrétaire du Groupe, a douné lecture des réponses ministéricles faites au dennandes ou dénarches du Groupe, en faveur des métecins (mise hors cadre des vieux médecins, nomination au grade d'aide-major des docteurs en médecine mobilisés, fournitures d'essence pour autos et permis de circulation étendus aux arrondissements limitrophes de la résidence des particleus).

En dernier lieu, le Groupe a décidé de renouveler ses démarches en vue de faire accorder aux étudiants mobilisés et aux P. C. N. de plus grandes facilités pour continuer leurs études médicales pendant la guerre.

Étudiants de nationalité étrangère. — La session de l'examen institué spécialement pour les étudiants de nationalité étrangère originaires de pays où l'enseignement secondaire n'est pas organisé de façon équivalente à l'enseignement secondaire français, et qui demandent à s'inscrire dans les Facultés on Ecoles d'enseignement supérieur, s'ouvrira au siège de chaque Faculté le mardi o avril 1018.

Réglementation de l'usage des substances vénéneuses dans l'armée. — La législation nouvelle sur les substances vénéneuses (décret du 14 septembre 1916 et urrêté ministériel du 22 mai 1971) est appliquée aux armées, sont la forme dont nous domons ci-dessous quelques extraits, et qui a paru in extenso dans le Journal officiel du 6 février 1918, p. 1349.

Réglementation générale. — ANTICLE 14°: Lé pharmacien détient et délivre seul les substances vénéreuses qui constituent les approvisionmentes du service de santé; exception n'est faite à cette règle que sous les réserves prévues aux article 23 et 37. — ANT. 2: Les substances vénéreuses sont classées, suivaut le décret du 14 septembre 1916, en trois catégories, répondant aux tableaux A, B, C (1).

Celles en usage dans le service de santé, et inscrites au formulaire pharmaceutique des hôpitaux militaries sont souligaces. — ART, 3; Les approvisionnements en stupéfiants du tableau B sont limités, dans chaque formation du service de santé autre que les pharmacies d'approvisionnement. Le miniter fax ces limiter fax ces le miles

Pharmacies d'approvisionnement. — Art. 8 : Dans ces établissements, les approvisionnements en substances

(1) Ces tableaux ont déjà été publiés dans Paris médical.



vénéneuses sont assurés par achat suivant les règles établies par l'administration de la guerre pour les médicaments en général, par livraisons des pharmacies militaires sur demandes réglementaires ou par reversement.

Hôpitaux permanents, complémentaires, temporaires.— Arr. 12. — Dans ees formatious, les médicaments du tableau A sont reçus des pharmacies d'approvisionnement sur demandes et factures réglementaires (art. ogt.11).

Les stupénants du tableau B font l'objet d'une demande à part de même modèle mais numérotée.

manue a part de meme modere mass ramicovor.

ART. 13.— Les achats sur place des substances vénéneuses se font sur bon du pharmacien chef de service suivant
les règles de comptabilité générale. Le fournisseur donne
déux factures, l'une à l'appiul des comptes de l'administration. l'autre instificative des entrées de la pharmacie.

Bons et factures portent pour les toxiques les quantités cu toutes lettres. Ils sont distincts et numérotés pour les stupéfiants du tableau B.

· Arr. 14. — Les substances vénéneuses, vérifiées à l'arrivée par le pharmacien chef de service, sont, sans délai et sous sa surveillance, enfermées dans les armoires on locaux réclementaires.

ART. 15. — Les sorties des substances vénéneuses se

1º Pour le service intérieur, sur prescriptions de médeeins on de deutistes :

2º Pour le service extérieur, sur ordonnance formulée sur bons conformément à l'article 20 du décret du 14 septembre 1016 :

3º Sur bons de chefs de service, visés par le médecin-

chef pour les laboratoires ou pour mesures d'hygiène.
ART. 16. — Les prescriptions médicamenteuses pour

ART. 16. — Les prescriptions médicamenteuses pour usage interne sont journalières, individuelles et formulées pour vingt-quatre heures au plus, suivant la règle générale.

ART. 17. — Les prescriptions des substances du tableau A pour usage interne ou externe sont établics dans les formes et sur les imprimés réglementaires:

ART. 18. — Toutes les prescriptions des dentistes, non docteurs en médecine, chargés du service de stomatologie sont exclusivement réservés à l'usage externa et ne comportent que les collutoires, gargarismes et préparations à base de laudanum prévus par l'arrêté ministériel du 22 mai 1912.

Les approvisionnements Inissés à la disposition de ces opérateurs, pour le service journalier, sont délivrés au fur et à mesure des besoins. Ils sont limités aux médicaments inscrits et aux préparations formulées dans l'arrêté ministériel e-dessus, et aux doses qui y sont fixées.

Les bons établis par le dentiste chef de service conformément aux articles 15, 17, 19, 20, 23, 24, sont visés par le médecin-chef.

ART. 19. — La nature de la substance vénéneuse, sa forme médicamenteuse, ses quantités sont inserites sur le relevé ou sur le bon daté et signé par le médeein traitant ou son suppléant ou par le dentiste. Les quantités sont indiquées en chiffres et en lettres.

ART. 20. — La signature du médecin ou du dentiste doit être complète, lisible et déposée à la pharmacie avec toutes ses caractéristiques.

ART. 24. - Les approvisionnements visés dans les

# TROFORMINE GOBEY Comprimés dosés à 0°50 Choxaméthylène-tétramine chimiquement pure.

ANTISEPTIQUE IDÉAL

## s Biliaires et Urinaires

des VOIES

RÉFÉRENCES

MEDICALES:
Bary, Ch. des H. Paris.
Bary, Ch. des H. Paris.
Chaput, Ch. des H. Paris.
Chaput, Ch. des H. Paris.
General, Ch. des H. Paris.
Fleesinger, Evel. H. Paris.
Gellois, Ex-int. H. de Lillo.
Gulard, Ex-int. H. Paris.
Gellois, Ex-int. H. de Lillo.
Gulard, Ex-int. H. Paris.
Fleesinger, Evel. H. Paris.
Fleesinger, Evel. H. Paris.
Fleesinger, Evel. H. Paris.
Fleesinger, Evel. Brackett, M. des H. Paris.
Fleesinger, Evel. Brackett, M. des H. Paris.
Richalot, Ch. des H. Paris.

Prescrivez

l'Uroformine Gobey, produit français, dans toutes les affections où vous prescriviez l'Urotropine: Antisepsie des Voies Biliaires et Urinaires, Rhumatisme, Phosphaturie, Prophylaxie de la Fièvre typhoïde, etc.

3 à 6 Comprimés par jour dans un verre d'eau froide.

ECHANTILLONS : 4. FAUBOURG POISSONNIÈRE, PARIS

précédents articles ne comportent jamais de stupéfiants du tableau B en nature, sauf pour le service de stomatologie, où ils peuvent comprendre de petites quantités de chlorhydrate de morphine mélangé à 5 p. 100 de vert Guignet et de chlorhydrate de cocaine mélangé à 5 p. 100 de charbon animal purifié. Ces quantités sont d'ailleurs limitées par le médecin-chef.

Autres hóbitaux relevant du service de santé. - ART. 30. L'application de la loi sur les substances véuéneuses est obligatoirement, en vertu de l'article 1er, et effectivement assurée par un pharmacien militaire ou par un pharmaeien civil. Ce dernier est agréé par le ministre, ou exceptionnellement par le directeur du service de santé et titularisé par lettre de service,

ART. 31. - Toutes les mesures applicables aux demandes, à la réception, à la détention et à la délivrance des substances vénémenses des tableaux A et B dans les hôpitaux et infirmeries le sont également dans tous les hôpitaux recevant des malades ou des blessés militaires.

ART. 32. - La tenue du registre des toxiques stupéfiauts lu tableau B est obligatoire. Elle est appuyée de toutcs les pièces légales justificatives des eutrées et des sorties de ees substances,

ART. 33. -- Les pharmacies de ces hôpitaux sont soumises aux inspections des pharmaciens militaires.

Infirmeries régimentaires. - ART. 34. - Le pharmacien détient et délivre les substances vénéueuses conformément à l'article 1er.

ART. 35. -- Il assure l'application de la loi pour l'appro-

visionnement des substances véuéueuses suivant les dispositions des artieles 2 et 3.

Il établit conformément aux articles o ct 12 les demandes (modèle nº 18), les signe et les fait viser par le médecin-chef de l'infirmerie.

Il recoit les médicaments suivaut l'article 14.

Il tient réglement airement l'armoire aux poisons (art.4), eu conserve la clef, délivre les toxiques et les stupéfiants et justifie les sorties des substances du tableau B sur le registre légal. Il fournit au service de stomatologie les médicaments de préparations suivant les articles 6. 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et en surveille les approvisionnements nécessaires au service journalier.

ART. 36. - Les approvisionuements de toxiques des infirmeries régimentaires sont contrôlés par les pharmaciens militaires chargés de l'inspection pharmaceutique.

Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux. - M. le Dr Pierre Sebileau, directeur des travaux scientifiques, commencera le cours de médecine opératoire générale, pour 50 élèves, le lundi 8 avril à 2 heures, et le continucra les lundis, mercredis, vendredis suivants.

Se faire inserire le mercredi, 17, rue du Per-à-Mouliu. Droit d'inscription, 50 fraues. Gratuit pour interues et externes, titulaires et assimilés,

Faculté de médecine de Paris. - Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. - M. le professeur Gilbert. - Lecon. samedi 30 mars, à 10 h. 45 : Lecon eliuique.

### SEULES EAUX ALCALINES BECONSTITUANTES

SAINT-LÉGER \*\*\* Etablissement thermal ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

EAUX DE RÉGIME Par EXCELLENCE des DYSPEPTIOUES RECONSTITUANTES des FAIBLES et des CONVALESCENTS

Échantillons GRATUITS aux Docteurs C'e de POUGUES, 15 & 17, Rue Auber, PARIS

PURGATIVE, DÉPURATIVE, ANTISEPTIQUE

P. GASTOU

HYGIENE DU VISAGE

## Formulaire Cosmétique

et Esthétique volume in-16 jésus de 314 pages avec figures,

## RÉGIMES

Par le D. Marcel LABBÉ Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, Médecin des Hòpitaux.

2º édition, 1918, 1 vol. in-8 de 584 pages avec 41 figures,

#### INSTITUT VACCINAL DE TOURS

Vaccin de génisse à haute virulence En tubes pour 2 à 4, 20, 25 et 40 personnes (ces derniers

en étain, vissés, s'ouvrant et se fermant à volonté), pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

#### MÉDECINE PRATIQUE

#### CHLORO-BACILLOSE ET CHLOROSES EN GÉNÉRAL

LEUR TRAITEMENT PAR LA FERROPHYTINE

Bien que la pathogénie de la chlorose n'ait pas encore trouvé une explication physiologique définitive, et quelle que soit la valeur des théories organiques qui l'ont rattachée à des lésious génitales ou cardio-vasculaires, il est presque banal d'énoncer les rapports étroits qui l'unissent à la tuberculose, et combien souvent celle-ci se dissimule sous le masque de la chloro-anémie (phtisie torpide avec apyrexic, tuberculose initiale pseudo-chlorotique de Trousseau). La théorie infectiouse tend d'ailleurs à prévaloir depuis quelques années, et alors qu'autrefois on cousidérait la chlorose comme seulement capable de favoriser l'éclosion de la tuberculose, on en fait actuellement, soit une affection prenant sa source dans l'hérédité tuberculeuse (Hannot, Joly), soit une forme de l'infection bacillaire directe évoluant lentement sur un terrain neuro-arthritique, et se manifestant par des lésions plutôt ganglionnaires ou osseuses d'abord, avec métastases pulmonaires ultérieures.

Dès lors quelle thérapeutique lui opposer? Pour être efficace, cette thérapeutique devra s'adresser aux deux phénomènes pathologiques dominants : l'infection tuberculeuse latente et l'hypoplasie hématique qui anatomiquement constitue le substratum de la maladie

(Gilbert). On galvanisera aussi la résistance nerveuse du sujet, puisque la chlorose, comme l'écrivait Dieulafoy, « confine aux névroses autant qu'aux anémies ». En un mot la médication de la chlorose devra être phospho-martiale. Le fer et le phosphore se trouvent réunis et associés sous une forme organique soluble dans un dérivé de l'acide phytinique (oxyméthylène diphosphorique), le phytinate de fer ou ferrophytine. Ce sel de fer, à base d'un acide phosphorique organique, est neutre, stable, extrêmement bien toléré par le tube digestif. Il renferme 6 p. 100 de phosphore et 7,5 p. 100 de fer.

Présentée sous forme de saccharolé, la ferrophytine, qui . possède la stucture colloïdale, traverse l'estomac sans impressionner cet organe d'aucune façon ; arrivée dans l'intestin, elle est résorbée par les chylifères sans que se manifeste la moindre action irritative. Ou ne note après sou administration, même prolongée, ni constipation, ni coloration dentaire, Aussi ce médicament doit-il être considéré comme la préparation martiale de choix lorsqu'il y a lieu tout à la fois de stimuler l'hématopoïèse, de relever la valeur globulaire, et de tonisser le système nerveux par un apport de phosphore, indication de premier plan chez les chlorotiques, tous ou presque tous en puissauce de bacillose.

La ferrophytine est fabriquée par les laboratoires Ciba, 1, place Morand à Lyon, qui en tiennent gracieusement des échantillons à la disposition du corps médical.

GOUTTE - GRAVELLE - DIABÈTE

CONSTIPATION - CONGESTION DU FOIE HÉPATIQUES ARTHRITIQUES Régime des

STASSEN et VONCKEN

## Le péritoine en chirurgie de guerre

## TRAITÉ DE THÉRAPEUTIQUE

|        | Par A. MANQUAT                                                                            |      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | Membre correspondant de l'Académie de médecine, Ancien Professeur agrégé au Val-de-Grâce. |      |
| ixième | édition revue et augmentée. 1914-1917, 4 volumes grand in-8, brochés : 40 fr.; reliès     | 48 1 |
|        |                                                                                           |      |

| Chaque volume se vend separement.                                                                              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tome 1er Therapeutique générale. 1917, 1 vol. gr. in-8 de 612 pages, broché : 10 fr.; relié                    | 12 fr.  |
| Tome II. — Agents de la Thérapeutique réparatrice, 1912, 1 vol. gr. in-8 de 626 pages, broché : 10 (r.; relié. | .12 fr. |
| Toma III - Agents de la Therangutique organique et fonctionnelle 1913 4 vol un in-8 de 826                     | nagos.  |

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Troubles mentaux de guerre, par le professeur Jean Lévins, professeur à la Paculté de médecine de Lyon. 1917, 1 vol. in-18avec fig. 4fr.(collection Horizon) (Masson et C'v. édit. à Paris).

(Masson et C<sup>16</sup>, édit. à Paris).

L'importance des troubles mentaux de guerre, leurs variétés cliniques, leur gravité fort diverse, la multiplicité des problèmes qu'ils soulèvent ont frappé tous ceux qui ont eu à diriger des services médico-militaires. Les discussions, souvent fort vives, qui ont eu lieu dans les sociétés savantes ont montré que l'accord était loin d'être fait au sujet du rôle de la guerre dans l'éclosion de ces troubles mentaux. Depuis 1914, le centre de psychiatrie de Lyon, que dirige le professeur Jean Lépine, a vu passer près de 6 000 malades. Ce vaste champ d'études lui a donc permis de se faire une impression bien personnelle. Aussi a-t-il apporté au lecteur un livre plein de notions neuves, écrit avec sa clarté cont :mière et son élégante précision. Le lecteur y trouvera une première partie clinique dans laquelle les troubles mentaux aigus et chron:ques sont méthodiquement exposés et où il s'arrêtera particulièrement sur le chapitre consacré aux états commotionnels, si complexes ct si importants à bien analyser ; dans une seconde partie, consacrée aux applications pratiques, il trouvera, expo-

sées en détail, toutes les notions de médecine légale judiciaire et les solutions militaires applicables à chaque cas. Malgré les progrès réalisés à ce point de vue, il reste encore à perfectionner et M. J. Lépine expose fort juste ment ce qui reste à faire.

Son livre se termine par une constatation réconfortante, Maigre les horreurs de la guerre actuelle, la Prance a su maintenir ses nerfs et les psychoses de guerre n'oùt rien qui rappelle les grandes folies publiques du moyen fage. l'accore l'esperit de l'armée etil- mieur versisté encore si l'alcool n'avait trop souvent joné un rôle néfaste dans le développement des troubles mentaux de nos soldats. Le vigoureux plaídoper ce Jean Lépine mériternit d'être neiuex entendu, Mais, en dépit de l'alcool, de la syphilis et des autres tares que l'avalyse étiologique reconnaît à l'origine de ces troubles mentaux, le système neveux de nos combattants a résisté mieux qu'on n'eût pu l'espérer.

Écrit par la plume d'un reschologue et d'un artiste autant que par celle d'un médecin, s'appuyant sur une documentation étendue puisée à toutes les sources, le petit livre de Jean Lépine est appelé à un rapide et légitime succès.

P. LEREBOULLET.

FONDÉ

En 1886

Tuberculor Bronchites Catarrhes Émulsion MARCHAIS Phospho-Créssotée

La Sémiologie Cardiaque actuelle

TÉLÉPHONE : Gobelina 24-81

### CABINET GALLET

47. Boulevard Saint-Michel - PARIS

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc.
Service spécial de Remplacements

Renseignements gratuits sur demande. — Rédaction d'actes Nombreux postes à céder dans toutes régions.



PRODUITS DE RÉGIME

#### CH. HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiques

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).

TRAITEMENT DE

## L'INSOMNIE NERVEUSE

Laboratoires DURET et RABY, 5, Avenue des Tilleuls, Paris Echantilions sur demande à tous les Docteurs NYCTAL

Syn. Bromdiethylacetyluree -- Adaline Française

VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE

#### VARIÉTÉS

#### L'ŒUVRE DE LA CROIX-ROUGE AMÉRICAINE EN FRANCE ALL POINT DE VUE SOCIAL

#### Par le D' MÉRY

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris.

La Croix-Rouge américaine, en arrivant en France en juin 1917, a eu trois directives principales: 1º servir l'armée des États-Unis; 2º s'occuper des malades et blessés des armées alliées; 3º donner aux populations civiles françaises et belges tous les secours dont elle pouvait disposer. C'est l'œuvre accomplie à ce dernier point de vue, œuvre considérable déià, que je voudrais résumer rapidement (1).

La section de la Croix-Rouge américaine qui s'occupe du service des affaires civiles (department of civils affairs) a comme directeur M, S,-H, Folks et M, Walter Abbott comme directeur adjoint. Elle comprend une série de bureaux (de secours aux réfugiés, de reconstruction et de secours, de rééducation des mutilés, de la Société américaine des amis). Mais les deux sections qui nous intéressent le plus sont la section des soins et moyens préventifs contre la tuberculose, dirigée par le Dr White, par le Dr Miller, et la section de secours pour les enfants et contre la mortalité infantile dirigée par le professeur Palmer Lucas, de San-Francisco,

La Croix-Rouge américaine, arrivée en France le 12 juin 1917, a commencé à fonctionner à partir du 24 juillet

(1) Je tleus à remercier M. P.-S. Platt, secrétaire général du Bureau des enfants, des documents et des figures qu'il a bien voulu me communiquer

Le budget des dépenses du 2 illet au 1er novembre a été de 12 661 000 francs. Pour les six mois commençant le 1er novembre 1917; le budget prévu est de 40 548 658 francs. Il y a environ un millier de membres (médecins, nurses, aides-nurses et membres de la Société des amis)

La Croix-Rouge a associé son action, dans la plupart des cas, à celle d'œuvres déjà existantes, françaises ou américaines (Société des amis, American Clearing House, etc.).

En ce qui concerne la tuberculose, elle a trouvé l'effort déjà considérable accompli par la Commission de l'Association Rockefeller (président Dr Farrand, avec la collaboration des Drs Alexandre Miller, H. Folks et M. Gunn).

En dehors des fondations ou des secours accordés aux cenvres antituberenleuses et d'assistance infantile, la Croix-Rouge américaine s'est occupée d'organiser d'une facon très complète la surveillance des rapatriés.

A la date du 5 novembre, 13 708 enfants avaient été examinés, 376 avaieut été hospitalisés pour des maladies aiguës on contagicuses. Près de Lyon, un hôpital d'enfants \*convalescents avait été installé, ainsi qu'un hôpital pour les tuberculeux rapatriés,

La Croix-Rouge s'est occupée de surveiller les convois de réfugiés dans les différents départements où on les dirigeait, en les faisant accompagner par des délégués. Elle s'est occupée, à Paris, de trouver des logements pour 2 500 réfugiés. Signalons en outre la création d'écoles de rééducation pour les mutilés, de centres agricoles, la réorganisation des fermes de la région du Nord, et enfin l'aide aux œuvres de guerre déjà existantes (réformés,



## Le Diurétique rénal par excellence

#### LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

PHÓSPHATÉE

L'adjuvant le plus sûr des cures

CAFÉINÉE Le médicament de choix des Le traitement rationnel de l'ar-cardiopathies, fait disparaître thritisme et de ses manifestacardiopathies, fait dis les cedemes et la dyspn force la systole, régularise le cours du sang.

LITHINÈE

par jour. -- Ces cachets sont en forme de cœur et se

PRODUIT FRANÇAIS

4, rué du Roi-de-Sicile PARIS

PRODUIT FRANCAIS

tuberculeux de guerre, 4 etc.). Il nous faut insister surtout sur l'effort fait pour les œuvres d'assistance infantile et antitubercu-

Œuyres d'assistance infantile. -- Le Bureau des enfants a été établi le 13 août 1917, sous la direction du Dr Palmer Lucas. L'asile de Toul, pour mères et jeunes enfants des villages bombardés par les gaz, a été ouvert le 28 juillet, pour 466 mères et enfants; un petit hôpital d'enfants, établi à côté de l'asile, avait soigné 23.1 enfants malades avant le rer novembre. Le dispensaire annexé au refuge avait traité 3 925 personnes.

A Naucy, des dispensaires ambulants furent établis, par le Dr Maynard Ladd, visitant six communes par semaine et fonctionnant dans les écoles, les usines ou les mairies. Le 16 novembre, 1 765 sujets avaient été traités. A Lunéville, on a créé un hôpital d'enfants de 20 lits et un dispensaire.

ATNesle, on a assuré la sur-



Carte postale de propagande de la Croix Rouge américaine (fig. 1),

veillance de 1 200 enfants avec petit hôpital et dispensaire fixe à Nesle, dispensaire ambulant pour sept villages des environs.

Outre ce qui a été fait à Évian, 60 000 francs ont été donnés pour envoyer dans un sanatorium méditerrancen des enfants rapatrics atteints de tuberculose gangliounaire. L'hôpital d'enfants convalescents du château des Halles (Sainte - Poy - l'Argentière), près Lvou, contient actuellement 40 cnfants; le nombre peut s'en accroître rapidement; 200 lits sont prévus.

La Croix-Rouge a participé également avec le gouvernement belge à l'établissement d'un refuge pour les enfants belges au monastère des Pères Chartreux du Claudier (Corrèze). Il v a là place pour mille enfants. En décembre, 600 enfants y furent installés avec personnel de la Croix-Rouge américaine qui a consacré 600 000 francs à cette œuvre.

A Châlons, la Croix-Rouge américaine a établi un dispensaire

# DIGITALINE criste

Académie de Médecine de Paris-Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

COLUTION on militions GRANULES BLANCS au 1/4 de milligr. GRANULES ROSES AMPOULES ou 1/4 de milligr. AMPOULES ou 1/10 de milligr

# NATIVELLE

. 2. Soul. Port-Royal. Paris TÉLÉPHONE : Gobelins 24-81

#### CABINET GALLET

FONDÉ En 1886

47. Boulevard Saint-Michel ... PARIS

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc. Service spécial de Remplacements Renseignements gratuits sur demande. - Rédaction d'actes

Nombreux postes à céder dans toutes régions.



TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

CÉRÉALES JAMEET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. ochure et échantillons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnil, PARIS Alcalin-Type, spécialement adapté
A LA THÉRAPEUTIQUE

C A S T P I O II F

# SEL HUNT

= GRANULÊ FRIABLE =

Pansement calmantela Muqueuse stomacale"

ACTION SURE

INNOCUITÉ ABSOLUE

Le Sel de Munt réalise l'Alcalin-Type spécialement pdapté à la Thérapeutique Gastrique. Malgré as surprenante efficacité, il ne conlient ni opium, ni codéine, ni cocaîne, ni substance toxique ou alcaloïdique quelconque: dans les crises douloureuses de l'hyperchlorhydrie, il supprime la douleur en en supprimant la cause même. Pas d'accoutumance: le Sel de Hunt poduit toujours les mêmes effets aux mêmes doses. — On le trouve dans toutes les Phie. Envoi gratuit de Flacons de

SEL HUNT

MM. les Docteurs pour leurs Essais, ainsi qu'aux Hôpitaux et Formations Sanitaires

militaires

Le Sel de Hunt est "priable", c'est-à-dire qu'il se délite dans l'eau en donnant, après agitation suffisante, une dilution homogène de poudres impalpables. On doit, en général, utiliser cet avantage qui en assure l'action uniforme (pansement calmant) sur la muqueuse stomacalle. Cependant, pour des troubles légers de la Digestion ne nécessitant que de faibles docs, ou à défaut de liquide sous la main, on peut aussi prendre le Sel de Hunt à sec.

EMPLOI AISÉ

ABSORPTION AGRÉABLE

SFI DE HUNT

LABORATOIRE ALPH, BRUNOT 16. Rue de Boulainvilliera, Paris (16°

annexé à la maternité fondée par les Anglais et la Société des amis; un dispensaire analogue fonctionne à Vitry-le-François pour femmes et enfants.

A Paris, quatre dispensaires pour enfants ont été institués en connexion avec ceux établis par l'Association Rockefeller, rue Boissy-d'Anglas, dans le IXe et le Ve arrondissement, à Levallois-Perret (nourrissons).

Action antituberculeuse. — La Croix-Rouge a recueilli l'héritage de l'œuvre des tuberculeux de la guerre avec le projet de sanatorium à Yerres et une somme assez importante. Elle a fondé ou apporté son concours aux œuvres suivantes :

Hôpital Sainte-Eugénie, près Lyon, avec 220 lits pour les tuberculeux rapatriés. Cet hôpital, ouvert le 5 décembre, contenait 50 malades en janvier. Les hôpitaux de Lyon ont fourni le matériel; le personnel est américain.

Sanatorium Edward L. Trudeau. — Sanatorium pour 200 fenunes ou cufants. Il a été ouvert le jour de Noël au Plessis-Robinson avec la coopération de la Société des amis. Il est offert pour la durée de la guerre, plus six mois.

Sanatorium de Bligny. — La Croix-Rouge américaine a assuré l'achèvement d'un bâtiment qui a dû être terminé le 15 janvier et permettra d'avoir 300 lits de plus pour les soldats tuberculeux. La somme de 408 600 francs a été donnée par la Croix-Rouge.

Sanatorium de Yerres. — En janvier, on espère ouvrir avec 50 malades ; ultérieurement il y aura 200 lits, L'hôpital Saint-Joseph a reçu 285 000 francs pour l'établissement d'un sanatorium de 125 lits avec dispen-

Signalons toute une série de dons et d'améliorations dans les baraquements réservés aux tubereuleux dans divers hôpitaux.

De même, en dehors de Paris, 39 hôpitaux contenant des tuberculeux ont reçu 111690 francs, et une somme double est prévue pour d'autres hôpitaux.

Tet est le résumé de l'action directe, déjà fort importante, accomplie en moins de six mois par la Croix-Rouge américaine dans le domaine de la lutte antitubereuleuse et des œuvres infantiles.

Mais à côté de l'action directs, la Croix-Rouge américaine s'est préoccupée de préparer celle-ci, par des mesures indirectes, qui n'ont pas une importance moindre.

Ces mesures sont de deux ordres: 1º la préparation et l'instruction des infirmières visiteuses; 2º la campagne de propagande.

La préparation et l'instruction d'un graud nombre d'unfirmières visitenses est indispensable à l'extension des mesures concernant la préservation et les soins à donner aux tubereuleux, aussi bien qu'à celles qui intéressent la défense contre la mortalité infantile.

Un double enseignement a été institué dans ce but. Le premier, sous les auspices de la mission Rockefeller, concerne les infirmières visiteuses pour la lutte antituberculeuse; cet enseignement avait d'ailleurs été déjà

# DIGITALINE CRISTÉE PETIT - MIALHE





FABRIQUE DE BANDAGES HERNIAIRES
CEINTURES ABDOMINALES, SANGLES, BAS A VARICES, ORTHOPÉDIE, SUSPENSOIRS, ETC.

### HENRI WICKHAM

Ancien externe des Hopitaux de Paris

15, Rue de la Banque, 15

PRIX SPÉCIAUX RÉSERVÉS AUX MEMBRES DU CORPS MÉDICAL



organisé antérieurement par les Drs Guinon, Küss et Rist. Quatre écoles fonctionnent : Au dispensaire Léon Bourgeois :

A l'hôpital-école de la Glacière;

A l'école de la rue Vereiugétorix;

A l'hôpital Bretonneau, En outre, le Bureau des enfants a fondé, avec l'aide de la Ligue contre la mortalité infantile, un enseignement pour la formation des

talité infantile, un enseignement pour la formation des visiteuses d'hygiène infantite, qui est ouvert depuis le rer mars à la Fondation Budin, 91, rue Falguière.

La camptagne de propagande, indispensable pour l'éducation populaire en hygiène sociale, sans laquelle toutes les mesures prises risquent d'être inefficaces, a été envisagée d'une façon méthodique par la Croix-Rouge américaine. Elle a décidé de créer un centre d'hygiène, ayant comme cherne de tresult un éfect.



### REVENDICATIONS DES BÉBÉS

AU DES ENFANTS & CROIX-ROUGE AMÉRICAINE

champ de travail un dépar-Carte postale de propagande de la Croix-Rouge américaine (fig. 2). cartes postales, très éduca-

tement français. Le département choisi est celui d'Eure-et-Loir.

L'inauguration de la campagne d'hygiène a eu lieu le dimanche 6 janvier 1918 à Chartres, au Théâtre municipal, sous la présidence de M. Borromée, préfet d'Eure-et-Loir, assisté du Dr Farrant, président de la Commission Rockefeller, des professeurs Miller, Palmer Lucas et Gunn.

Après le discours de M. le préfet d'Eure-et-Loir et de M. Farrand, la campagne d'éducation populaire a commencé immédiatement par une causeric du Dr Méry sur la lutte coutre la mortalité infantile et une causerie de M. Antiguat sur la lutte antituberculeuse. Ces causeries out été suivies de projections, montrantla facon dont on soigne les bébés, divers épisodes de la défense antituberculeuse. En outre, distribution de nombreuses



tives, de tracts simples et apposition d'affiches, etc. Campagne de propagande par la parole, par l'affiehe,

Campagne de propagande par la parole, par l'affielle, par les cartes postales et les tracts, par le cinématographe. J'y ajoute une petite exposition d'hygiène simple montrant des objets comme les crachoirs, etc.

L'assistance était fort nombreuse; elle ne l'a pas été moins à Dreux, où le Dr Léon Bernard a fait une conférence sur la Intie antituberculeuse.

Successivement des conférences analogues ont été faites dans tontes les communes importantes du département. En une semaine, à Chartres et dans einq communes importantes voisines, on avait pu réunir 5 670 auditeurs;

à Dreux et dans quatre communes importantes, 5460.

La campagne de propagande a continué depuis dans les antres cantons et arrondissements.

Des dispensaires autituberculeux ont été fondés à Chartres, Châteandun et Dreux.

La Croix-Rouge a donné 20 000 frances pour les famillées des réformés tuberculeux, en Enre-et-Loir. An point de vue infantile, des conférences très simples, concernant les soins à donner aux belbés, seront instituées dans les écoles de filles. Un centre d'élevage, pour les nour-tissons à séparer des familles oû régne la tubérculoss sera créé en collaboration avec l'œuvre Granceles.

La campagne de propagande ne limite d'ailleurs pas son action au département d'Eure-et-Loir.

La Croix-Rouge américaine prépare actuellement une exposition permanente concernant la lutte antituberculeuse et tout ce qui regarde l'hygiène de l'enfant (nonrrisson, enfant de la maternelle, écolier). Il y aura une. salle d'exposition avec ces diverses sections, et une salle de conférences et projections einématographiques.

Cette exposition, d'une durée d'un mois, sera tenuc successivement dans diverses grandes villes de France; elle commencera à Lyon le r<sup>er</sup> avril.

Telle est l'œuvre déjà considérable accomplie par la Croix-Rouge américaine dans le domaine de l'hygiène sociale, tels sont les projets d'action, dans leur ampleur vraiment magistrale.

Nous ne saurions être trop reconnaissants à nos amis d'Amérique, de tous les concours qu'ils nous 'apporteut et surtout de l'esprit qui les dirige, Qu'il me soit permis de rappeler, en terminant cette analyse de l'œuvre de la Croix-Rouge amériaine, les paroles citéces par M. Chevillon dans sa préface à la probehur d'U. Kelloog;

« Nous savons unaintenant que votre cause est notre cause, celle de l'humanité, du droit courte la force, de l'esprit contre la matière, de la civiliaation contre la barbarie, celle du bieu contre le mal. Nous avons compais que cette guerre est la plus grande des guerres de reiligion, et c'est en cròisé que nous venons, conime c'est en croisés que sont venus les vôtres, au temps de Lafayette et de Rociambeau, se battre pour la liberté d'un peuple. Aujourd'hui comme alors, nous sentons que la Přance est le rempart de la civilisation. Il ne faut pas qu'elle chancelle, il est nécessire qu'au sortir de cette lutte, elle reprenne son rôle dans l'histoire, et pour cela, pendant qu'elle se dépense sans compter, nous venons, en attendant de nous ranger à vos côtés, panser vos blessures, et vous ranimer pour le bon combat.

### Reconstituant général

Suraliment phosphoré Stimulant de l'hématopoièse

# PHYTINE CIBA

M Principe phospho-organique des végétaux M

La seule préparation phosphorée contenant 20 % de phosphore assimilable combiné aux bases alcalino-terreuses

## CACHETS, GRANULÉS, GÉLULES

le problème de la médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la phytine

Échantillons, Littérature Laboratoires Ciba, O. ROLLAND, Ph. à St-Fons (Rhône) Convalescence
Surmenage
Anémie
Chlorose
Anorexie
Neurasthénie et

Rachitisme Consolidation des

Cals

ADULTES :

I à 2 grammes par jour

ENFANTS :

#### UN CAS D'ALLAITEMENT TARDIF

Dans la masse de documents qui sont conservés au palais de justice de Montréal, Il y a des faits à révéler qui pourralent probablement intéresser œux qui s'occupent de l'histoire de la médecine et de la chirurgie au canada, sons le régime français. En voici un public récemment dans l'Union médicale du Canada par M. Massoutte, directeur du bureau des Archives de Montréal.

Un marchand de Montréal, Pierre Roze, souffrant d'une maladie qui devait être contagieuse, engagea une sauvagesse pour l'allaifer! Le malheureux n'en mourut pas moins, quelques semaines plus tard, et comme sa nourrice n'avait pas reçu son salaire, elle réclama ce qui lui était dit par une requête adressée au lieutenaut général civil et criminel, c'est-à-dire au juge de la prévôté de Montréal.

Voici le texte de la requête :

A Monsieur le Lieutenant général de Montréal,

Supplie humblement, Marie Chambli, et vous remontre qu'elle anroit aletté le sr Pierre Roze environ un mois et deuni, pour raison de quoy, ledit Roze Iny avoit promis, en présence de monsieur de Marieour et de François Roze de l'habiller à la françoise de pied en cap. Et comme le dit Roze est décédé depuis trois à quatre jours sans avoir satisfait à sa promesse. Elle a recours à vous pour y estre pourveu.

Ce considéré, Monsieur, il vous plaize avoir égard aux paines et risques dans laquelle ladite supliante est exposée à contracte la maladicé dudit défunt Roze, Et en couséquence de la promesse dudit Roze, Et après avoir entendu le dit sieur de Narieour et le dit François Roze son frère, à tels jour et henre qu'il vous plaira, ordonner au sieur Pascaud, l'exécuteur de son testanent, de me fournir les choses qui me serout uécessaires pour m'habiller suivant ma condition de pied en cap, conformément à la dite promesses, Et vons fércz justice.

ARDOUIN, fesant pour la suppliante.

Soient assignés le dit sieur l'ascaud et le dit sieur de Mariconr et le dit Roze à comparaître par devant nous en nostre hostel, mardy prochain, heure d'audience. Mandons, etc. Pait à Villemarie le 17° jour de fév. 1702. UCLIEREAU DE ST-DENIS.

Trois jours après, le 20 février, le juge procédait à l'inventaire des biens de feu Pierre Roze, en présence des sieurs Pierre Richier Coulonge, Jean Jacques Le Ber et Francois Roze, frère du défunt.

Sans doute, la sauvagesse reçut le prix de son scrvice.

#### TRAITEMENT DES MALADIES A STAPHYLOCOQUES

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'après la Méthode de GRÉGOIRE et FROUIN

Par le

## "STANNOXYL"

\_\_\_ (DÉPOSÉ) ===

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Académie des Sciences.

COMMUNICATIONS | Académie de Médecine.

(en Mai 1917) Sociét

Société Médicale des Hôpitaux. Société de Chirurgie.

4 fr. 50

Le flacon de 80 comprimés

Thèse de Marcel FÉROL (Paris 1917).

Laboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, PARIS

#### REVUE DES THÈSES

Les acquisitions récentes de la symptomatologie des sciatiques médicales (P. Aulagnier, Th. Paris, 1917).

Les signes classiques sont trop subjectifs ; à côté d'eux, il convient de ranger un certain nombre de signes nouvcaux, objectifs et permettant « surtout d'écarter l'hypothèse d'une simulation «. a) Altération du réflexe achilléen (Babinski), aboli dans la moitié des cas; b) modifications des autres réflexes du membre inférieur (médio-plantaire, tenseur du fascia lata, etc.), et dissociation de ces réactions et de celles du réflexe achilléen, ce qui est intéressant par le diagnostic de lésion radiculaire; c) signe de flexion dugros orteil, deuxième phalange, par percussion du tendon d'Achille, signe de sciatique vraie pour Villaret et Faure-Beaulieu; d) phénomènes traduisant l'irritation de voisinage du plexus 'ombaire : modifications des réflexes rotulien, erémastérien et surtout du réflexe abdominal, exugéré du côté malade (signe de Pisani); e) exagération fréquente de la contractilité idio-musculaire; f) ascension talonnière du côté malade (discordance talonnière de Sicard) ; g) limitation de la flexion du tronc par la manœuvre de Néri (les bras restant croisés sur la poitrine, etc.); h) hyperalbuminose du liquide céphalo-rachidien

De l'imprégnation maternelle ou télégonie (A. Tcherepoff. Th. Paris, 1916).

Bien des faits de télégonie rapportés dans les différentes espèces animales paraissent récllement exister. Dans l'espèce humaine, les faits rapportés peuvent se prêter à des interprétations diverses : « On doit néanmoins les accepter, bien que leur exactitude soit difficile à contrôler. Des réactions méningées au cours de l'intoxication

gravidique (G. Dumontet, Th. Paris, 1917). Au cours de l'éclampsic, syndrome d'intoxication gravidique, la réaction méningée a été constatée anato-

miquement (polynucléaires intacts comme dans les réactious méningées aseptiques), mais ne paraît pas lui donner un cachet clinique spécial.

Propriétés biologiques du sérum chez la femme enceinte (G. Ecalle, Th. Paris, 1917).

Cet important travail étudie quelques-unes des réactions que «l'agression fœtale» provoque dans l'organisme maternel et rapporte les observations faites au cours d'expériences poursuivies au laboratoire de la clinique Tarnier, Parmi ces réactions, sont étudiées spécialement celles provoquées dans le sérum maternel: 10 par la présence d'anticorps antiplacentaires; 2º par la présence de ferments protéolytiques antiplacentaires; 3º par un indice antitryptique du sérum plus élevé (cette dernière réaction n'est cependant nullement spécifique de la grossesse et se retrouve dans un grand nombre de maladies). La plupart de ces réactions paraissent présenter des rapports étroits avec les lipoïdes du sérum : cette partie de la thèse est, par suite de la guerre, restée inachevée; cependant G. Ecalle a pu constater: 1º qu'il existe pendant la grossesse un état d'hyperlipémie et d'hyperlipoïdémie; 2º que le pouvoir activant du sérum visà-vis du venin de cobra est plus élevé chez la femme enceinte, qu'il augmente progressivement au cours de la grossesse, semblant plus élevé chez la femme atteinte d'accidents d'auto-intoxication gravidique. La méthode de dialyse pour déceler les ferments protéolytiques antiplacentaires (Abderhalden) a donné 33 p. 100 d'insuccès, principalement chez des femmes ayant eu des hémorragies abondantes ou résorbant une collection sanguine on purulente, ou atteintes de cancer. En résumé, « AUCUNIE DES RÉACTIONS QUE NOUS AVONS ÉTUDIÉES NE PERMET DE FORMULER UN DIAGNOSTIC ABSOLUMENT CERTAIN DANS LES CAS DE GROSSESSE DOUTEUSE \*.



#### REVUE DES SOCIÉTÉS MÉDICALES

#### RÉUNION MÉDICO-CHIRURGICALE DE LA XXº RÉGION

Séance du 9 février 1918.

M. Basset présente :

ie L'observation et la radiographie d'un blessé atteint de luxation bilatérale du semi-lumaire réduite, et de fracture bilatérale du seapholde passée inaperçue à la radioscopie, traumatisme intéressant par la symétrie presque absolue des lésions. L'auteur insiste une fois de plus sur la nécessité d'une radiographie pour le diagnostie des lésions carpiemes.

2º L'observation d'un malade actuellement guéri atteint d'un sarcome volumineux accolé au grele opéré, au cours d'un erise d'occlusion. Il s'agissait d'un sarcome fuso-cellulaire très mobile, bieu limité, sans réaction ganglionnaire, communiquant avec la lumière intestinale par un fover de néerose de la tumeur.

M. L. BORY présente un malade atteint de maladle de Hansen et quelques nouveaux moulages en cire reproduisant deux variétés de lèpre et des eas d'herpès circiné trichophytique.

M. Bory étudie eu outre la nature de la substance des sérums syphilitiques qui intervient dans la sigmaréaction (Réaction de Wassermann).

Il croit que cette substance, en tant que produit spécifique, a t'estite pas. Ce qui parati, dans la réaction de Wassermann, provoquer la fixation du complément au l'antigène, c'est un excès assez considérable de la sérumgiobaline. Au laboratoire de l'Hôpital 28, M. Bory a pur fealiser en effet tous les degrés de la réaction de Wassermann la plus typique, en remplaçant le sérum spécifique par des solutions de globuline de chevel à des taux de concentration de plus en plus grands.

MM. Lœper et Wagner présentent :

16. Un eas d'endocardite uicéro végétante avec abcès sous-valvulaire de la paroi: il s'agissait d'un jeuue homme de vingt-deux ans atteint d'endocardite trois mois avant et dont l'infection subitement réveillée aboutit à une mort rapide par œdème pulmonaire aigu. On découvrit à la néeropsie, au-dessous d'une valvule largement ulcérée, un petit abeès, gros comme une lentille, entouré de petits foyers hémorragiques en voie d'évolution purulente.

2º Un cas de thrombophiébite cancéreuse de la sousciavière consécutive à un néoplasme latent du pylore, et s'étant développée au contact d'un noyau pleural de généralisation secondaire. L'examen histologique a montré de nombreux flots cancéreux du même type que la tumeur gastrique.

M. RASYOUI, présente deux blessés opérés: l'un présentant un ècitat d'obus pérfendique, l'autre un écitat ventriculaire gauche. Ces deux blessés ont gadri simplement. Un volet à charmière externe portant sur le 3 et de ôties gauches donne un jour suffisant sur le ceur gauche, Pour le cœur droit, il est indiqué d'éjouter au volet la résection temporaire d'un segment sternal ne comprenant que la moitié du sternum en largeur, de manêtre à mêmager une continuité osseuse qui reçoive le volet rabattu et permettre une restauration plus rapide que par des procèdés analogues plus mutilants. Ces deux opérations ont en outre fait de uouveau la preuve qu'un pneumothorax étabil lentement est très peu dangereux.

M. Rovin donne lecture d'une étude épidémiologique, sur le paiudisme, à Troyes. Troyes est une ville essentiellement malasine et humide, où le pàludisme a régné à l'état endémique jusque vers 1897. Depuis vingt ans, on arvait pas rélevé de cas de fièvres internittentes à Troyes ni dans les environs. Or, depnis la guerre trois cas autochtones vérifiés viennent d'éclater dans les environs de Troyes. Les anophèles publichent dans cette région où cautonnent de nombreuses troupes indigéues phas ou moins impalandées.

Des mesures de pétrolage et de désinfections'imposent d'urgence si l'on veut éviter la propagation du paludisme.

AFFECTIONS
DE L'ESTOMAC
DYSPEPSIE
GASTRALGIE

## VALS-SAINT-JEAN

ENTÉRITE nez l'Enfant ++ Chez l'Ad

VALS PRÉCIEUSE

### CRATÆGINE LEROUX

MÉDICATION CARDIO-TONIQUE SÉDATIVE (NON TOXIQUE)
Palpitations des Reveux et des Reurathéniques. Eréthime cardiages de toute ordre, des affections functionnelles
11 comme des affections regulatques du cour, Tachycardie casantielle parexytique, Golfre coophtalmique, etc. 11

20/CES : 18 à 20 noutes 2 on 3 fois por Jour.

E. LEROUX, 182, rue de la Convention, Paris, et toutes pharmacies

## SUPPOSITOIRE PEPET.

Antiasthme Bengalais

EFFFT RAPIDE et CERTAIN Asthme, Emphysème, Bronchites chroniques, Asthmed: Foins, Coryza Pax. 2°15.— Echantillons gratoits. FAGARD.23, N., Motto-Piguel, Paris

#### ARTHRITISME

DIATHESE URIQUE RHUMATISME — GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert
PAR LE LABORATOIRE ALPH. BRUNOT
et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Elimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse

# TRES EFFICACE

ABSOLUMENT INOFFENSIF;
Ni toxicité générale,
Ni texicité rénale.

— 2 Doses par jour, dans un Verre d'Lau — DANS LES ÉTATS AIGUS : 4 à 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT PARIS - 16, Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

## Dialyl Soluble dans l'Esu

Soluble dans l'Eau : " Cures d'esu diaipiès "

TOUTES

ENVOI GRATUIT de Flacons de "Dialy!" à MM. les Docteurs ainst qu'eux Hapitaux, Formations sanitaires Militaires et, individuellement, aux Soldats rhumatisants den l'adresse sera donnée par MM. les Docteurs au Laboratoire du "Dialy!"

## Dialyl

Solubio dans l'Esu : Cures d'euu diaigiès "

TOUTES

#### NOUVELLES

Nécrologie. - M. David, étudiant en médecine, délégué dans les fouctions d'interne, victime des gothas dans la nuit du 11 au 12 mars, décoré de la Légion d'honneur. La mort le frappe quelques jours après avoir rappé sa fiancée, étudiante en médecine, enlevée par une diplitérie maligne contractée au chevet d'un malade. M. Guénette, médecin sous-aide-major, et M. Esmeire, médeciu auxiliaire, frappés par le même obus devant leur poste de secours, - M. le Dr Vibert, médecin légiste. chef de laboratoire de médecine légale à la Faculté de Paris : nous adressous à Mme .Vibert l'expression de notre douloureuse sympathie. -- Mme Guinard, veuve du chirurgieu de l'Hôtel-Dieu. - Mme Mendelssohn et M. Jean Mendelssohn, femme et fils de M. le Dr Mendelssohu, correspondant de l'Académie de médecine, qui ont été tués par un obus allemand tombé sur une église de Paris le Vendredi saiut, à l'heure des offices. Nous exprimons notre douloureuse sympathie à M. le Dr Meudelssohn, de longues dates ami de la France.

Victime du devoir. - Le président du Conseilministre de la Guerre, a décerné la Croix de guerre au médecin-major de 1re classe de réserve Delpierre qui, ayant été blessé en se rendant à sou hôpital, a, malgré ses blessures, tenu à assurer son service.

Légion d'honneur. - Sont inscrits au tableau spécial pour chevalier :

BATHIAS (Frédérie-Louis-Jean-Marie), pharmacienmajor de 2º classe (active) à un centre hospitalier : pharmacien de grande valeur. A été grièvement blossé, le 5 septembre 1917, au cours d'un bombardement par avions de sa section sanitaire, alors qu'il s'était rendu spontanément au milieu des blessés pour maintenir l'ordre et le calme. A donné, après ses blessures, des preuves d'un beau courage et d'un grand sang-iroid.

TAPIE (Jean-Maurice-Alfred), médecin aide-major de 2º classe à titre temporaire (réserve) au 104º rég. d'infauterie: médecin aide-major de grande valeur. Depuis le début de la campagne n'a cessé de faire preuve de beaucoup de bravoure et du plus grand dévouement. A été blessé grièvement dans un poste de secours de première ligne, le 21 janvier 1018. Ambutation de la jambe droite. Une eita-

Citations à l'ordre de l'armée. - BADOLLE (Raymond), médeein auxiliaire au 1ºr bataillon du 16º rég. d'infanterie: médecin auxiliaire d'une grande conscience et d'un courage remarquable. Entre le 20 et le 28 sep-tembre 1914, a fait preuve du plus beau dévouement, allant chaque nuit relever des blesses en avant des

#### DIPLOME D'HONNEUR : LYON. 1914 1913. GAND : MÉD. D'OR - Prod

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerveux) Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses xvaxx gout. ach. repas. - 6, Rue ABEL, PARIS - Le Fl. 3 fr. - N/ sucre, n/ chaux, n/ a/co

CURE DE

GRAVELLE GOUTTE ARTERIO-SCLEROSE 

## Coaltar saponiné Beuf

Antiseptique, Détersif, Antidiphtérique Officiellement admis dans les Honttaux de Paris



Ch. LOREAU

#### INSTRUMENTS FT APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3hls. RUE ABEL - PARIS

Tél. Rog. 41-85

lignes. Blessé, le 1º octobre 1914, nº a pas voulu se laisser évacuer et a continué à soigner les blessés dans un poste de secours très exposé au feu ennemi, jusqu'au moment ou il a été fait prisonnier avec le personnel médical qui l'entouvoit.

PERTY (Constant-Auguste-Alexandre-Henri), médecimmajor de se classe au 401° rég, d'infinitreir imédecimmajor de haute valeur, d'une remarquable compléteux etchnique et d'un courage à toute épreure. S'est d'istingué par son dévouement et ses initiatives heuveuses dans le service des énocuations du 16 ovril au 7 mai 1917. A 4th blessel gritevement, le 5 noût 1917, en Belgique, on cours d'un voluet hombardement. Une citation.

Ètudiants en pharmacle. — M. Bouveri, député, demande à M. le ministre de la Guerre comment il se fait que les étudiants en pharmaclé à quatre inscriptions de l'école supérieure de Paris, ayant formé deux dennandes par la voie lidrarchique, pour suivre les cours du stage de trois mois aboutissant à la nomination de pharmaclen auxiliaire. n'iscitu sas encore obtem de résultent sas encore de resultent sas encore de résultent sas encore de resultent sas encore de res

Réponse. — Les étudiants en pharmacie, remplissant les conditions prévues par la réglementation actuellement en vigueur pour l'admission au stage, n'ont pu, en raison de leur grand nombre et des nécessités du service, être tous appelés jusqu'ici à suivre les cours du stage. Ils y seront appelés par séries successives. Une nouvelle série est áctuellement en préparation

Faculté de médecine de Toulouse. — Une chaîre de professeur titulaire est déclarée vacaute à la Faculté, un délai de cinquante jours est donné pour la production des caudidatures.

Musdum d'histoire naturelle. — Conférences publiques du dimanche. A quinze heures dans le graud amphithéátre du unuséum. Dimanche 14, avril : 1.a. côte des Somalis, par M. GRAYIRE. — Dimanche 14 avril : Les gites minéraux, par M. Stanislas MINUFERS. — Dimanche 58 avril : Les produits vegétaux de l'Indo-Chine, par M. H. LECONTE. — Dimanche 5 mai : Le graphite et les petites industries unidrafue à Madagascar, par M. Lecotx. — Dimanche 12 mai ; L'élevage du poisson, par M. ROULE.

Cours DE DOTANGUE (classification et families naturelles des phauérogames).— M. H. Luccontra commencera son cours le mercredi 10 avril 1918, à dix heures, dans l'amphithéâtre de la galerie de minéralogie, et le continuera les mercredi et samedi suivante.

sesmblée générale de l'Union des Syndieats médieaux de France. — Samuel 20 avril 1015, à 2 heures (asille des Sociétés savantes) Ordre du jour: Action de l'Union pendant la guerre. Organisation de la lutte autitubercu-leuse. Organisation de la lutte autitubercu-leuse. Organisation de la lutte autistyphilitque. Revision du urif des honoraires médieaux dit tarif Dubief. Exercice de la médêcine daus les pays envahis, après la guerre. Les intérêts des médecius mobilisés.

Les étudiants sous les drapeaux. — Le ministre de l'Instruction publique vient de décider que les étudiants des classes antérieures à la classe 1917 pourront, à partir du 1<sup>st</sup> avril 1918, faire acte de scolarité, prendré des inscriptions, se présenter aux examens autant que le leur permettront leurs obligations militaires. Les étudiants de la classe 1917 bénéficieront de la même mesure à partir du 1<sup>st</sup> jauvier 1919. Il est tenu compte en effet

aux étudiants de ces classes de ce qu'ils ont ou auront accompli leurs trois années de service actif et, tout en restant sous les drapeaux, sont ou seront passés dans la réserve de l'année active.

Des dispositions particulières sont prises pour les dispositions particulières de des époques différentes de l'anuée scolaire. D'autres s'appliquent aux étudiants du P. C. N. et aux étudiants en médecine, L'ensemble de ces dispositions forme une instruction ministérielle qui paraîtra dans un des prochains numéros du Journal d'épiciel.

au Journas opicies.

En Bulgarie — Les Bulgares ne paraissent pas avoir l'intention de s'endormir sous les faciles lauriers que leur a procurés Mackensen; ils mettent, semblet-tl, autant de soin à préparer l'appès-guerre, qu'ils en out mis à tromper les diplomates de l'Enteute. C'est ainsi que, le 1<sup>st</sup> jauvier 1918, s'est ouverte la Faculté de médecine de Sofia.

Depuis longtemps les étudiants eu médecine bulgares faisaieut leurs études soît en Russie, soît en France; n'est que dans ces dernières années qu'ils avaient fait connaissance avec la science allemande et austro-hongroise; depuis la guerre, l'influence des puissances centrales s'est naturellement fait sentire et îl est à craindre que, si nous mettons après la guerre autant de résolution que nous en avous mis avant à ar tien faire, la jeumesse bulgare, turque, et généralement balkanique, oublie définitivement la route qui conduit en France.

Quoi qu'il en soit, une Faculté huigare de médecine existe et fonctionne des maintenant; réserve faite d'un très petit uombre de professeurs alleunands et autrichiens, son personnel est buigare; tous les enseignements sont représentés, y compris celui de l'hygiène militaire, ce qui ne montre pas une grande confiance dans la future société des nations.

hègies générales d'affectation des officiers du service de santé. — Deux principes doivent présider à l'affectation des officiers du service de santé (médecins, pharmaciens et officiers d'administration):

1º La place naturelle des officiers du cadre actif est aux armées.

2º En ce qui concerne les officiers du cadre de complément, l'éloignement du front ne saurait avoir d'autre règle que l'ancienneté de classe aussi bien en médecine générale qu'en spécialités. Comme pour toute l'armée, la place des jeunes est à l'avant.

En conséqueuce : » Aucun officier du cadre actifinesera maintenu à l'intérier, sans une nouvelle proposition des directeurs des régions soumise à ma décision; s' en ce qui coucerne les officiers du cadre de complément, le tour de départ sen uniquement fondé, sur l'ége, en tenant compte des majorations d'ancienneté pour charges de famille, telles qu'elles sont prévues par les instructions en vigueur. Toute dérogation à cette rêgle feral l'objet de propositions motivées soumises à ma décision (Louis Mourfer, circulaire du 1.1 (Évrie 1018).

Les nominations à l'emploi de médecin et de pharmacien de 2º classe auxiliaires. — Le ministère de la Marine publie l'instruction suivante fixant les conditions d'accès à l'emploi de médecin et de pharmacien de 2º classe auxiliaires des étudiants eu médecine et en pharmacie, élèves de l'École de médecine navale de Bor-

deaux ou engagés pour la durée de la guerre, qui servent comme médecins ou pharmaciens de 3º classe auxiliaires (décision ministérielle du 6 mars 1918).

Les élèves du Service de santé de la marine, provenant du concours de 191 t ou de concours antérieurs, qui servent comme médecins ou pharmaciens de 3º classe auxiliaires, pourront être nommés à l'emploi de médecin ou de pharmacien de 2º classe auxiliaires au fur et à mesure des besoins du service, s'ils ont satisfait à un examen probatoire, écrit et oral, dont le programme a été publié au Journal officiel du 10 octobre 1917.

Les médecins et pharmaciens de 3e classe auxiliaires ne provenant pas de l'école de Bordeaux seront autorisés à subir le même examen en vue de leur nomination éventuelle audit emploi de médecin ou de pharmacien de 2º classe auxiliaires, s'ils réunissent les conditions de services suivantes:

1º Etudiauts possédant 12 inscriptions de médeciue à la mobilisation : deux années de services militaires ;

2º Etudiants possédant 8 inscriptions de médecine à la mobilisation : trois années de services militaires :

3º Etudiants possédant 12 inscriptions de pharmacie à la mobilisation : une année de services militaires ;

4º Etudiants possédant 8 inscriptions de pharmacie à la mobilisation (ancien ou nouveau régime d'études) : deux années de services militaires :

5º Etudiants possédant 4 inscriptions de pharmacie à la mobilisation (aucien ou nouveau régime d'études) : trois aunées de scrvices militaires

Pour les candidats de la ligne médicale, l'examen

05050505050 LITHIASE BILIAIRE

COLIQUE HÉPATIQUE - ICTÈRES etc.

INSUFFISANCES HÉPATIQUE & BILIAIRE :

HÉPATISME :: ARTHRITISME CHOLEMIE FAMILIALE

DIABÉTE PAR DYSHÉPATIE

TUBERCULOSE et SCROFULE

justiciables de l'Huile de Foie de Morus

DYSPERSIES HYPERCHLORHYDRIE :: PITUITE

MIGRAINE :: ENTÉRITES

COLITE MUCO - MEMBRANEUSE

CONSTIPATION :: HÉMORROIDES

ENTÉROPTOSE, GYNALGIES

ANGIOCHOLÉCYSTITES

FIÈVRE TYPHOIDE

INTOXICATIONS TOXHEMIE GRAVIDIQUE

DERMATOSES par DYSHÉPATIE : (Chlessma, Éphélides, Xanthemes, etc.)

DERMATOSES AUTO on HÉTÉROTOXIQUES

(Acné, Furoaculose, Pyodermites, etc.)
Maladies des pays chauds

CONGESTIONS DU FOIE HÉPATITES ET CIRRHOSES

(Alcoolique, Palustre, Syphilitique, etc.)

00000000000000

Névroses et Psychoses Dyshépat EPILEPSIE - NEURASTHÉNIE MALADIES INFECTIEUSES comportera deux épreuves, l'une écrite, l'autre orale. A. Epreuve écrite. - Cette épreuve comportera : 1º Une

question de sémiologie médicale générale ou de pathologie interne (étiologie, symptômes, diagnostic et indications thérapeutiques limitées aux indications usuelles);

2º Une question de sémiologie chirurgicale générale ou de pathologie externe (étiologie, symptômes, diagnostic, indications relatives à la thérapeutique et à la pratique chirurgicale) :

3º La rédaction d'un certificat d'origine de blessure ou de maladie :

4º La rédaction d'une ordonnauce médicamenteuse et prescription d'un régime.

B. Epreuve orale. - Cette épreuve comportera : 10 Des interrogations sur la pathologie interne ;

2º Des interrogations sur la pathologie externe;

3º Des interrogations sur la pratique chirurgicale élémentaire : 4º Des interrogations sur l'hygiène appliquée;

co Des interrogations sur les notions générales d'admi-

Le temps accordé pour les épreuves écrites sera de trois heures.

Pour les candidats de la ligne pharmaceutique, l'exament se composera de trois épreuves : une épreuve écrite,

une épreuve orale, une épreuve pratique. A. Epreuve écrite. - Elle comportera : 1º une question de physique ; 2º une question de chimie. Temps accordé :

trois heures. B. Epreuve orale. - Elle comportera: 10 des interro-

MÉDAILLE D'OR aux Expositions de GAND 1913 et PALMA-DE-MAJORQUE 1914 DIPLOME D'HONNEUR à CASABLANCA 1915

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE et BILIAIRE associées à la médication CHOLAGOGUE

Prix du FLACON en France : 6 fr. 60 Prix de la boîte de PILULES : 5 fr. 50 EN VENTE dans toutes LES PHARMACIES

Dépôt Général, Échentillons, Littérature LABORATOIRE de la PANBILINE ANNONAY (Ardèche) France

Cette medication essentiellement clinique, instituée par le Dr Plantier et sanctionnée par des milliers d'observations ou même d'auto-observations de confrères, est la senie qui, agissant à la fois son la décrétion et sur l'excrétion de la glande hegulque, combine l'opothérappie et les obolapques, utilisant par surroit les propriétés hydrogejaus de la glycritius. Elle consiliute une thérapeutique complète, en quelque sorte apéolfique des maladies du FOIE et des VOIES BILLAIRES et des syndromes énumérés plus haut qui en dérivent. Un traitement d'épreuves par la PARBILINE permet d'affirmer le diagnostic causal dans les cas incertains où il amène la guérison, au même

La PANBILINE, traitement total es maladies du FOIE et des VOIES BILIAIRES, combine synergique-ment en une association qui exalte urs propriétés :

EXTRAIT HÉPATIQUE EXTRAIT BILIAIRE EXTRAIT de BOLDO PODOPHYLLIN GLYCÉRINE PURE NEUTRE

NUSLICRE NUALCOOL Solution d'absorption facile, inaltérable, non toxique, bien tolérée, légèrement amère mais sans arrière-goût.

Se prépare aussi en PILULES.

POSOLOGIE

Une à quatre cuillerées à dessert de dix grammes ou 2 à 8 PILULES le matin à jeun, ou au début du repas, soit pure, soit dans une beissen froide ou tiède.— Demi-dose pour les Enfants.

**DÉPOT** ohez les DROGUISTES et COMMISSIONNAIRES en FRANCE, ALGÉRIE et COLONIES, BELGI-QUE, SUISSE, ESPAGNE, ITALIE, PORTUGAL, RÉP. ARGENTINE, CUBA, CHILL, etc.

acaeses eses ese e

le diagnosuc causai dans les cas intertants ou n'amente la guerison, au meme titre que son échec, aprés un temps d'application suffisant, autorise à recourir perméabilité des voies biliaires étant alors démontré extérieur à celles-ci, non lithiasique ou au-dessus des ressources de la A l'intervention chirurgicale, l'obstacle à la p médecine Agissant sur le tractus digestif, avant tout par le rétablissement de la biligenése normale, la médication exerce, en outre, bien que ne renfermant aucune drogue à dose porgativeou même laxative, que action directe sur la morfeirle et la sécrétoin de l'intentaqu'elle ramène à l'état phylologique dans les expériences de pertuions intestinale.
Dépourure d'éffet toxique ou nordi, ne réunissant que des produits bles consus est exposant à aucum maccomps, clie combine harmonissement il a substance de principales.
Les considerations de l'experience de consideration de l'intentique d'intentique d'année quantité de maccomps de l'experience de pertuions intestinale.
Les considerations de l'experience de sur les accordis de l'experience de l'ex

#### INSTITUT VACCINAL DE TOURS

Vaccin de génisse à haute virulence

En tubes pour 2 à 4, 20, 25 et 40 personnes (ces derniers en étain, vissés, s'ouvrant et se fermant à volonté), pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

P. GASTOU

HYGIÈNE DU VISAGE

### Formulaire Cosmétique et Esthétique

volume in-16 jésus de 314 pages avec figures, broché.....



SELLES EAUX

ALCALINES RECONSTITUANTES

SAINT-LÉGER \*\*\* ALICE Etablissement thermal ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

EAUX DE RÉGIME

Par EXCELLENCE des DYSPEPTIOUES RECONSTITUANTES des FAIBLES et des CONVALESCENTS

Échantillons GRATUITS aux Docteurs C'e de POUGUES, 15 & 17, Rue Auber, PARIS

PURGATIVE, DEPURATIVE, ANTISEPTIQUE

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

#### RECONSTITUANT

LE PLUS PHISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL

## RECALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une facon CERTAINE PRATIQUE

A BASE DE GELS CALGIOUES RENDUS ASSIMILABLES

EN POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS LA TRICALCINE EST VENDUE PURE

TRICALCINE

TRICALCINE

TRICALCINE

TRICALCINE

MÉTHYLARSINÉE ADRÉNALINÉE

FLUORÉE

CARLE DENTAIRE . TROUBLES DE DENTITION . DIABETE

gations sur la physique; 2º des interrogations sur la chimie : 3º des interrogations sur la pharmacie.

C. Epreuve pratique. - Elle comportera : 1º la préparation d'un on de plusieurs médicaments; 2º une ou plusieurs recherches analytiques.

Les épreuves écrites pour les lignes médicales et pharmaceutiques auront lien le 1er mai 1918.

La liste des candidats devra être adressée au département, sous le timbre « Service ceutral de santé », le 10 avril au plus tard.

Les centres d'examen seront fixés ultérieurement, ainsi que la composition du jury.

L'automobile du médecin. - M. Claussat, député, avant demandé à M. le ministre des Finances si l'Administration des contributions directes a le droit de réclamer à un médecin-major, sur le front depuis le début des hostilités, le paiement de la taxe afférente à une voiture automobile dont il ne s'est jamais servi depuis la mobilisation et qui est complètement démontée, ajoute qu'à la suite d'une réclamation de ce médecin, qui a été rejetée, l'Administration l'invite, sous peine de poursuites, à payer dans le délai de dix jours ou à s'expliquer devant 12 conseil de préfecture dans le même délai, alors qu'il se trouve actuellement au front, a reçu la réponse sui-

« Ainsi que l'a décidé le Couseil d'Etat par un arrêt du 18 mai 1917 (Couderc), le fait par un médecin mobilisé de s'être trouvé dans l'impossibilité de faire usage de la voiture automobile qu'il possède pour l'exercice de sa profession ne saurait lui conférer le droit d'obteuir la décharge d'une imposition établic conformément à la loi, la circonstance que, dans l'espèce visée ci-dessus, la voiture cu cause serait provisoirement démontée ne coustituant pas au surplus uu motif d'exemptiou. Le médecin dout il s'agit ne saurait d'autre part, en tant que mobilisé se trouvaut sur le frout, être actuellement poursuivi pour le paiement de sou imposition. »

Le prix du papler. - Le Courrier du Parlement indique l'augmentation énorme du prix du papier depuis

| quatre ans :            |             |        |    |         |     |
|-------------------------|-------------|--------|----|---------|-----|
| Année 1914 2º trimestre |             |        |    | 27      | 0   |
| _                       | 3°          |        | 13 | 30      | 50  |
| -                       | 4e          |        |    | 30      | 70  |
| Année 1915              | Ict         | *      |    | 31      | 20  |
| -                       | $2^{e}$     |        |    | 31      | 20  |
| *****                   | 3°          |        |    | 35      | 39  |
|                         | 4°          |        |    | 38      | ъ   |
| Année 1916              | rer         | -      |    | $^{42}$ | Þ   |
|                         | $2^{e}$     |        |    | 55      | 65  |
|                         | 3e          | -      |    | 6.4     | 35  |
|                         | $4^{\rm e}$ | -      |    | 67      | 9   |
| Aunée 1917              | Iet         |        |    | 68      |     |
|                         | $2^{c}$     | -      |    | 81      | 9   |
|                         | $3^{\circ}$ |        | 1  | oı      | 0   |
| _                       | Octo        | bre    |    | 17      | 9   |
| _                       | Nov         | anbie. | 1  | 30      | 9   |
| _                       | Déce        | mbre . | I  | 40      | 20  |
| Aruée 1918              | Jany        | ier    |    | 45      |     |
| _                       | Révi        | rier   |    | 160     | - 3 |

## Heca

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 par jour) | NERVOSISME

MONTAGU, 48, Boul, de Port-Royal, PARIS

(Bi-Bromure de Codéine)

SIPOP 448 TOUX periouses INSOMNIES PILULES (0,01) AMPOULES (0.02) SCIATIQUE NEVRITES

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS-

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique

Anorexie. Troubles digestifs. Adynamie, Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients ; tolérance parfaite (enfants

et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Liquide: 1 ou 2 cuilierées à soupe. Confiture: Enfants 1 à 2 cuillerées à café. MODE D'EMPLOI

RENSEIGNEMENTS & ECHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

## POUR L'ANESTHE

nage, oa tubes j s scellés, le met à l'abri de tou Pharmacie DUMOUTHIERS, 11, Rue de Bourgogne, PARIS.

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Traitement rationnel de la Phtisie, par le Dr Ch. Sa-BOURIN, 5º édition, 1917, 1 vol. in-16 de 475 pages (Massen et Cie. édit. à Paris).

Le succès des précédentes éditions de ce livre dit assez son mérite. Il s'adresse surtout aux tuberculeux auxquels il dit «l'histoire, les causes, l'évolution, les tenants et les aboutissants de leur maladie ». Il leur montre quelles sont les bases du traitement rationnel à opposer à leur mal. Voici bien des années que le Dr Sabourin mêne le bon combat, et les lecteurs de ce journal ont pu voir avec quelle verve et quel seus clinique et thérapeutique il exposait les questions de phtisiologie. Ils retrouveront, dans ce petit livre, les qualités d'exposition qui rendent si attrayants les travaux de son auteur. S'il s'adresse surtout aux malades, les médecins auront eux aussi intérêt à le lire et à y trouver sur les médications de la tuberculose et de quelques-uns de ses incidents, tels les accidents de surmenage, les douleurs thoraciques, les suppuratious éliminatrices, les rhumes, toute une série de notions personnelles à l'auteur et d'unc importance pratique considérable. Les pages qui terminentle volume, consacrées à l'hygiène sociale, la tuberculose et le mariage, la puériculture, sont des plus actuelles et complètent heureusement cet excellent livre de phtisiologie,

P. LEREBOULLET.

Manuel de technique chirurgicale, par le Dr G. Ma-RION, 4° édition, 1917, avec 1327 figures dans le texte et 49 planches en coulcurs hors texte (Maloine et fils, Paris).

Il n'est jamais trop tard pour signaler un bon livre à l'attention des étudiants et des praticiens, et le Manuel de tribuique chirurgicale de Marion est de tous points excellent. Son grand succès, qui se renouvelle à chapet dédition, atteste sa valeur. On ne pouvait reprocher aux éditions précédentes qu'une iconographie un peu trop schématique; le texte clair, net, renfermant tous les détails indispensables, cht gagné à être mis en valeur par des figures plus élégantes. Voils qui est ait maintenant, et ce Traité de technique chirurgicale, que Marion initiule trop modestement Manuel, avec son [conographie nepresque entiférement remaniée, avec ess 49 planches en couleurs hors texte, me paraît actuellement bien près de la perfection.

Les premières heures du blessé de guerre (du trou d'obus au poste de secours), par les De Bertein et Nimher, un volume de la collection Horizon, 1918, 1 vol. in-18, 4 fr. (Masson et Ce, édit, à Paris).

Voici un petit livre bien intéressant dont on attendait depuis longtemps l'apparition. Il est consacré à l'organisation et au fonctionnement du service de santé régimentaire, au transport du blessé et aux soins qu'il reçoit dès les premières heures onis suivent la blessure.

Les auteurs ont résumé en plus de 100 pages le fruit de leur expérience sous une forme très vivante, très intéressante, en ornant leur texte de belles photographies et de bonnes figures schématiques.

Dans un dernier chapitre et comme conclusion, ils précisent leur conception de l'organisation du service de santé de première ligue qui, pensent-ils, serait susceptible de remédier aux défectuosités présentes et d'apporter au blessé des soins plus parfaits.

ALBERT MOUCHET.

Les blessures du cerveau, par le Dr Charles Cha-Telin, 2º édition, 1918, un volume de la collection Horizon, 1 vol. in-18, 4 fr. (Masson et Cle, édit., à Paris).

Le livre de Chatelin a atteint rapidement sa 2º édition. C'est dirc qu'il fut goûté du public médical, et il méritait largement ce succès.

Neurologiste averti, Charles Chatelin avait extrait du matériel clinique incomparable qui lui était fourni dans le service de son maître, Pierre Marie, une «substantifique moelle» très précieuse pour tous ceux qui voulaient se tenir au courant des désordres succéphaliques causés par les Diessures du crâne et de leurs séquelles plus ou moins tardives.

La partie chirurgicale, rédigée par de Martel et qui tait jointe à la partie médicale de Chatelin dans la première édition, en est actuellement séparée. Chatelin a pu ainsi donner plus de développement à son livre. Toute cette pathologie chérbrale coricale, si dévelopée par les blessures de guerre, fait l'objet d'une description clinique claire autant qu'approfondie et dont on doit grandement féliciter l'auteur.

ALBERT MOUCHET.

Dans tous les cas où vous ordonniez l'UROTROPINE, prescrivez

#### PILEGERMINE CORE

ANTISEPTIQUE INTERNE PARFAIT COMPRIMÉS DOSÉS à Ogr. 50 (3 à 6 par jour) ECHANILLONS GRATUITS : 4. Paul Poissonnière, PARIS uberculoses ronchites atarrhes

es Émulsion MARCHAIS

hospho-Créosotée

## Extraits OPOTHERAPIQUES INJECTABLES

OVARIQUE, THYROÏDIEN, HEPATIQUE, PANCREATIQUE, TESTICULAIRE, NEPHRETIOUE. SURRENAL. THYMIOUE. HYPOPHYSAIRE

CHAIX & C", 10, Rue de l'Orne, PARIS. - (Téléph.: Saxe 12-55).

#### VARIÉTÉS

rien à côté de

#### LES REVENDICATIONS D'UN FRATER EN 1715

Par le Dr J. ROSHEM.

Il ne faut pas juger les livres sur la mine,

Quand j'ouvris le petit opuscule intitulé « La peine et misère des garçons chirurgiens antrement appelés Fraters», je ne manquai pas d'être mis en défiance par le présomptueux sous-titre que voici ; « Representez dans un entretien joyeux et spirituel d'un garçon chirnrgien avec nu clere ».

N'est-il pas lécitime de tout craindre d'un auteur qui vons amionee à la première liene que son ouvrage sera joyeux et spirituel; il en est généralement de lui comme da monsicar qui vous « en raconte une bien boune », et qui commence, poursuit et termine son récit sans amener sur le visage déçn de ses auditeurs autre chose qu'un sonrire de politesse, pent-être même de pitié.

Ainsi i'entrai dans ma lecture avec une idée préconcue. J'avais tort. Les doléances de notre frater sont d'un ton sonvent joyeux, d'une pensée quelquefois spirituelle; elles piquent la curiosité de l'amateur de vieilleries, en un mot elles amusent." Elles m'out paru dignes d'être exhnuées.

Tautôt en prose, tautôt en vers, le garçon-chirurgien, « autrement appelé frater », nous expose ses misères dans nue conversation qu'il tient avec nu clere de proenrenr, sou camarade. Les deux compères, qui ne dédaignent pas les joies de la bonne chère, d'un lit donillet où I'on dort longtemps, d'une bouteille seru vidéc, et même d'une jolie maîtressé, se piquent aussi de littérature, et dès le début le clerc en laisse échapper l'aven. C'est l'entrée en matière ; il reproche an frater de n'avoir pas encore tenu la promesse qu'il lui a faite de lui raconter ses peines, alors que, dit-il, « j'ai fait antrefois uue peinture assez naïve des micunes et de celles que sonffrent tous nos confrères chez MM, les procureurs ; et afin de vons en rafraîchir la mémoirc de temps en temps. je n'ai pas dédaigné même d'en composer un livre en vers, qui court imprimé dans les mains de tout le monde et qui ne lui a pas déplu ». Le frater s'excuse, c'est le temps qui lui a manqué, il a tant soufiert, il est si malheureux que les tourments de son confrère de la basoche lui ont semblé des roses auprès des épines qui lui sont

réservées. « Oui, tout ee dont vous vous plaignez n'est

Ce qu'on sonfire en la maison De Messieurs de la chirurgie : Et vos plus piquantes douleurs Ne sont que roses et que fleurs Oui n'entrent point eu parallèle Avec la persécution Qu'uue chirurgienne cruelle Exerce daus sa passiou. .

Sans nous attarder à juger du point de vue poétique ces fleurs qui entrent en parallèle avec la persécution, arrêtous-nous à cette chirurgienne cruelle.

A l'époque, vous le savez, confrère, une chirnrgienne ne pouvait être que la femme du chirmgien. C'était toute sa fierté et sa gloire. Quantum mutatus ab illo / Elle veil-



## Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la

PHOSPHATÉE L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le remède le plus heroïque pour le brighti-que comme est la digitale pour le cardiaque.

CAFÉINÉE Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître les œdèmes et la dyspnée, renforce la systole, régularis

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'ar-thritisme et de ses manifesta-tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires.

er. - Ces cachets sont en forme de cœur et se

PRODUIT FRANÇAIS 4, rue du Roi-de-Sicile

PRODUIT FRANCAIS

lait sur la maison, elle défendait de sou micux les intéctis tu maître parti dés le matin visiter ses malades, panser ses blessés, faire sa tommée de saignées. Le frater restait le plus souvent au logis. C'est le principal grief de notre bomhomme que ectte autorité impériense et souvent tracassère de la chirurgienne ernelle, et s'il y avait en, à cette heureuse époque, nue grève de fraters, auf doute que la première revendication ent visé ce point capital. Leurs femmes uous commandent à la baguette, nous envoient par tous les logis où il est besoin de faire des barbes, nous évelllant dés le poitroi-Jaquet pour ouvrir les boutiques. Elles nous obligent de garder la maison toutes les journées, de erainte que l'absence d'un garçon ne fasse perfet les pratiques.

L'indignation du pauvre frater est telle, sa rancune contre les femmes de chirurgiens est si nourrie et si tenace qu'il y revient à plusieurs fois et notamment en ces vers qui sont parmi les moins mauvais:

> Si, poussé d'un désàr d'apprendre, Un frater va se présenter, Monsleur s'en ira consulter Madame, si l'on doit le prendre : « Mon ceur, dit-ll, vois ce garçon, Il n'a pas mauvajes faqou. Mais la dédaigneuse examine Le punvre homme de bas en haut, Et s'il ne plait pas dans sa mine, Ce n'est pas ce qu'il lui faut.

La belle-mère de Madame, Plus maigre qu'un corps desséché, De sa poitrine ayant eraché Cent fois jusques à rendre l'âme, Ponyant à neine faire un ms. Vient toutefois dire tout bas
Ces sols mots d'une vols étique :
«Si ce garçon au temps passé
"fut cuiré dans notre boutique,
Ou l'én aurait bien-tôt chassé;
Ithisi comme le mouile change;
Tous les Jours j'en vols des effets;
Nuis i avonse que des geus bien faits;
Mais, 6 mitation cirange;
A présent je river vols jass uv,
A présent je river vols jass uv,
A présent je river vols jass uv,
A priest, ectle meinse horrible
Ayant réspiée queque peu,
Traine sa cureause terrible,
It à re renuel auprèe du feu.

Le tableau ne manque pas de vigueur, s'il manque de charmes. Et dire que tout dépend de la volonté de ces dames; le chirurgien ne décide rien par lui-même. Un pauvre frater se présente:

> Mousicur Iui dit: «Venez demain, Ma femme est à présent en yille, Flu cela je rini point de yénx, Je remets le tout à soi choix: Si votre mine la contente, Vous pourrez lei demeurer; Consolez-vous en votre attente, Je ne vous puis rien assurer. »

Sur ces paroles ambigués, le frater attend. S'il ne plait pas, il va traîner ses chausses plus loin, cherchant ailleurs sa subsistance. Si, par une chance imprévue, Madame daigne l'accepter, il entre en fonctions.

Scra-t-il heureux? Vous allez en juger. Le dédie les lignes suivautes à tous ceux qui de nos

jours se plaignent de leur condition.

# DIGITALINE cristin

Académie de Médecine de Paris. Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

SOLUTION au millième
GRANULES BLANCS
au 1/6 de milligr.
GRANULES ROSES
au 1/10 de milligr.
AMPOULES au 1/6 de milligr.
49, Boul. Port-Royal, Paris.

# NATIVELLE



FABRIQUE DE BANDAGES HERNIAIRES
CEINTURES ABDOMINALES, SANGLES, BAS A VARICES, ORTHOPÉDIE, SUSPENSOIRS, ETC.



Ancien externe des Hopitaux de Paris

15, Rue de la Banque, 15

PRIX SPECIAUX RÉSERVÉS AUX MEMBRES DU CORPS MÉDICAL

TRAITEMENT, DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS



THATTEMENT, UIETETIQUE DES MALADES, GUNVALESGENTS, VIETLARIDS
ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS

FARINES MALTÉES JAMMET

ARISTOSE - GÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC. CIÉRÉALES JÁMMÉET pour Décoctions - CÁCAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, mª JAMMET, 47, Ruo de Milromeshil, PARIS

Lisez ces tristes jérémiades, en pensant à eeux de nos contemporains qui, non contents du repos hebdomadaire, «luttent» pour la semaine anglaise — jaloux d'imiter nos grands alliés d'outre-Manche, au moins dans leurs loisirs.

Le pauvre frater est bien éloigné d'un tel paradis torrestre :

> Ou entre sous condition Que jaunés suns permission On n'fra faire un tour cu ville; Si Monsièur ne veut consentir A la liberté de soritr, I faut que le fratter demeure Tout un jour dans l'ostvedé, Sous, cepérer une seule licure Dure et réponresse contrainte Ceux d'un plus servie meller, Tel que peut être un savetier. Le hundi peut sortir saus erabite.

Le garyon chirurgien doit être toujours prêt à courir oi le malade l'appelle, et parfois — Dus modesgement — il lui faut sans délai se reulre chez le client pressé de se faire faire la barbe. Heureussement îl a pour se consoler la convietion que son état est moiss «servile », il a beau le dénigrer et s'en plaindre, au fond, îl en est fier. Il s'étend avec complaisance sur les difficultés de la saignée, et le mérite de celui qui la sait habilement pratiquer.

« A dire le vrai, c'est un graud point de savoir bien assider; eu comme le corps est entre antres partiles composé de veines, nects, artères, muselse, artilages, il est très dangereux, en ouvrant celle-là, de piquer et toucher ceux-c. Et quoique la structure des hommes soit semblable, néanmoins les mus sont pins difficiles à saigure que les autres, soit à raisen de la trop grande réplétion que fait la graisse, et qui, ensevelissant les vaisseaux, les rend presque invisibles; soit à cause, s'ils sont visibles, qu'ils sont délies ni plus ai moise que des cheveux. Mais pour peu d'expérience que l'on ait de cet art, il est aisé d'en soirt à son homieur.

S'Il arrive des accidents, ce n'est presque jamais du fait du chirurgien, ci il ne faut pas so hâter de l'injurière de de traiter avec mépris de se birurgien de village s. Il est des malades pusillamines qui trembient, et retirent le bras juste au moment où l'on-pique; comment ne seraient-ils pas blessés? Cette erainte de la saignée, ajoute notre savant frater qui obblie un instant ses malheurs pour disserter, cette crainte est très commune; et les gens les plus braves à la guerre n'en sont point garantis : le maréchal de Cassion ne pouvait se décider à se laisser saigner; le cointe de Candipré, non seuleueut ne voulait pas le sonfifre pour lui-même, mais ne pouvait d'un cœur ferme voir saigner ouécui "un."

LA-dessus notre frater discute avec son camarade le electric et démontre qu'il fant plus de courage pour affirer les coups de laucette, que les coups de lauce et la mousqueterie. Que l'ou me pardonne de ne pas les suivre dans leur oisense digression. Au reste, elle nons étoignerait de notre sujet. Ce sont les doltéances du frater que nons rapportous et non point ses tilées personnelles sur la chirurgie et la psychologie des opérés.

Or la liste de ses misères n'est point épuisée, loin de là.

\*.

Encore s'il pouvait manger à sa faim !

Car savez-vous qu'on nous sépare Le pais qui conumence à moisir : « Vrailment il vous le faut choisir? » Vrailment il vous le faut choisir? Dit Madame, d'humeur avave. Quoi, ne pouvez-vous le manger? Paut-il pour vous un bonimger? 11é ! Dieu, les pauvres vers de terre Qui faites tant les délicats, SI vous étiez doire à la guerre, Vous en ferice bentecop de cas, »

Pressez d'un appéilt extrême,
Plus pilles et plus dessèchez
Que les vieux hermites enchez
Que les vieux hermites enchez
Que les vieux hermites enchez
Que les vieux hermites
N'ayant presque plus an
Qu'un simbulecte de la failu,
On nous dresse à part une table
Couverte de mete capricleux
Semblables aux mets de la Fable
Qui troubpeut la houtele et les yeux.

Le vin est si étendu d'eau que l'on n'en sent plus la saveur; le potage est apporté froid; pour « qu'il ende davantage », ou y ajonte tout ce qui reste du dernier repas. La viande est gâtée, « pleine de vers et de moisissures ». Les jours niagres, ce sont des 8 harancs sortes so un des pois enits à l'eau dont il fant manger avec discrétion.

Contre toutes
les formes
de la
la Faiblesse
et de
l'Epuisement

Reconstituant general sans contre-indications

# Phosphate wital

de Jacquemaire

Gycérophosphate identique a colui de Porçanisma

ECHANTILLONS & Établissements JACOPEMAIRE . Villefranche (Rhône)

Pendant le earême, la citrouille, « de fœtides poissons, de la merluche powrie » forment l'esseutiel du régime.

Si le pauvre bougre est en ville à l'heure du repas, on en profite pour diner rapidement, et quand il arrive, Madame, sous prétexte qu'il rentre tard, juge qu'il u'a plus faim!

Le soir vieut. L'estomac creux, les membres las, le frater gagner sa soupente.

L'hiver, le froid vient ajouter à toutes ees misères. Transi, le bonhomme se glisse sous la minee couverture. Mais à minuit, il greiotte eucore et claque des dents... On heurte à la porte. C'est quelque malade urgent qui réclame le chirurgien. Il faut partir.

> A peine avons-nous le loisir De prendre pourpoint ni maudille, Nous laissous même le manteau, De peur qu'il u'aille à la bonue eau ; C'està-dire qu'il ne revienue Quand Il faut retourner chez nous, Au diable l'un qui nous rauene Pour nous défendre des filoss,

Et puis, un jour, épuisé de jeûnes, de fatigues et de veilles, le frater tombe malade; le maître, le voyant pâle et craiguaut quelque embarras, le met à la porte; si sa faiblesse est trop grande pour qu'il puisse marcher,

> On nous envoie à l'Hôtel-Dicu Qui, par la puanteur du lieu, Augmente notre souffrance. Là souvent, pour un mai léger, Nous mourons sans nous consoler l

La peinture est sombre; et je crois que notre frater exagére un pen, simo beaucoup. En tout eas, il a je lonable souci de ne pas laisser le lecteur sous cette triste impression, et nous le voyons à la dernière page se décider à aller virce à la campagne, oi il cultivera son petit champ. Bras dessus, bras dessous, les deux compagnons vont ensemble boire chopiue.

« Ainsi, dit le frater, à mon retour j'aurai ma sauce, et ce sera la bonne occasion pour quitter mou patron. »

#### L'INTERNAT DES HOPITAUX ET L'APRÈS-GUERRE

Mon artiele paru sous ce titre dans le nº 11 de Paris médical (16 mars 1918) attribue à l'Assistance publique de Paris la priorité d'une mesure tendaut à rameuer dans les hôpitaux après la guerre les internes en exercice, en supprimant l'incompatibilité traditionnelle entre le doctorat et les fonctions d'interne.

Je viens seulement d'apprendre et me hâte de faire comaître que Paris a été devancé et distancé dans cette voic par Lyon. L'Administration générale des Hospices civils de Lyon a eu effet, le 28 juin 1916, décidé de rendre comnatible le grade de docteur en médecine acouis pendaut la guerre, non seulement avec les fonctions actuelles d'interne, mais aussi avec le droit de candidature à l'internat.

L'idée a done commené à faire son elemin et il faut sepérer qu'elle ne s'arrêtera pai la. Il y va, comme je l'ai dit, de l'intérêt des internes et des candidats très méritants, du niveau des premiers concours d'après-guerre et de la conservation d'une élite dont la présence dans les hôpitaux sera très préciense pour les madades comme pour la reprise intégrale de l'enseignement divinque.

M. Perrin (de Nancy).



#### MALADIES DE LA PEAU

Par E. GAUCHER

#### MALADIES VÉNÉRIENNES

Par le Dr F. BALZER

8e tirage, 1916, 1 vol. gr. in-8 de 342 pages, avec 20 figures (Nouveau Traité de médecine). 7 fr. Cartonné. 9 fr.

Traité de la Syphilis, par les Dr. II. Hallopeau et Ch. Fouquer. 1911, 4 volume gr. in-8 de 436 pages..... 12 fr.

## ARTHRITISME

DIATHÈSE URIQUE RHUMATISME — GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert

PAR LE LABORATOIRE ALPH. BRUNOT

et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Elimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse

# TRES EFFICACE

ABSOLUMENT INOFFENSIF;
Ni toxicité générale,
Ni texicité rénale.

- 2 Doses par jour, dans un Verre d'Eau -DANS LES ÉTATS AIGUS : 4 à 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT PARIS - 16, Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

# Dialyl

Cures Com dialgillo

TOUTES PHARMACIES ENVOI GRATUIT de Flacona de "Dialy!" à MM. les Docteurs ainsi qu'aux Hépitaux, Formations sanitaires Militaires et, individuellement, aux Soldats rhumatiants den l'adresse sera dennée par MM. les Docteurs au Laboreatoire du "Dialy!"

## Dialyl

dolublo dans l'Eau : " Curse d'onn diaighte "

TOUTES

TOUTES PHARMACIES

#### NÉCROLOGIE

#### CH. VIBERT

Le Dr Ch. Vibert vient de disparaitre, Ses obsèques out eu lieu, conformément à son désir, dans la plus stricte intimité familiale ; elles ont précédé la note concise qui, dans la presse, annonca sa mort.

Dès le début de la guerre il s'était engagé comme médecin militaire. Ses forces devaient le trahir. Revenu à Paris, il reprit au Palais sa place d'expert et, jusqu'aux derniers jours de sa vie, bleu que très fatigué, il remplit ses missions de médecin-légiste.

Le D'Vibert, qui avait été le préparateur de Rauvier an Collège de Prance, était, depuis plus de treute aus, chef du Laboratoire de médecine légale à la Paceulté. Il avait été élu Président du 3º Congrès de médecine legale de langue française tenu à Parise en 1913. Il était vice-président de la Société de médecine légale de Prance et médecin-inspecteur de la Morgue,

Les travaux qu'il a publiés, surtout dans les Annales d'hygiène et de médecine légale, le classent au premier rang de ceux qui se sont occupés de médecine légale, Son Traité de noxiconque, son Traité des accidents du travail, son Allas d'Hoffmann publié en collaboration avec son maître firouarde, constituent des monuments importants. D'autre part, rarciment ouvrage didactique ent antant de succès que son Traité de médecine légale, livre classique consulté avec fruit par les étudiants, les médecins, les magistrats, et qui ent meté détitoir et de que de la constitue de la constitue de la constitue de la son de la constitue de la consti

Le D'Vibert a été un laborienx modeste, dédaignant les homeurs et les distinctions. Sa carrière fut, tout entière, empreinte de la plus haute dignifé. Sous un aspect réservé, le D'Vibert était un sensible dont la bonté était extrême, dont la charité était in fieplissible mais profondément discrète. Déjicat comue il l'était, le D'Vibert u pouvait être qu'un artiste. Sa plus grande joic, quand il avait quelques loisirs, était de pouvoir satisfaire sa passion de bibliophite, de chercher des livres rares, de collectionner de précleuses reluires.

Ses amis et ses élèves — ceux-ci sont nombreux épronveront le plus grand chagrin en apprenant sa mort. Nous adressons à M<sup>mo</sup> Vibert l'hommage de nos respectueuses condoléances,

DERVIEUX.



## TANNURGYL

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Adynamie, Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients; tolérance perfaite (enfants et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas.

## **CONSTIPATION-COLITES**

TRAITEMENT ----

Paraffine

LIQUIDE CONFITURE

### MINEROLAXINE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Liquidé : 1 ou 2 cuillerées à soupe, Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à cai

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

#### TECHNIQUE PRATIQUE

#### PELLICULAGE DES CLICHÉS (1)

1º Rssuyer le cliché pour enlever toutes les poussières adhérentes à la gélatine.

2º Immerger la plaque pendant cinq à quiuze minutes dans le bain suivant destiné à dureir la gélatine et qui doit mouiller toute la surface de la conche :

doit mounter toute la surrace de la conene :

1000 centhuctres enbes,
Glycérine 10

3º Retirer le cliché du bain précédent et le laisser sécher complètement.

4º Inciser les quatre côtés du cliché à 2 ou 3 millimètres des bords à l'aide d'une règle et d'un cauif bien tranchant. L'incision doit couper entièrement la gélatine et aller jusqu'au verre, ce que l'on constate aisément

Au bout de quelques minutes, le soulèvement com-

mence à se produire; on aide alors au décollement avec le doigt.

6º Lorsque la pellieule frotte dans l'eau, on change cette eau plusieurs fois, de façon à éliminer l'acide chlorhydrique retenu par la couche.

7º On introduit alors dans l'eau une glace talquée ou cirée et, opérant toujours sous l'eau, ou étale la pellicule

(1) Le service de senté militaire, étant dounde l'augmention de prix fort considérable des pluques ruilsgenphiques et une ne difficulté actuelle d'un approvisionnement suffisant, a conseillé ce procédé pour décader le sufface susseille de vercéé pour décader le sufface susseillé de vercéé pour décader le sufface susseille de verce aux partiers de la conseille de procédé pour décader le sufface susseille de verce aux présent de la conseille de la conseille

sur cette glace. On la retire avec son support et on laisse sécher. Lorsque le séchage est complet, on détache facilement de la glace talquée la pellicule en soulevant celle-ci par un angle.

La pellicule libre, surtont lumide, est très fragile. On peut lui donner plus de solidité en étendant sur la gélatine, après le traitement au formol, avant le détachage, nue couche de collodion ordinaire.

#### PARAFFINE POUR LES BRULURES

Au moment, où l'emploi de la paraffine sous diverses formes se généralise pour le traitement des brûlures, il est intéressant de voir que les formules à utiliser sont assez nombreuses. Le Bulletin des Sciences pharmacologiques en donne plusieurs d'après, the Chemist and Drug, 1º Fornule A. Hull, n° J.

 Parafflic
 67 grammes.

 Vascline
 25

 I fulle d'olive
 5

 - Issacue d'encalyptus
 1

 Résorcine
 1

Dissoudre la résorcine dans deux parties d'alecol absolu, ajouter la solution au mélange fondu de paraffine, vascline et huile ; lorsque la température marque 55°, ajouter l'essence d'encalyptus.

Cette formule peut être modifiée en remplaçant la résorcine par  $o^{qr}$ ,25 de naphtol  $\beta$ .

2º Formule russe de E. Hurd :

Huile ("ollve .....

| Paralline                  |        | 4 grammes. |
|----------------------------|--------|------------|
| Stre d'abeille             |        | I minu     |
| Colophaue                  |        | 1          |
| ire foudre au bain-marie,  |        |            |
| Formule américaine nº 21 : |        |            |
| Parafine fusible à 47°,2   | 97 gr. | 5          |

r eme. 5

# UROFORMINE GOBEY Comprimés dosés à 03°50 C'hexaméthyláne-tétramine chimiquement pure.

ANTISEPTIQUE IDÉAL

## des Voies

## Biliaires et Urinaires

RÉFÉRENCES Prescrivez

MEDICALES;
Bary, Ch. das II. Paris.
Barbier, M. des II. Paris.
Chaput, Ch. des II. Paris.
Ertzbicchord, Richt, II. Paris.
Ertzbicchord, Richt, II. Paris.
Galtion, Excht, II. de IIII.
Guiard, Excht, II. Herpis.
Prof. Jeannal, de Toujouse,
Prof. Legued, Uaris (Coaker).
Prof. Jeny, Chapter,
Prof. Pousson, de Bordeaux.
Robelot, Ch. des II. Paris.
Richord, Ch. des II. Paris.
Richolot, Ch. des II. Paris.

l'Uroformine Gobey, produit français, dans toutes les affections où vous prescriviez l'Urotropine: Antisepsie des Voies Biliaires et Urinaires, Rhumatisme, Phosphaturie, Prophylaxie de la Fièvre typhoïde, etc.

ÉCHANTILLONS : 4. FAUBOURG POISSONNIÈRE, PARIS

#### NOUVELLES

Nécrologie. - Le Dr Georges Legrand (de Pau). -Le Dr Baréty, ancien interne des hôpitaux de Paris, chevalier de la Légion d'honneur, décédé à Nice, - Le Dr G. Paris (de Luxeuil-les-Bains), - Le Dr Ollier (de Vals), --- Le Dr Alexandre Niepce (d'Allevard), -- Le Dr Louis Mage (de Chatel-Guvon). - Mue Marthe Lherminier, fille du Dr Lherminier, médecin principal de 2º classe des troupes coloniales. - Le Dr Bastide, chevalier de la Légiou d'houueur, décédé à Tunis à l'âge de soivante-dix ans. - Le Dr Alfred Hausammann qui a longtemps exercé à Lausaune, décédé à l'âge de soixantesept ans. - Le Dr Chautemps, décédé à Vallevig. - Le

Dr Speyr, médecin oculiste décédé à la Chaux-de-Fonds. Faculté de médecine de Nancy. -- La chaire de pharmacie et la chaire d'histoire naturelle sout déclarées vacantes. Un déiai de cinquante jours à partir du 6 avril est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

Ecole de médecine de Marseille. - M. le Dr Alexais, pro-

fesseur d'anatomie, est nommé directeur pour trois ans. Direction du service de santé militaire. - Depuis le 8 avril, M. Mourice, sous-secrétaire d'État du service de santé et son cabinet sont installés, 65, rue de Varennes

Légion d'honneur. - Sont juscrits au tableau spécial pour officier.

HÉRICOURT (Jules), médecin-major de 1re classe (territorial) au service de santé du gouvernement militaire de Paris: médecin éminent, savant des plus distingués, dégagé de toute obligation militaire, a repris du service dès les premiers jours de la mobilisation. A assuré, de puis cette époque, les fonctions de médecin traitant d'un important service avec un zèle et un dévouement inlassables, donnant le plus bel exemple d'esprit militaire, le dévouement et de conscience.

Pour chevalier:

CAUVY (Benjamin-Georges-Henri), médecin-major de 2º classe (territorial), détaché au sous-secrétariat d'Etat du service de sauté.

Pv (Etienne-Marie-Louis-Joseph), médeciu aidemajor de 1re classe (réserve) au 7e bataillon de chasseurs alpins: médecin d'un grand mérite qui a toujours fait preuve, en toutes circonstances, de zèle, de courage et d'abnégation, notamment pendant les opérations sur la Somme en 1916. A été grièvement atteint par les gaz, le 30 avril 1917, en donnant ses soins aux blessés et intoxiqués. Une citation,

Citations à l'ordre de l'armée. -- VERNET (Marcel-Victor), médeciu sous-aide-major au groupe de brancardiers de la ..º division d'infanterie : réputé par son sangfroid et son grand courage, dont il a donné des preuves à maintes reprises. S'est de nouveau distingué le 22 octobre. en allant sous un très violent hombardement relever un artilleur blessé et lui prodiguer ses soins sur place, faisant l'admiration de tous par son absolu mépris du danger, Dans la journée du 23 octobre, son poste de secours étant soumis à un bombardement de longue durée par obus de gros calibre, a continué à assurer avec le plus grand calme l'évacuation rapide de tous les blessés.

ROYET (François-Marie-Joseph-Alfred), médecin aidemajor de 1º0 classe, aide-chirurgien au centre hospitalier de Vadelaincourt : lors du bombardement par avions de sa formation, dans la nuit du 4 au 5 septembre 1917, a été atteint par des éclats de hombes dans la salle d'opérations où il opérait comme aide-chirurgien. Blessé grièvement à la face et à l'épaule, a fait preuve de courage et a donné l'exemple du plus grand calme.

DUCOUDRÉ (Fernand-Jules-Victor), médecin auxiliaire au 332° rég. d'infanterie : au cours d'un bombardement par obus toxiques, s'est débensé sans compter au prix des plus grands dangers, pour donner les premiers soins aux intoxiqués et les faire transporter vers l'arrière. Est resté sur place jusqu'à ce que l'évacuation ait été complètement effectuée, encourageant tous ceux qui l'entouraient par son calme et son esprit de décision.

GABRIAULT (Louis-Paul), médecin-major de 2º classe au que rég. d'infanterie : médecin-chef de service d'un dévouement absolu et d'un courage à toute ébreuve, a assuré, dans des conditions les plus parfaites, les soins aux blessés et leur évacuation pendant les combats du 23 au 25 octobre 1917. Toujours sur la brèche pendant ces trois jours, n'a consenti à prendre du repos qu'après l'évacuation du dernier blessé.

M<sup>mo</sup> Daugan (Marie-Marguerite), infirmière à l'ambulance 13/18 : s'est dévouée hérosquement lors de la prise de Péronne, le 27 août 1914, en restant près de ses blessés, sous les obus et la menace des revolvers ; délivrée par nos troupes, le 14 septembre, a refusé une seconde fois d'être évacuée, le 27 septembre, lors du retour offensif des Allemands, pour ne pas quitter des blessés intransportables, a souffert avec eux jusqu'à sa libération, le 25 avril 1915. Continue, depuis lors, sa tâche généreuse avec le même dévouement inlassable.

Mathis (Pierre): directeur d'un hôpital bombardé par l'ennemi, a donné aux malades et à son personnel, au milieu du danger, un bel exemple de calme, d'énergie et de sangfroid, dirigeant les opérations de sauvetage, organisant avec le plus grand dévouement les secours pour les malades ensenelis et les blessés.

Mme LE TROCQUER, née BUTET (Victoire-Marie), infirmière : Mmo DANTEC (Maria), infirmière : au cours du hombardement d'un hôbital, se sont rendues spontanément dans les salles de leur service et ont été frappées mortellement par un projectile ennemi, alors qu'au milieu du danger elles donnaient l'exemple du calme et du courage, faisant preuve jusqu'au bout d'un admirable dévouement.

Mme veuve GASTE, née LE ROUX (Jeanne-Marie), infirmière: Mme LE PENNEC, née LINOTTE (Noémie), infirmière : Mmo L'HELGOACH (Joséphine), infirmière : au cours du bombardement d'un hôpital, se sont rendues immédiatement dans les salles de leur service, réconfortant es malades, les exhortant au calme et ont été blessées alors

## MONTAGU

(Bi-Iodure de Codéine)

Toux SIROP (0,04) EMPHYSÈME PILULES (0,01) ASTHME

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

#### **COMMETTICE** MONTAGU

(Bi-Bromure dé Codéine)

PILULES (0.01)

TOUX D INSOMNIES RMPOULES (0.00) SCIATIQUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

## MORRHUETINE JUNGKEN



### PRODUIT SYNTHÉTIQUE

agréable au goût - bien-toléré





Lymphatisme - Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses États dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 cm\* : 4 francs.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURREVOIE-PARIS

## LES ESCALDES

STATION CLIMATIQUE HIVERNALE DES PYRÉNÉES

1 400 mètres qu-dessus de la splendide vallée de la Cerdaene-

120 chambres exclusivement réservées aux malades apyrétiques UN MÉDECIN RÉSIDENT

..... S'adresser au Docteur HERVÉ. Directeur du Sanatorium des Pins LAMOTTE-BEUVRON (Loir-et-Cher)

BIBLIOTHÈQUE DE THÉRAPEUTIQUE GILBERT ET CARNOT

## ÉLECTROTHÉRAPIE

Par le Dr NOGIER Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Lyon,

2º édition, 1917, 1 vol. in-8, 576 pages avec 290 figures, cartonné.

## PÉRISTALTINE CIBA

Comprimés

régularise les fonctions de l'intestin Action douce, sans collque

Sans accoutumance

Ampoules

réveille la motricité intestinale dans l'atonie post-opératoire

Innoculté absolue, injection indolore et sans réactions locale ou générale.

ECHANTILLONS & LITTÉRATURE :

qu'elles aecomplissaient tout leur devoir d'infirmières, donnant ainsi un bel exemple d'abnégation et de dévouement.

Moso GAUDIS (Louise-Lucienne), infirmière: un couse du bombardement d'un hôpitat, s'est rendue spontanément dans les salles de service où elle a fait preuve de grand eourage et de sang-froid, contribuant au sauvetage des malades ensevells sous les décombres, organisant les secours et donnau les premiers soins aux blessés avec un inlussable dévouenced.

Association générale des médocins de France. — Caisse d'assistance médicale de guerre. — Le Conseil général de l'Association et le Comité de la Caisse de guerre, désireux de dounte; aux infortunés confrères des régions cuvalnies ou éprouvées une marque de sympathie et à l'un d'eux une preuve de particulière estime, ont élu, à l'unamimité, M. le Dr Bourgeois (de Xeinus) président de la Caisse d'assistance médicale de guerre.

Caisse d'assistance médicale de guerre et « Secours de guerre à la famille médicale » réunis, 5, rue de Surène, Paris (8°). — Le total de la souseription au 28 février 1918 s'élève à 948 000 francs.

SOUSCRIPTIONS REQUES DU 16 AU 28 FÉVRIER 1918.
(Cette liste ne comprend pas les souseriptions provenant des pengagements de versements mensuels).

500 francs: La Société locale de la Côte-d'Or (2º vers.).

— Pr d'Astros, Marseille (2º vers.). — Dr Antonio Valino
y Suero, Castillos (département de Rocha) (Uruguay).

365 francs: D<sup>1</sup> Ferry, Dijon (Côte-d'Or) (5° vers.).
300 francs: D<sup>18</sup> Clavel, Biarritz (B.-Pyr.) (3° vers.).—
Jardet, Vichy (Allier) (3° vers.).— Perrin, Dijon (5° vers.).
250 francs: D<sup>18</sup> Broussolle, Dijon (5° vers.).— Dubard,

Dijon (3º vers.).

200 franes: Dr d'Audrain, Caen.

110 francs: Dr Bongrand, Paris (240 vers.).

100 francs: Mile Grégoire (J.), St-Nabord (Vosges) (2º vers.). — La Faculté de médecine d'Alger (15º vers.). — Dre Beurois, Bordeaux (10º vers.). — Caron père, Dieppe (4º vers.). — Casse (1₺.), Aix (B.-du-R.). — Chapon, Paris

(7º vers.). — Demantké, Dreux (I).-et-I<sub>r.</sub>). 90 francs: D' Clauzel-Vialard, Paris (7º vers.).

60 francs: Dr Triboulet, Paris (22º vers.).

50 franse: Dr Alex, Roanne (& eex), — Baxy père,
Aris (22e vers.). — Berne, Saint-Vallier (Droine) (& eex.),
— Bourée fils, Châtillon-sur-Scine (& evers.). — Prolit,
quet, Clermont-Perrand (& vers.). — Bruilt, Paris
(& vers.). — Clément, Paris (19e vers.). — Gauthier
(Ch.). Bordeaux (¬e' evers.). — Haza, Luglon (Laudes)
(\*e' vers.). — Roebrich, médecin de l'établissement
hydrothéraphue de Champel, près Genève (Shisse)
(\*e' vers.). — Voizot, Pouilly (Côte-d'Or) (3e' vers.). —
C. S. Dijon.

40 franes: Dr Lascols, Toulon (5º vers.).

31 fr. 75 : Dr Zipfel, Dijon (3º vers.). 30 francs : Dr Chaber, Royan (Ch.-Inf.).

20 francs: M. Majour, Paris (par l'intermédiaire de  $M^{mec}$  Butte).

5 francs: Dr Barraud, aide-major, T. M. 751, par B. C. M. Paris. — Grolault, Paris (2º vers.). — Tardieu, aide-major, i v chasseurs d'Afrique, S. P. 502.

Moutant des souscriptions recueillies du 16 au 28 février 1918 : 7 000 francs. Moyenne quotidienne : 538 francs.

Prière d'adresser les sonscriptions à M. le Trésorier (saus indication de nom) de l'Association générale des médecins de France, 5, rue de Surène, Paris (8°).

La Caisse d'Assistance médicale de guerre a alloné, en secours immédiats, sur les fonds affectés à ce service, une somme de 136 467 francs.

TÉLÉPHONE : Gobelins 24-81

#### CABINET GALLET

FONDÉ En 1886

47. Boulevard Saint-Michel - PARIS

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc.

Service spécial de Remplacements Renseignements gratuits sur demande. — Rédaction d'actes

Nombreux postes à céder dans toutes régions.



## DRAPIER ET FILS

41, rue de Rivoli, 7, boulevard Sébastopol, PARIS (Ier)

#### ORTHOPÉDIE - PROTHÈSE

Les premiers constructeurs français de la jambe américaine
JAMBES ET BRAS ARTIFICIELS EXTRA-LÉGERS

#### TUBES et MAILLOTS EXTENSIBLES

pour la confection des APPAREILS PLATRÉS

BANDAGES, INSTRUMENTS DE CHIRURGIE, CEINTURES

Académie de médecine. - L'Académie de médecine vient d'arrêter la composition des commissions de prix pour 1918. Ont été désignés :

PRIX ALVARENGA. - MM. Blanchard, Vaillard, Quénu.

PRIX AMUSSAT. -- MM. Robin, Monod (Charles), Rou-

PRIX APOSTOLL - MM. Gariel, Poueliet, Béclère. PRIX AUDIFFRED. - MM. Hanriot, Troisier, Blan-

ehard, Railliet, Monod (Ch.), Netter. PRIX BAILLARGER. - MM. Hayem, Troisier, Babiuski. PRIX BARBIER, - MM. Buequoy, Vallin, Chauffard. PRIX BERRAUTE. - MM. Hayem, Delorme, Kirmisson. Prix Boullard. — MM. Vallin, Chantenesse, Wurtz.

PRIX BOURCERET. - MM. Troisier, Roger, Achard. PRIX BUIGNET. - MM. Hanriot, Regnard, Gley, Prenant, Léger, Berthelot.

PRIX CAMPBELL-DUPIERRIS. - MM. Reynier, Bazy, Routier.

Prix Capuron. — MM. Moureu. Meillère. Menetrier. PRIX CIVRIEUX. — MM. Vallin, Letulle, Babiuski,

PRIX CLARENS. - MM. Vallin, Netter, Wurtz.

PRIX DAUDET. - MM. Gilbert, Letulle, Brault. PRIX DESPORTES. - La Section de thérapeutique.

PRIX DIKULAFOV. — MM. Hallopeau, Widal, Babiuski.

PRIX GODARD. - MM. Laveran, Widal, Pierre Marie.

PRIX GUINCHARD, - MM. Hutinel, Chantemesse, Menetrier.

Prix Guzman. - MM, Troisier, Gilbert, Béelère, PRIX HERPIN (de Genève). - MM. Letulle, Pierre

Marie, Babinski. PRIX HUCHARD. -- MM. Bucquoy, Gariel, Robin,

Hauriot, Guignard, Barrier, Mesureur, PRIX ITARD. - MM. Netter, Balzer, Marfan.

Prix Laborie. - La Section de chirurgie et médecine opératoire.

PRIX LARREY. - MM. Le Dentu, Hallopeau, Vaillard. PRIX LAVAL. - MM. Pouchet, Roger, Prenant.

Prix Lefort. - MM. Meillère, Mesureur, Grimbert. PRIX LOROUET. - MM. Delorme, Pierre Marie, Babinski.

PRIX MAGITOT. - MM. Galippe, Schwartz, Sebileau. Prix Meynot. - MM. Wurtz, Schileau, Lermovez,

PRIX MONBINNE. - MM. Laveran, Blanchard, Railliet. PRIX MORIN (ANNA). - MM. Hutinel, Netter, Marfan. PRIX PANNETIER. - MM. Vallin, Richelöt, Jalaguier.

PRIX POTAIN. - MM. Vaillard. Roger. Ashard. PRIX ROGER. - MM. Pinard. Hutinel. Marfan.

PRIX SABATIER. - MM. Delorine, Balzer, Pierre Marie. PRIX SAINTOUR. - MM. Gariel, Le Dentu, Laveran. Pozzi, Gilbert.

PRIX STANSKI. - MM. Netter, Brault, Achard.

#### TRAITEMENT DE

## L'INSOMNIE NERVEUSE

Laboratoires DURET et RABY, 5, Avenue des Tilleuls, Paris

Échantilions sur demande à tous les Docteurs

COMPRIMÉS DE

Syn. Bromdiethylacetyluree + Adaline Française VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE

HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES Extraits Hépatique et Biliaire · Glycérine · Boldo · Podophyllin **OPOTHÉRAPIES** Cette medication essentiellement clinique, ins-LITHIASE

BILIAIRE Coliques Coliques hépatiques, + Içtères ANGIOCHOLÉCYSTITES, HYPOHÉPATIE HÉPATISME A. ARTHRITISME DYSHEPATIQUE DIABÈTE CHOLÉMIE FAMILIAL SCROFULE et TUBERCULOSE iusticiable de l'Huile de FOIE de Morue

DYSPEPSIES et ENTÉRITES ++ HYPERCHLORHYDRIE COLITE MUCOMEMBRANEUSE CONSTIPATION ++ HÉMORROIDES ++ PITUITE

MIGRAINE — GYNALGIES — ENTÉROPTOSE NÉVROSES ET PSYCHOSES DYSHÉPATIQUES DERMATOSES AUTO ET HÉTÉROTOXIQUES INTOXICATIONS et INFECTIONS TOXEMIE GRAVIDIQUE FIÈVRE TYPHOIDE " HÉPATITES et CIRRHOSES

Prix du FLACON en France : 6 fr. 60 Prix de la boite de PILULES : 5 fr. 50

dans toutes les Pharmacies MÉD. D'OR

> PALMA 1914

GAND 1913

tituée par le D'Plantier, est la seule qui, agis-sant à la fois sur la sécrétion et sur l'excre-tion, combine l'opothérapie et les cholago gues, utilisant par surcroit les propriétés hydragogues de la glycérine. Elle constitue une thérapeutique complète, en quelque sorte snécifique, des maladies du FOIE et des spécifique, des maladies du FOIE et des VOIES BILIAIRES et des syndromes qui en dérivent. En solution d'absorption facile, inaltérable, non toxique, bien tolèrée, légèrement amère mais sans arrière goût, ne contenant ni

sucre, ni alcool, ou en PILULES (50 par boîte).
Une à quatre cuillerées à dessert par jour au début
des repas ou 2 à 8 PILULES, Enfant : demi-dose. Le traitement, qui combine la substance de pinsieure spécialités excellentes, constitue une dépense de 0 fr. 25 pro die 2 la dose habituelle d'une cuillerée à dessert quotidiennement

ou de 2 PILULES équivalentes, Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

PRODUITS DE RÉGIME

#### CH. HEUDEBERT Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits

et de céréales Léaumes décortiqués

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).

BRONCHITES ASTHME . TOUX GRIPPE LOBULES ou D'DE A L'HELENINE DE CHAPES 12 KUE OS CISLY PARIS

PRIX TARNIER. - MM. Champetier de Ribes, Doléris, Ror

PRIX TREMBLAY. - MM. Pozzi, Richelot, Bazy. PRIX VAUTRIN-GEORGE. - MM. Robin, Grimbert,

PRIX VERNOIS. -- MM. Bucquoy, Bourquelot, Vincent,

PRIX ZEMBACO. - MM. Laveran, Blanchard, Balzer. Nomination d'une commission spéciale de contrôle

neuro-psychiatrique. - Conformément aux vopux adoptés le 20 décembre 1917 par la réunion des chefs de Centres de neurologie et de psychiatrie, et de la Société de neurologie, j'ai décidé la création d'une Commission spéciale de contrôle neuro-psychiatrique.

Cette commission est chargée du contrôle technique des centres de neurologie et de psychiatrie. Elle est chargée, en ontre, de proposer les solutions médicolégales pour les cas litigieux ou rebelles ressortissant à la neurologie et à la psychiatrie (convalescence, réforme temporaire, réforme définitive, sanctions militaires, etc.). Elle est appelée à fonctionner, principalement pour les cas traités dans les centres spéciaux de rééducation fonctionnelle, et exceptionnellement pour les autres cas qui lui seraient soumis par moi-même. Elle pourra fonctionner aussi sur mon ordre, après propositions des chefs de centres. D'une manière générale, elle examinera ellemême, sur place, tous les cas qui lui seront sonmis.

Cette commission est composée de : M. le Dr Souques (Achille), médecin des hôpitaux de Paris:

M. le médecin-major de 170 classe Dupré (Ernest), professeur agrégé de la Faculté de médecine de Paris. chargé de la Clinique des maladies mentales ;

M. le médecin-major de 1º0 classe Claude (Henri), professeur agrégé de la Faculté de Médecine de Paris, médecin des hôpitanx de Paris.

M. le médecin-major de 2º classe Froment (J.), pro-

fesseur agrégé de la Faculté de médecine de Lyon, médecin des hôpitanx de Lyon, sera attaché à cette commission spéciale de contrôle neuro-psychiatrique, en qualité de secrétaire de la Commission (Circulaire du 28 février 1018).

Affectation de médecins à leur ville de résidence. -L'affectation, à leur ville de résidence, des médecins des classes 87 et 88 et des médecins désignés pour soigner la population civile peut donner lieu à des abus. Ponr

les éviter, je décide que : 1º Aucun médecin ne reviendra dans sa ville de résidence s'il n'y trouve vacant un emploi de son grade.

2º Toute affectation entraîuera le départ d'un des médecius de la place ; ancun service ne sera créé, aucun service ne sera dédoublé pour procurer un poste nouveau, à moins de nécessités nouvelles dont il me sera rendu

3º Tout médecin désigné pour la population civile de sa résidence sera mis en congé illimité, sans solde, à moins qu'il ne soit, en même temps, chargé du service d'une formation sanitaire ou d'un corps de troupe (Circulaire du 13 février 1018).

Les certificats de grossesse ne peuvent être délivrés que par des médecins. - M. Abel Lefèvre (Eure), député, ayant demandé à M. le ministre de l'Intérieur si le certificat médical prévn par l'article 4 de la loi du 17 juin 1913 sur le repos des femmes en couches peut être délivré par une sage-femme, a reçu la réponse suivante:

« L'article 4 de la loi du 17 juin 1913 employant l'expression e certificat médical », seul un médecin paraît qualifié légalement pour le délivrer. »

Faculté de médecine de Paris. - Clinique médicale de l'Hôtel-Dicu. — M. le professeur Gilbert. — Leçon, samedi 13 avril, à 10 h. 45 : Leçon clinique.

La Sémiologie Cardiaque actuelle

Émulsion MARCHAIS

De 3 à 6 cuil. à c

des ARTHRI

- CONGESTION DU FOIE 'IQUES | Régime des

oôt dans toutes les pharmacies

Ch. LOREAU

#### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3<sup>bls</sup>, RUE ABEL - PARIS

Téi. Roq. 41-85

#### VARIÉTÉS

LE DÉPART

Souvenirs d'un médecin

Pan la Dr. J. BOSHEM

Les premiers jours de la guerre sont déjà si lo le contraste entre ce que nous nous imaginione et ce que fut la réalité est si graud, qu'il semble, lorsque l'on parle de ces temps héroiques, que ce n'est pas de la guerre actuelle qu'il s'agit.

Le soldat d'août 1014 est profondémeut différent du soldat d'aujourd'hui. Tout ce qui s'est passé avant la Marne est vraiment d'une autre époque,

Le départ fut grave mais vibrant de quel enthonsiasme contenu, pétri de quelles illusions, farci de quelles naïvetés. Aide-major d'un groupe de 75, à la mobilisation, il m'a paru intéressant d'évoquer en peu de pages ce que furent les toutes premières heures.

Confrères qui comme moi avez véeu ces minutes inoubliables, vous retrouverez vos souvenirs avec les mieus.

Ce ne fut pas une opération simple que de préparer ma eantine. Je fis et refis des listes de vêtements et d'e objets divers ». l'emballai mes pipes, ma trousse d'urgence et des boîtes de conserves, qui, si je ne me trompe, existent encore à l'heure qu'il est.

J'eus soin de ne pas oublier le livre de chevet, à l'exemple des grands capitaiues qui n'allaient pas au combat sans un Plutarque dans les sacoches, J'hésitai longtemps entre Rabelais, Montaigne, Molière, Pascal, et quelques

autres, Enfin, je choisis Molière. Il ne me fut pas inutile. Je l'ai relu plus d'une fois, jusqu'au jour où la pénurie fuueste me contraignit à faire de ses feuillets tristement arrachés un usage très vil, mais indispensable,

Pauvre Molière, je l'ai bien regretté ; puis je me suis consolé de sa perte eu le remplaçant par uue meilleure

édition ornée de jolis culs-de-lampe. Comme je suis myope, j'étais très préoccupé par la questiou des « verres ». Tous les malheureux porteurs de lunettes me compreuneut. Je voyais déjà au plus fort de la mêlée mon lorgnon arraché par le vent du boulet ; un myone sans lorgnon est un être désemparé, pitovable, dangereux pour lui-même et souvent pour les autres. Je me munis donc de deux paires de lunettes, partieulièrement robustes, enfermées dans de solides étuis de bois; j'emportai un lorgnou à large monture muuie d'un bon anueau pour le cordon, un autre à verres jaunes eontre le soleil; cufin j'en glissai un troisième du plus récent modèle, élégant et léger, dans la poche même de ma tunique de grande tenue. Cette tunique, je la disposai soigneusement pliée au fond de la caisse : « Je la mettrai pour aller à Berlin », dis-je eu riaut - mais, eutre nous, je croyais y être avant trois mois. Tout mou bagage était prêt quatre jours avant le départ, quand je m'aperçus que ma cantine avait triste figure.

C'est une vieille et vénérable eautiue qui sue vient de mon défunt père. Je mets au présent car elle existe encore, et je m'interromps un instant d'écrire, pour la regarder d'un ceil attendri.

l'achetai donc de la peinture, et d'un pinceau attentif je la passai d'abord au noir, puis je la dotai largement



## Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIOUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la

PHOSPHATÉE

CAFÉINÉE L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le reméde le plus heroique pour le bright les codemes et la dyspinée, rendement le cardiage. Le cardiage le cardiage. Le médicament de choix des

LITHINÈE Le traitement rationnel de l'artions; jugule les crises, la diathèse urique, so les acides urinaires,

r. - Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boites de 24. - Prix 5 fr.

PRODUIT FRANÇAIS

4, rue du Roi-de-Sicile PARIS -

PRODUIT FRANCAIS

des insignes tutélaires de la neutralité : quatre croix ronges sur le couvercle et deux sur le devant, à droite et à gauche de mon uom que je tracai eu lettres blanches. le plus régulièrement possible.

Je me vois encore travaillant, le soir, à parfaire cet ouvrage. La suspension de la salle à manger répandait sur nous sa douce lumière. Ma femme, assise près de moi, cousait, silencieuse. Les choses familières qui nous entouraicut semblaient avoir pris un aspect nouveau, étrauge, Je ne les vovais plus du même regard,

La ruc était sans ruueur. Parfois on enteudait sur la route d'A... toute proche le fracas d'une auto dont le bruit se répercutait au loin dans la vaste plaine. Puis le calme retombait sur la campagne, sur nos terres que devaient fouler, quelques semaines plus tard, les pas lourds et pressés des soldats allemands,

Ma jument, Gageure, est gris pommelé, couleur «médecin ». Je ne sais quelles qualités elle peut avoir : elle montre une grosse croupe lisse, des jambes épaisses, unclongue crinière - on dirait des mèches de vieille femme. Du moins sa tête est-elle assez fine, et moi, plein de bonne volonté, je m'efforce de lui trouver un air intelligent et doux. L'expérieuce montrera qu'elle est bête comme tous les chevaux : elle a peur de son ombre, la vue d'un-camion, d'un tramway, le sifilet d'une locomotive la jettent hors d'elle-même. J'ai quelques bons principes d'équitation, Deurensement

A propos de cheval, il est arrivé au brave docteur

Daval une mésaventure, C'est un confrère de la ville, uos deux inénages sont liés d'amitié. Dès le 31 juillet il a conduit sa femme à Lille dans sa famille et, depuis, il vient uaturellement prendre ses repas à notre table. Il doit partir avec un autre régiment d'artilleric. Nous l'avons taquiué à propos de ses bottes reluisantes et de ses superbes éperons. Il n'avait jamais monté de sa vie. Il a voulu nous épater et n'a rien trouvé de mieux que de passer au trot devant la maisou après avoir fait tirer la sonnette par un gamiu. IIélas! il s'est piteusement séparé de sa mouture, toutefois avec douccur et comme avec le galant souci de n'effrayer personue. Il s'est relevé sans mal, souriant parmi sa vaste barbe blonde.

Mon ordonnance, Magniez, est un mineur. La mobilisation n'a pas l'air de lui plaire beancoup. Il semble en proie à de sombres pressentiments que l'avenir justifiera. Un éclat d'obus l'a tué la troisième année de la guerre.

La veille du départ, je m'aperçois que je n'ai pas de bonnet de police : le chapelier a l'obligeauce de m'eu confectionner un en toute hâte, et me le compte trois fois plus cher qu'il ne vaut. Je uote ce détail en apparence iusignifiant, mais qui n'est pas autre chose que la première manifestation de cet être tentaculaire : le profiteur de guerre.

Déjà l'aspect de la ville est changé. Plus de flâneurs dans les rues. Tous les gens sout pressés. Les magasins de comestibles regorgent de clients. Le prix des denrées augmente.

Dans les librairies, impossible de trouver les cartes rontières de l'Est, du Luxembourg, de Metz, de l'Alsace.

DIGITALINE

Académie de Médecine de Paris Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

SOLUTION ou militême GRARULES BLANCS au 1/4 de milligr. ULES ROSES au 1/10° de milligt AMPOULES au 1/4 de milligr-AMPOULES ou 1/10 de milig 69. Boul. Port-Royal, Paris

# NATIVE

TÉLÉPHONE : Gobelins 24-81

#### CABINET GALLET

FONDÈ En 1886

47. Soulevard Saint-Michel - PARIS

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc.

Service spécial de Remplacements Renseignements gratuits sur demande. - Rédaction d'actes

Nombreux postes à céder dans toutes régions.



TRAITEMENT DIÉTETIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

CÉRÉALES JAMEET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnil, PARIS

Ce sont celles que je demande d'abord : il n'en reste plus. Je ur abats sur le sud de la Belgique et le nord-est de la Prance, malgré la conviction qu'elles me séront inutiles et que nons irons chercher l'ennemi beaucoup plus join.

Les ponts sont gardés par de très vieux soldats, armés de vieux fusils, vêtus de vieux habits, plus qu'à demi civils.

Je note avec plaisir qu'il y a beauconp moins d'hommes saoulis qu'un lundi ordinaire. Une certaine gravité pése sur la foine. Hile me platt, le compare ce que je vois à ce que j'ai lu des souvenirs de l'autre guerre. Je suis heureux que les tableaux soient différents et j'en tire de favorables préssues.

Notre groupe mobilisé cantoune au ceutre de la ville. Les canons sont rangés sur la Place d'Arunes. Dans un coin, ina voture médicale solgeneusement bâchée attire, par sa croix ronge, les regards des femines. Des citoyens hors d'âge disentent autour des caions et, d'un geste de la main, fauelent les arnicés allemandes.

La nouvelle se répand de la violation de la Belgique et excite une indignation profonde. Ou s'arrache les éditions matinales des fournaux de Lille. On commente avec colère cette invasion d'un territoire neutre, et plus d'un pense que de notre bonne ville à la frontière belge in n'y a pas loin, Mais qui oserait proférer un mot de crainte, à côté de cette belle jeunesse qui fourbit activement ses armes. Je fais la comaissance de « mon personnel » Mon brigadier brancardier est cudormi, c'est un pauvre homme plantif et mon; quel ennui l'est mon seul gradé, il ne vaut rien.Les hommes, par contre, me plaisent, trois d'eutre eux surtout. Voici Jovennau, petit menuisièr robuste, au regard droft; il s'efforce de bien appreadre, il s'efforcra toujours de bien obér, si dur que cela puisse être quelquefois. Tout son visage est tendu par l'attention, tandis que je leur explique, à côté de notre petite voiture, ce que l'ou attend de nous

Tolef Outers, grand diable aux chevenx filasses, à la face plate, aux orellies larges. Sa utobte est mal retemue par la ceinture trop lâche autour du ventre creux. Il ne dit pas grand'elnoe, mais je seus tellement qu'il place toute as confiance en moi, que je lui doune la mienne en échange. Et l'évênement m'a montré bieu des fois que j'avais en raison.

Enfin, Remard, d'espirit plus fin, ouvrier d'art — si mon souvenir est exact, — à la figure douce, aux mains blanches. Il comprend vite et, dés la première heure, je l'emploie comme monitent; il répête aux autres avec patience, il m'adie à déballer le matériel nombreux et parfois imprévu qui dort au sein des a paniers s, à montrer l'emplacement mysérieux des diverses lanterues et celui des fainois, et celui du tonnelet.

Nous roulous et déroulous les braucards. Quelques eurieux s'assemblent, ils m'agacent et je les rabroue : « En un jour pareil n'out-ils vraiment rien d'autre à faire?



Et nous sommes partis... Le soir tombait. Sur le quai, notre commandant élégant et unince surveillait l'embarouement.

Et quand le long train d'une brusque secousse nous arrache, le choe retentit dans nos cœurs.

Dans notre compartiment la uuit s'assombrit. Nous sommes quatre : le lieutenant Warin qui commaude les échclons, le sous-lieutenant Garnier officier de liaison, le lieutenant Suches d'approvisionnement et moi. D'abord le silence.

Puis Suchez, gros homme réjoui aux yeux pétillants de malite, nous expose ses projets de ravitaillement fastueux. Il n'a rien oublié; il tire de sa sacoche un énorme saucisson et un gros pot de moutarde. On cause, les voix sont un peu brèves; on rit, les rires sonnent un peu faux.

Puis eucore le silence

Au premier arrêt nous cherchons des coins dans les compartiments voisins et uous nous enroulons dans nos convertures. Le sommeil ne vient pas.

Je distingue vaguement les gares pleines d'une foule agitée. Aux passages à niveau des femmes crieut. Notre train passe lentement, les houmes chantent la Marseillaise, le Chaut du Départ. Par momeuts, le bruit des roues couvre tout. En gate de Somain, il me semble que la foule s'acharne contre un homme étendu sur le quai, mais l'éclairage est si mauvais que je ne me rends pas compte de ce qui se passe.

Maintenant, c'est la nuit complète, où allons-nous? Les uns disent à Hirsou, les autres à Mézières. A la lucur de ma lampe de poche, je cherche à reconnaître sur la carte le chemin que nous suivons.

Je pensa. J'essaie de me représenter la guerre et je me demande quelle figure jy feraî. Je n'ai pas peur... mais an feu? Nous verrous. Je songe à celse que je laisse en arrière... Ai-je donni? On ouvre la portière, le froid du matin entre dans le wagon. On erie, des pas se hitent sur le quai. Une voix appelle: «Le commandant, le commandant;

Nous sommes arrivés ; la gare d'Hirson offre, aux reflets des globes électriques, ses hangars, ses grues, ses wagons. Des machines siffent.

Mais déjà l'on débarque.

Et je me réchauffe en battant la semelle, je commence mon métier, j'attends les accidents.

(Reproductiou réservée suivant les statuts de la Société des gens de lettres.)

#### NÉCROLOGIE

#### PIERRE BONNIER

Les nécessités journalières de la profession amétuent trop souvent le méderin à délaisser pour le côté pratique immédiat et le terre à terre thérapeutique les graudes données biologiques et acientifiques. C'est là un reproche qu'on ne pourra pas faire à la memoire de Pierre Bomnier, qui vient de s'éteindre prématurément. Il a, au coutraire, montré que la culture de la biologie dans ses plus hautes conceptions peut conduire le méderin aux plus heures applications pratiques.

Ses aptitudes musicales orientèrent d'emblée sa carrière médicale vers l'étude de l'oreille, et firent de lui un otologiste de talent qui s'adouna spécialement au côté médical, au côté neurologique de cette spécialité, trop délaissée pour le côté chirurécal.

Société de neurologie en 1903. En 1901, il présida la Société de laryngologie. Il se lia d'amitié intellectuelle avec un autre esprit originalement supérieur, Le Dantee, lui aussi récemment disparu de façon prématurée. Travailleur infatigable, passionné pour la divulgation de ses idées qu'il seutait justes et fécoudes, Ecuuier les a publiées sous maintes formes, taut dans ses nombreuses notes aux Sociétés savantes, que dans des volumes parmi lesquels il faut citer : le Vertige (1893), l'Oreille (5 vol., 1896), le Sens des attitudes (1904), la Voix professionnelle (1908), l'Action directe sur les centres nerveux (centrothérapie) (1913), Défense organique et centres nerveux (1914). Cette œuvre frappe par son unité remarquable. De plus en plus elle s'oriente vers l'étude du bulbe, centre de la vie organique, carrefour de tous les systèmes d'innervatiou dont dépend le l'on fonctionnement de nos organes. Dans son volume le plus récent, malheureusement paru à la veille même de la guerre, ce qui a détourné l'attention qu'il méritait, Bounier donne pour ainsi dire la conclusion de toute son œuvre.

Que sa vaillante femme, M<sup>me</sup> la doctoresse Bonnier, qui l'a tant aidé dans ses travaux, que son fils ainé qui, engagé volontaire à dix-sept ans, mêce actuellement le dur combat pour la patrie, que ses autres enfants recoivent iei uos très vives condoléauces.

E. APERT.

## Dragées Bu Dr. Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer { CHLORO-ANÉMIF (4 à 6 par jour) } NERVOSISME

## Broméine montagu

(Bi-Bromure dé Codéine)

SIROP (0.03) TOUX nerveuse INSOMNIES

RMPOULES (0.02) SCIATIQUE
NEVRITES

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

COLLOBIASES DAUSSE

## COLLOBIASE D'OR

OR COLLOIDAL DAUSSE

Agent anti-infectieux dans toutes les septicémies

## COLLOBIASE DE SOUFRE

Traitement rapide du rhumatisme

LITTÉRATURE et ÉCHANTILIONS Laboratoires DAUSSE 4 Rue Aubriot PARIS.



SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHÔNE

Antipyrine
Pyramidon
Salicylés
Aspirine
Résorcine

Scurocaine (Novocaine des Usines du Rhône)

Kelene (Chlorure d'Ethyle pur)

Ether pour anesthésie

Chloroforme pour anesthésie.

SPECIMENS SUR DEMANDE

#### REVUE DES SOCIÉTÉS MÉDICALES

#### RÉUNION MÉDICO-CHIRURGICALE DE LA XVº RÉGION

Séance du 21 mars 1018.

MM. RIMBAUD et SARRADON communiquent les résultats de leur pratique dans la eure des pieds tordus par rééducation psychothérapique.

M. Boinet insiste à nouveau sur l'action thérapeutique du bleu de méthylène dans le paludisme; ce médicament, associé à la quinine et à l'arsenic, hête la guérison hématologique et clinique de cette infection

M. Dambrin drésente :

1º Un malade auquel il a extrait un corps étranger intracérébral à l'occasion d'une poussée méningitique avec subcoma:

2º Deux cas de pseudarthrose de l'humérus avec paralysic radiale guéris par la fixation des os à l'aide de plaques de Lambotte et la libération du nerf radial.

MM. SICARD et ROGER mettent en lumière le rôle des museles antagonistes dans la paralysie du nerf erural.

MM. SICARD et ROGER présentent un amputé de jambe atteint depuis plusieurs mois d'un spasme curieux de son moignon.

#### NOUVELLES

Nécrologie. - Deniker, l'anthropologiste bien connu, élève de Broca, ancien président de la Société d'anthropologie, et bibliothécaire du Muséum d'histoire naturelle. - Le Dr Vallois, médecin-major de 1re elasse, officier de la Légion d'honneur, décédé à Toulon à l'âge de cent ans. - Le Dr Ch. Gazeau. - Le Dr Léon Roux, (de Lyon). - Le Dr Ferdinand Chavant (de Grenoble). aide-major de 1<sup>re</sup> classe, - Le D<sup>r</sup> Louis Patel, décédé à Nice à l'âge de soixante-douze ans. - M. J.-B. Balthazard, ingénieur-chimiste des usines du Rhône. - Le Dr Pierre Bonnier, laryngologiste à Paris. - Le Dr Aubert, conseiller municipal de Segré. - Le Dr Fontanel (de La Tour du Pin). — Le Dr Krieger, assassiné à Courbevoie.

Mariages. - Le Dr John Arnold (de Baltimore, U. S. A.), et Mile Renée Mouillefarine, fille de l'avoué de Paris. — Le Dr Jean Bobrie, médecin à La Rochelle, actuellement aide-major de 17º classe, et M11º Madeleine Chevalier.

Faculté de médecine de Lyon. - M: Lesieur, professeur de pathologie générale à la Faculté mixte de médeeine et de pharmacie de l'Université de Lyon, est nommé, sur sa demande, professeur d'hygiène à ladite Faculté, en remplacement de M. J. Courmont, décédé.

Citation à l'ordre de l'armée. - MAQUET (André-Albert), médecin auxiliaire au 128° rég. d'infanterie, 2º bataillou · au cours d'un coup de main récent, a marché, avec ses brancardiers, immédiatement derrière la vanue d'attaque. A donné ses soins aux blessés sous un violent bombardement et ne s'est replié qu'après les derniers détachements, ramenant tous les blessés.

Médaille de la Reconnaissance française. - M. Mis-TRAL, député, demaude à M. le ministre de la Guerre : 1º quelles conditions doit remplir le personnel du service de santé, mobilisé aux armées, pour avoir droit à la médaille récemment créée de la « Reconnaissance française », et 2°, si les médecins qui n'ont jamais demandé

## PROTHÈSE ET CHIRURGIE CRANIO-MAXILLO-FACIALE

J. LEBEDINSKY Dentiste des Hôpitaux de Paris Chef du Centre de Prothèse maxillo-faciale de la 17\* Région PAR

M. VIRENOUE

Aneien interne, Médaille d'or des Hopitaux de Paris Chirurgien de Place au Mans.

Préface de M. le Dr H. DELAGENIÈRE

Chirurgien des Hôpitaux du Mans, Chirurgien-chef du 2º seeteur chirurgieal de la 14º Région. Un volume grand in-8, 400 pages avec 154 planches comprenant 421 figures.....

MAJORATION SYNDICALE PROVISOIRE de 10 pour 100.

## LE CŒUR ET L'AORTE

### Études de radiologie

Le Dr H. VAQUEZ

Le Dr BORDET

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine. Deuxième Edition, 1 volume in-8...

Chef de laboratoire à la Faculté de médecine de Paris

15 fr.

Majoration syndicale provisoire de 10 p. 100.

la relève, qui était de droit pendant deux ans, sont susceptibles d'obtenir cette récompense.

Réponse. — 1º Pour avoir droit à la métaille de la !Réconnaissance française, le personned fu service de santé, mobilisé aux armées, doit remplir les conditions exiglées par l'article; «d'u décert du 13 juillet 1917, «'està-dire avoir accompli, « dans l'intérêt prablie, à l'occision de la guerre et pendant la durée des hostilités, des actes de dévouement, qui ne consistent pas seulement en l'accomplissement d'obligations militaires légales ». Peuvent seuls entre en considération les services d'une durée continue d'au moins une année; 2º réponse négative, «'ills n'out pas d'autre moiff à faire valoir.

Education des enfants retardés. — Education spéciale, mentale et physique, des enfants retardés pour faibleses, anémie, fatigen, inattention, apathie, etc. Pension familiale, hydrothérapie, surveillance médicale. Renseignements spéciaux envoyés aux médecins. Institut pédologique, 17, rue Bourgenuf, à Vendâme.

Clinique Guyon. — Le professent Legueu a repris ses cours de clinique, le vendrédi 12 avril à 2 h. 1/2 de l'après-midi, et les continue le même jour, à la même heure, jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Cours d'électro-radiologie de guerro. — M. le Dr Foveau de Courmelles reprendra son cours libre d'Electrolog e et de Radiologie médicales (26º année), à la Faeulté de médecine de Paris (Amphithéatre Cruveilhier), le mercredi : et mai 1918, à 6 heures du soir, et le continuera les mercredis suivants à la même heure. Il traitera eette aumée, comme les aumées précédentes, de l'électro-radiologie de guerre: les agents physiques, électrieité, lumière, mouvement rayons X, radium, dans le diagnostic et le traitement des blessures et affections de guerre.

Instructions sur la scolarité des étudients sons les drapeaux des classes antérieures à la classe 1918. — Les étudiants des classes antérieures à la classe 1918, déjà et étudiants des classes antérieures à la classe 1918, déjà inscrité dans les Paeutlés et actuellement sons les drapeaux, sont autorisés à prendre des inscriptions et à peaux, sont autorisés à prendre des inscriptions et à la peaux, sont autorisés à prendre des inscriptions et à la meaure où le leur permettront leurs obligations militaires.

Ces étudiants prendrout des inscriptions et poursuivront leur scolarité dans les conditions réglementaires, sauf les modifications suivantes:

A. — Classes 1912, 1913, 1914. — Les étudiants de ees classes sont autorisés à prendre, dès unaintenant, les deux premières inscriptions de l'aumée scolaire au début de laquelle leur scolarife à été interrompne, on la deuxième inscription si leur scolarife à été interrompne qu'après la première inscription, de mauière à pouvoir prendre régulièrement la troisième inscription et à se présenter aux examens, s'il leur est possible, à la fin de la présente année seolaire ou à une des sessions ordinaires ou extraordinaires suivantes.

B. — Classe 1915. — Les étudiants de cette classe qui ont déjà une inscription pour l'année scolaire 1914-1915 pourront prendre la seconde. Pour eux et pour ceux qui



ont déjà deux inscriptions de cette même année scolaire, la seconde inscription sera considérée comme validée, de telle sorte on'ils puissent poursuivre leurs études.

C. — Classe 1916. — Les étudiants de cette classe qui ont une inscription de l'année scolaire 1914-1915 pour rout prendre la secoude. Cette seconde inscription sera considérée comme validée; il en sera de même pour tous eux qui out pu prendre, pour cette même année scolaire, une seconde inscription sans la valider avant leur incorporation. Quant à eeux qui sont déjà titulaires de trois inscriptions, lis pourront terminer l'aumée sociaire conmencée dans les conditions que permettront leurs obligations militaires.

D. — Classe 1917. — Les étudiants de cette classe pourront poursuivre leur scolarifé cin preiant au 10° janvier 1919 la seconde inscription de l'aunée seolaire 1915-1916. Ceux qui ont déjà trois inscriptions pourront passer leurs examens en avril 1910.

Les étudiants engagés volontaires bénéficieront des mêmes conditions que les étudiants de la classe incorporée dans l'année scolaire où ils ont contracté leur engagement.

Les étudiants incorporés postérieurement à l'appel de leur classe feront l'objet de décisions ministérielles spéciales en raison de la date de leur incorporation et de leur situation scolaire.

Les étudiants pourvus de quatre inscriptions pouront se présenter à la plus prochaine session ordinaire ou extraordinaire.

Les étudiants ajournés à une session ordinaire pourront se représenter à la sessio · extraordinaire suivante; ceux qui seront ajournés à une sessiou extraordinaire pourront se représenter à la session ordinaire suivante.

Les étudiants qui ne sont pas dans la zone des armées passeront leure scaunes dans les sessions ordinaires on dans des sessions extraordinaires onvertes au commentement de jauvier, d'avril et d'octobre. Pour ees étudiants, il u'est rien changé à la disposition des examens de médocine, auseien régime. Les étudiants de la zone des armées aurout le droit, du 17 décembre au 17 juillet, de solliciter ûn examen individuel, hors session, selon leurs permissions militaires. Si leur permission coincide avec

une session ordinaire ou extraordinaire, ils seront autorisés à se préseuter immédiatement.

Les étudiants retenus loin du siège d'une Faculté on École sont autorisés, soit à prendre des inscriptions elimilatives en bénéficiant d'une extension à l'eur cas du décret du 8 juillet 1914 et dans les éconditions de ce décret, soit à faire prendre des inscriptions ordinaires par personne qualifiée, munie, en plus des pièces exigées par les règlements, d'une procumbion de l'étudiant et d'un certificat du chef de corps attestant que l'étudiant est bien sous les drapeaux et hors d'état de se présenter lui-même au secrétariat. Cette mesure est tout à fait exceptionnelle et uniquement limitée au temps de guerre et aux étudiants visés plus hants visés puis hants et aux étudiants visés plus hants

Des dispositions spéciales doivent être prises en faveur des étudiants en sciences, en médecine et en plarmacie, en raison des travaux pratiques et stages qu'ils doiveit effectuer.

Les étudiants de P. C. N. des classes 1914, 1915, 1916 et 1017, pourvus antérieurement ou en vertu de la présente instruction de trois inscriptions, pourront se faire délivrer, après examen de leur dossier par la Faculté, un certificat provisoire et prendre une première inseription de médecine qui leur permettra ultérieurement de prendre la seconde inscription. Pour prendre, par la suite, une troisième inscription de médecine, ils devront avoir accompli une série de travaux pratiques de P. C. N., réduite d'ailleurs au minimum nécessaire, soit pendant qu'ils auront suivi, dans un centre universitaire, les eours de préparation au grade de médeein auxiliaire, soit pendant un stage de trois mois prévu à Paris ou à Lyon pour les étudiants en médecine, présents aux armées, soit aussitôt qu'il leur sera possible par suite de cougé, de réforme temporaire et définitive ou de libération générale. Les étudiants des memes classes qui ont quatre inscriptions pourront, après examen de leur dossier par la Faculté, recevoir le certificat de P. C. N. et poursuivre leurs études dans les conditions établies par la présente iustruction

Les étudiants en médecine, cu science ou en pharmacie qui pourront bénéficier de la présente instruction ne seront pas dispensés de stages et de travaux pratiques.

经经验经验

# NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerveux)
Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses
xvàxx gout àch repus. — 6, Rue ABEL PARIS — Le Fl. 3 ft. — M sucre, ni chaux, al alonol.

388888



Les inscriptionset les examens de ces étudiants n'auront qu'un caractère provisoire. Dès qu'il sera possible, et jusqu'à la fin de la guerre, avec le consentement de l'autorité militaire, sons une fonur abrégée et plus intensive, ces stages et travaux seront organisés dans les Facutlés ou fécoles de telle façon qu'une période continue d'ait nions trois mois corresponde aux exercices prévus pour une aumée. Les certificats d'examens et diplômes ne pourront être délivirés qu'après ce complément nécessaire des études et deprès décision de la Faentlé.

Les étudiants des clàsses autérieures à 1918 pourront opter entre la reprise immédiate de leurs études conformément aux règlements autérieurs et aux présentes instructions on le bénéfice complet des mesures réparatrices qui pourront être prises après leur libération.

A la fin de la guerre, les étudiants qui auront repris leur scolarité en vértu des présentes instructions n'en bénéficieront pas moins des mesures réparatrices en tant qu'elles pourront s'appliquer à leur situation scolaire an moment où ces mesures seront prises. J. LAPSTREE.

Sortle des malades contagieux des formations sanidaires. — Les événements actuels imposent plus impéricusement que jamais à tous et en toutes circonstances, l'observation la plus étroite des règles de l'hygiène et de a discipiline hospitalières. Indispensable en tout temps et d'application nécessaire à tous les malades en traitement dans les établissements hospitalières vilvis ou militaires, cette discipline s'impose d'une manière encore plus absolne quand il s'agit de malades contagieux, dont l'isolement rigouveux à l'hôpital, prolongé aussi longlemps que la nature de chaque maladie le rend nécessaire, est la base fondamentale de toute prophylaxie.

En conséquence, il ne saurait être à aucun moment quiestion, quelles que soient les circonstances exceptionnelles ou jugées telles, de laisser à l'Initiative ou à l'appéciation des intéressés on de leurs familles, le soin de décider à quelle date et dans quelles conditions les malades contagieux pourront sortir de l'hépital. Il y a lieu de défendre contre eux-mêmes et, avec eux, la collectivité, ceux qui, par négligence ou par micconnaissance des règlements, se fernient des propagateurs de contagion. Tolérées par faiblesse ou par fausse sentimentalité, ces infractions à l'hygiène constitueraient un véritable danger public.

La sortic d'un malade contagieux, de l'hôpital civil on militaire dans lequel il est en traitement, ne peut être décidée que par l'antorité compétente pour la pronoucer et sur constatation certaine, d'ament établie par les moyens d'investigation classiques, que le retour du malade dans le groupe civil on militaire dont il fait partie ne constitue pour ce groupe aucun danger de contagion.

 ${\it L}$ 'antorité qui prononce on approuve la sortie est responsable de la décision prise,

## SEULES EAUX ALCALINES RECONSTITUANTES

## POUGUES

•• SAINT-LÈGER ••• ALICE
Etablissement thérmal ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

EAUX DE RÉGIME

Par EXCELLENCE des DYSPEPTIQUES RECONSTITUANTES des FAIBLES et des CONVALESCENTS

Échantillons GRATUITS aux Docteurs G'é de POUGUES, 15 & 17, Rue Auber, PARIS

# CARABAÑA

PURGATIVE, DÉPURATIVE, ANTISEPTIQUE

## RÉGIMES ALIMENTAIRES

Par le Dr Marcel LABBÉ
Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris,
Médecin des Hópitaux.

2º édition, 1918. 4 vol. in-8 de 584 pages avec 41 figures,

#### Formulaire des Médications Nouvelles

Par le Dr H. GILLET

1918, 1 volume in-18 de 300 pages, cartonné......

PRÉCIS DE COPROLOGIE CLINIQUE

Par le D. R. GAULTIER Chef de Clinique à la Faculté de médecine de Paris. Préface du Professeur A. ROBIN

2º édition, 1914, 1 vol. in-8 de 500 pages avec 94 micro-photographies et 1 planche....... 12 fr.

Ch. LOREAU

#### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3his, RUE ABEL - PARIS

Tél. Roq. 41-85

Il importe d'ailleurs de rappeler au public que les malades atteints de maladies contagieuses sont dangereux pour les sujets vivant à leur contact, non seulement pendant la phase aiguë de leur maladie, mais encore au décours de celle-ci et durant la période dite de convalescence, pendant un temps plus ou moins long, d'ailleurs variable pour chaque maladie, après la disparition des symptômes aigus,

Les prescriptions ci-dessus s'appliquent douc aux contagieux en période d'état et aux convalescents encore susceptibles de diffuser la contagion : pour ces derniers, la durée de l'isolement après la guérison apparente sera fixée d'après les règlements en vigueur.

Qu'il s'agisse des malades proprement dits, on des convalescents si des circonstances particulières - dont, en aucun cas, les intéressés ne beuvent être juges - rendaient nécessaire les mesures d'exception, telles que transfert des malades d'une salle à une autre ou d'un pavillon dans un antre, évacuation sur un autre hôpital, etc., ces mesures ne pourront être prises que sur l'ordre de l'autorité normalement responsable de la discipline de l'hôpital, au moment où vient à se produire la circonstauce exceptionnelle motivant une telle décision. Saut le cas de force majeure, l'avis du service médical de garde dans l'établissement sera préalablement sollicité.

Le directeur de l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris, les présidents et les membres des Commissions administratives des hospices, les directeurs du Service de santé des régions, veilleront d'une manière rigoureuse à l'exécution intégrale des présentes instructions (Circulaire du 23 mars 1918).

Distribution dans les formations sanitaires du livre « Les Mutilés aux champs ». - Il résulte de l'expérience acquise pendant ces trois dernières années, que les mutilés de la guerre doivent s'orienter de préférence vers un métier qui soit aussi voisin que possible de celui qu'ils pratiquaient naguère et dont leur impotence leur interdit désormais le complet exercice.

La très grande majorité des mutiles étant formée d'agriculteurs, il importe, au plus haut point, d'indiquer à ces blessés, qui les ignorent souvent, les professions rurales qu'ils sont encore susceptibles d'exercer. A cet effet, des ingénieurs agronomes du Service de la maind'œuvre agricole au cabinet du ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement, aidés par des médecins du Service de santé spécialisés dans les questions de rééducation, ont rédigé un guide à l'usage de ces blessés. Cet ouvrage indique, pour une impotence donnée, les travaux que celui qui en est atteint peut encore exécuter, les professions entre lesquelles il peut choisir, les métiers qu'il peut exercer avec profit dans les régions où il désire se fixer.

Il appartiendra aux médecins-chefs de veiller à ce que la brochure soit mise à la disposition des malades et des blessés dans les salles de lecture des hôpitaux, et lorsqu'un nombre d'exemplaires suffisant aura été attribué à chaque hôpital, de les faire distribuer avec discernement, de préférence aux blessés d'origine rurale ainsi qu'à ceux qui seraient désireux d'aller se fixer à la campaone.

Il conviendra, en outre, que le personnel des hôpitaux s'applique, par des conférences, par des conversations, par une lecture accompagnée de commentaires, à mettre à la portée des intéressés et à développer les enseignements que comporte le livre des Mutilés aux Champs (Circulaire du 11 mars 1918).

Faculté de médecine de Paris. - Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. - M. le Professeur GEBERT. - Leçon, samedi 20 avril, à 10 h. 3/4. Leçon clinique.

Travaux pratiques de médecine légale. - M. le Dr Dervieux, chef des travaux de médecine légale, fait une série de conférences pratiques à la Morgue, les lundis, mercredis, veudredis à 3 heures, depuis le 15 avril, Sont admis à ces conférences les étudiants de l'ancien régime titulaires de 16 inscriptions et les docteurs en médecine munis d'une carte délivrée par le secrétaire de la Paculté.

Dans tous les cas où vous ordonniez l'UROTROPINE, prescrivez

#### I'UROFORMINE GOBE

ANTISEPTIQUE INTERNE PARFAIT COMPRIMES DOSÉS & Ogr. 50 is à 6 par jour) INTILLORS OBATUITS : 4. Faub! Poissonnière. PARIS ronchites

Émulsion MARCHAIS

STASSEN et VONCKEN

## Le péritoine en chirurgie de guerre

Par A. MANQUAT Membre correspondant de l'Acad sseur agrégé au Val-de-Grâce.

Sixième édition revue et augmentée, 1916-1917, 4 volumes grand in-8, broches : 40 fr. : relies.... Chaque volume se vend séparément.

12 fr. broché : 10 fr. ; relié..... 

4914, 4 vol. gr. in-8 de 588 pages, broché : 10 fr.; relié.....

#### VARIÉTÉS

#### UNE CONSULTATION DE TRONGHIN

Un de nos lecteurs nous adresse cette curieuse relation qu'il a retrouvée en feuilletant d'anciens auteurs :

A mon arrivée à Paris, ie vis augmenter les maux dont le souffrais depuis longtentis. Sur un nicis, je n'avais pas quinze jours de santé. Je ne vivais alors que de café, et j'étais las des potions que l'on me faisait prendre. Tronchin (1), le jumetex Tronchin, était alors à Paris, logé au Palais-Royal. La ville et la cour v couraient : chacun passait à son tour, et, pour un louis d'or qu'il laissait sur la cheminée, avait le droit de le consulter. Depuis trois ans, j'avais dans la vue un point noir qui suivait exactement l'endroit que je fixals. Je me hasardai done pour la première fois à aller consulter cet homme que je n'avais jamais vu, et sur lequel les avis étalent très partagés, car les médecins de Paris lui donnaient le titre d'empirique.

J'allai donc à son audience; son salon était plein de monde de tous les états, et il me fallut attendre deux heures pour passer à mon tour. J'arrive dans son cabinet: il me laisse détailler toute ma maladie avec une patience charmante, sans m'interrompre un instant, chose rate pour un médecin si occupé.

(1) Louis Tronchín, le célèbre médecin genevois (1709-1781). Il était veru à Paris en 1756, pour inoculer les enfants du dus d'Orléans, et ce prince le déc'da en 1766 à secepter la place de son premier médecin. Il resta à Paris jusqu'à sa mort,

Enfin il me dit : « Monsieur, il faut, en honnête · homme, vous patlet vrai. Je vais vous mettre le « doigt sur votre maladie, mais à une condition, c'est

« que, sorti d'ici, vous n'en parlerez à qui que ce soit. « Les médecins de Paris me traitent de charlatan, et les remèdes que je vais vous fairc sont singu-

« liers. Je vous demande trois semaines pour les « suivre. Si, au bout de ce temps, vous trouvez de la « diminution dans les symptômes qui vous affligent, « vous en tirerez la conclusion que j'ai touché juste.

« Alors vous continuerez, et je vous guérirai. Vous « êtes, monsieur, menacé de la goutte sercine ; je « suis étonné qu'elle ne vous ait pas encore atteint. « vous le devez à votre jeunesse et à une bonne orgaenisation. Cette paralysic du nert optique, une tois « fixée, est inguérissable; moi qui vous parle, je n'ai

« jamais pu procurer qué des soulagements insignie fiants. C'est une humeur goutteuse qui vous tour-«mente. Elle n'est pas fixée, quoiqu'on ait fait usil e ce qu'il taut pour cela. On vous fait couvrit la fête.

« mais les médecins de ce pays oublient l'anatomies « La tête est le couvercle du pot chimique de l'estimate, « la tête fontmille de petits valsseaux en bien lalus

o grande quantité que dans les autres parties du corps. «La nature nous couvre le sommet de la tête de « beaucoup de cheveux dans notre jeunesse, et nous

« prépare à la vieillesse en nous les faisant perdre. « Paris est sujet, bien plus que d'autres villes, à des



Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURETIQUES L'Adjuvant le plus sur des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE PORMES

PURE

PHOSPHATÉE L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le remêde le

cardiopathies, fait disparaitre les cedemes et la dyspnée, renmme est la digitale pour force la systole, régularise le cours du sang.

LITHINEE Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifesta tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, les acides urinaires,

m - Ces cachets sont on forme de cœur et se pré

CAFÉINÉE

4, rue du Roi-de-Sioile

« paralysies et des apoplexies. Je les attribue aux e grandes perrugues et à l'habitude que l'on a, même « au spectacle, de se couvrir la tête entre les actes. Je « suis obligé par état, et pour ne pas fronder le « costume des médecins de Paris, de m'affubler d'une o perruque ; mais comme nous sommes seuls ensemble « pour quelque temps, vous allez voir ce que j'en « fais. » A l'instant, il se lève et ôte sa perruque, qu'il accroche à un clou placé pour cet objet dans la superbe boiserie de son cabinet.

Il fit dire alors que ses consultations étaient finies ce iour-là, et. tout à moi, il continua ainsi : « Voici le « traitement que je vais vous ordonner ; il semblerait « insuffisant à tous les médecins, mais la réussite me « paraît certaine, à cause des différentes cures que « j'ai faites. Je vous demande votre parole d'homeur « que vous le suivrez. - Je vous la donne, lui dis-je e en lui prenant les mains. - Vous ferez à l'instant « acheter une brosse de chiendent à main, telle que « celles dont on brosse la tête des enfants. A partir de « ce soir, avant de vous mettre au lit, vous vous ferez e frotter les jambes, en commençant par les genoux, « jusqu'au bout de chaque pied. Cette friction vous « rendra la chaleur aux jambes que vous avez totale-« ment perdue (il disait la vérité). Vous ferez la même « friction le matin ; c'est un devoir journalier dont « vous prendrez l'habitude tant que vous vivrez. « D'aujourd'hui vous cesserez tout remède, tout « quinquiua, tout ipécacuanha; vous mangerez « comme à l'ordinaire, en vous abstenant de tout

e excès, surtout vis-à-vis des femmes. Vous coucherez « dès ce soir, les rideaux de votre lit ouverts, et au lieu « d'un traversin de plume, vous en ferez faire un de « crin qui vous suivra partout. Vous vous couvrirez «les pieds la nuit, et vous supprimerez tous les s bonnets de nuit possibles dès ce soir. Vous éviterez « de fixer le grand jour, ce qui est blanc, et surtout « l'eau courante. Je vous prie de ne pas venir me voir « avant trois semaines, parce qu'il faut que je voic « l'effet de ces petits moyens. »

Dans les premiers huit jours, mes éblouissements revinrentencore, mais les douleurs de tête diminuèrent graduellement. Enfin, jusqu'au terme qu'il m'avait prescrit pour le revoir, je m'aperçus d'une véritable amélioration dans mon état. Au jour dit, je me rendis chez·lui et je lui rendis compte de ma situation : « Me « voilà donc, monsieur, me dit-il, convaincu que « c'est, ainsi que je le croyais, une humeur goutteuse « qui se portait dans votre tête et qui aurait fini, « peut-être dans la huitaine, par une goutte sereinc. « Actuellement il ne faut bas, et ie ne bourrais bas du « reste, vous ôter l'humeur goutteuse. Voici le traitement que vous allez faire. Vous prendrez une « terrine ; vous la ferez remplir d'eau de puits, ct, « en sortant de votre lit, vous vous plongerez la tête « dedans. Vous vous promènerez ensuite cinq minutes « et recommencerez cette douche trois fois. Te vous «fais observer que si, avant d'avoir reposé votre « sang, vous vouliez vous rebaigner tout de suite, « vous éprouveriez un coup de piston qui vous

> Académie de Médecine de Paris. Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

## DIGITALINE

SOLUTION on mills GRANULES BLANCE au 1/4 de millier ULES ROSES au 1/10° de milligr OULES au 1/4 de milligr POULES ou 1/10° de milligr . J. Boul, Port-Royal, Paris

# NATIVELL

Médication totale des maladies du foie et des voies biliaires. HÉPATIOUE : BILIAIRE

une à 4 cuillerées à entremets par jour INSUFFISANCE HÉPATIOUE Prix du flacon 6 frs. toutes pharmacies

ASSOCIÉES AUX CHOLAGOGUES



TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

- CÉRÉMALTINE - GRGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC. CÉRÉALES JAMEET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARI

« frapperait au cœur et vous ferait beaucoup de mal « dans le moment. Vous prendrez cette douchc · pendant trois semaines tous les jours, et reviendrez « me voir à parcille époque, »

Te suivis cette ordonnance avec confiance, et dès le premier jour, je m'apercus de la netteté de ma vue. Le point noir ne reparaissait plus que par instants. Les éblouissements revenaient périodiquement, mais le mal de tête était supportable; je pouvais lire, écrire et vaquer à mes affaires. Enfin je me trouvai si bien, si calme dans les trois semaines, que voulant vérifier toutes ces observations, je me déterminai, à peine sorti de l'eau, à me replonger la tête à l'instant ; sans mon valet de chambre et mon laquais, je tombais de toute ma hauteur. Je sentis au cœur un coup de piston si décidé que je chancelai et n'aurais pas été en état de uic baigner une fois de plus.

Je me rendis à l'heure dite chez Tronchin, je lui rendis un compte fidèle ; il s'informa du froid que j'avais aux jambes, il disparaissait journellement. « Alors, me dit-il, je puis vous anuonœr que vous êtes « entièrement guéri de la goutte sereine, mais que « vous courez deux chances : la première, d'avoir la

« goutte dans un an, ou peut-être dans dix (il n'est pas « dans la puissance lumaine de vous fixer à cet « égard) : l'autre est une humeur hémorroïdale, et je «l'aimerais mieux pour vous. » L'ayant assuré que je n'avais jamais eu aucun symptôme : « Tant mieux, « me dit-il, elle vous viendra par abondance de sang, car c'est le sang que vous devez craindre. Vous « n'êtes pas bilieux, mais extraordinairement sau-« guin ; je le sens à votre pouls. Mais soyez sûr que « vous jouirez d'une très bonne sauté. »

Je ne le vis que ces trois fois, car il repartit pour Genève, et insensiblement mes éblouissements, mes migraines s'éteignirent; je ne me baignais plus, mais ie suivais le régime indiqué, comme je le fais maintenant encore. Quelques migraines douloureuses me prirent à Cheverny par trop d'exercice à cheval, quoique je n'eusse jamais de chapeau dès qu'il ne faisait pas de soleil. J'allais alors mettre ma tête sous un robinet de fontaine, et je conduisais la douleur jusque dans l'épaule, puis elle disparaissait.

Je témoignai ma reconnaissance à Tronchin de toutes les manières, en publiant la guérison de mes

# Comprimés doses à 0<sup>gr</sup> 50 d'hexamethylene-tetramine chimiquement pure

## ANTISEPTIQUE IDÉAL

## des Voies Biliaires et Urinaires

RÉFÉRENCES MÉDICALES: ary, Ch. des H. Paris. arbier, M. des H. Paris. aaput, Ch. des H. Paris Prof. Pousson, de Bordeaux. Rabère, Ch. des H., Bordeaux Richeiot, Ch. des il. Paris. Fhiroloix, M. des H. Paris.

Prescrivez

l'Uroformine Gobey, produit français, dans toutes les affections où vous prescriviez l'Urotropine : Antisepsie des Voies Biliaires et Urinaires, Rhumatisme, Phosphaturie, Prophylaxie de la Fièvre typhoïde, etc. 3 à 6 Comprimés par jour dans un verre d'eau froide.

ÉCHANTILLONS : 4. FAUBOURG POISSONNIÈRE, PARIS

## La Stomatologie indispensable aux Médecins praticiens

Par Th. RAYNAL

Chef du service de Stomatologie au dispensaire central de Marseille.

1914, 1 vol. in-8 de 412 pages avec 244 figures, cartonné

#### LA MÉDECINE AU PALAIS

#### LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE

Il n'est pas de problèmes plus délicats que ceux de la responsabilité. Que ce soit du point de vue pénal ou de la faute quasi-délictuelle qu'on se place, on se trouve toujours en face de cette question insoluble, parce que infiniment variable, relative et complexe : quelle est la limite du droit et les bornes du devoir ; à quel moment précis l'acte de l'iudividu commence-t-il à engager sa responsabilité ?

C'est de l'appréciation minutieuse des faits, de l'étude des circonstances, et de la connaissance profonde des progrès scientifiques que les juges doivent tirer leur conviction. La Cour de cassation n'a pas à intervenir, car il ne s'agit pas d'interprétation de textes - la loi de 1892 est muette à ce sujct - elle ne peut que s'en rapporter à la conscience des magistrats.

Il est intéressant, à une époque où les juges ont tendance à trouver toujours une responsabilité en face de tout préjudice, de rappeler les sages paroles que le procureur général Dupin prononçaît le 18 juin 1835 (Sirey, 1835-1-401).

Il voulait enfermer la responsabilité médicale dans un cadre restreint et n'v admettre que la négligence, la légèreté et l'ignorance impardonnable, et il conseillait aux juges de ne pas perdre de vue tous les facteurs qui plaident en faveur du médecin : la conscience professionnelle, la difficulté du traitement, la complication des cas, l'imperfection de la science, les variations de méthode, le caractère personnel du diagnostic et les réticences du client.

Il s'agit en effet de l'application de l'article 1382 et, par conséquent, d'un quasi-délit. Il faut donc qu'une faute soit reconnue : or quelle difficulté peut-il exister qui doive être plus scrupuleusement examinée que celle qui consiste à déterminer la faute d'un homme consciencieux qui traite des cas difficiles, à l'aide de méthodes variables et imparfaites de la science, par ses moyens personnels et ses facultés propres l

Et il ajoutait :

« Il ne s'agit pas de savoir si tel traitement a été ordonné à propos ou mal à propos, s'il devait avoir des effets salutaires ou nuisibles, si un autre n'aurait pas été préférable, s'il y a en imprudence ou non à le hasarder, adresse ou malhabileté à l'exécuter, si avec tel instrument, d'après tel ou tel autre procédé, il n'aurait pas mieux réussi. Ce sont là des questions scientifiques à débattre entre les docteurs et qui ne peuvent pas coustituer des cas de responsabilité civile ni tomber sons l'examen des tribunaux. Mais du moment que les faits reprochés au médecin sortent de la classe de ceux qui, par leur nature, sont exclusivement réservés aux doutes et aux discussions de la science, du moment qu'ils se compliquent de négligence, de légèreté ou d'ignorance de choses qu'on devait nécessairement savoir, la responsabilité de droit commun est encourue et la compétence de la justice est ouverte. »

Négligence, légèreté, ignorance des choses qu'un médecin doit savoir, voilà le critérium de la responsabilité médicale, en dehors de toute discussion sur la valeur scientifique du traitement, dit M. Dénoche dans un article (Recueil de médecine légale, 1912, page 52).

« La distinction établie par Dupin entre les données d'ordre scientifique, dont l'appréciation échappe aux tribunaux, et les actes ou abstentions qui peuvent constituer des fantes, était d'autant plus utile à citer qu'elle s'est imposée à la jurisprudence et sert de règle fondamentale en la matière. Il est évident que, sans aller jusqu'à dire que la médecine est un art conjectural, on est forcé de convenir qu'elle est soumise à des évolutions et des

(Suite à la page V.)

#### odéine montagu

(Bi-Jodure de Codéine)

Toux SIROP (0.04)

EMPHYSÈME PILULES (0.01) ASTHME

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

### MONTAGU

(Bi-Bromure dé Codéine) SIROP (0.00) PILULES (0.01)

INSOMNIES RMPOULES (0.00) SCIATIQUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS



FABRIQUE DE BANDAGES HERNIAIRES CENTURES ABDOMINALES, SANGLES, BAS A VARICES, ORTHOPEDIE, SUSPENSOIRS, ETC.

#### HENRI Angien externe des Hopitaux de Paris

15. Rue de la Banque, 15 PRIX SPÉCIAUX RÉSERVÉS AUX MEMBRES DU CORPS MÉDICAL



FONDÉ

En 1886

TOUX nerve

TELEPHONE : Gobelina 24-81

### CABINET GALLET

47, Soulevard Saint-Michel - PARIS

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc.

Service spécial de Remplacements Renseignements gratuits sur demande, - Rédaction d'actes

Nombreux postes à céder dans toutes régions.

#### Conditions d'Abonnement

Abonnement d'un an : 12 fr. (France) : 16 fr. (Étranger).

Abonnements de guerre. — Pendant la durée de la guerre nous recevons aussi des renouvel-

lements ou des abonnements nouveaux à 12 numéros movennant 3 fr. 50 pour la France.

# URASEPTINE ROG

#### IODOMINÉRALINE Pilazymes 10DO-LACTO-ferreux et amers

Paul GARRE

C'est le Tonique Amer des Déprimés, Déblités, des NEURASTHÉNIQUES, des Convalescents

...... de tous les Genres .... Anémie .... Chlorose NE CONSTIPE PAS .....

TOUTES PHARMACIES

#### TRAITEMENT & SYPHILIS

par les injections Mercurielles Intra indolores, de VIGIES

iule griev Figier l. 80 ° 1g. (Codex 1108) Seringue spéciale Berfeldiny-Figier, utérilisable. Il. ew Celourel Berfeldiny-Figier, utérilisable. Il. ew Celourel Billodure de B., a b. 6, 9 rec. 12. ew Billodure de B., a b. 6, 9 rec. 12. ew mpoules hypernoniques, esccherosées, indederes : s' au Benseade de B., a b. 6, 0 et c. 0 cgr., par c.; au liio-dure de Ig. à b.01 et c. 0 cgr., par c.; Parmais Ville, 12, besieves Bonn-Bauvelle, PARS

#### INSTITUT VACCINAL DE TOURS

Vaccin de génisse à haute virulence En tubes pour 2 à 4, 20, 25 et 40 personnes (ces derniers en étain, vissés, s'ouvrant et se fermant à volonté). pour O fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

#### RÉGIMES LACTÉS \*\*

NORMAL # VIVANT # ASEPTIQUE

des vaches laitières sélectionnées et alimentées rationnellement de VERSAILLES « Fournisseur des Hôpitaux de Paris.

AU LAIT NORMAL

Préparés au Laboratoire de Galactologie appliquée du Lactarium Notice et échantillons sur demande Téléphone : 749-37

Livraisons et Bureaux à PARIS, 46. Avenue de Ségur

Artério-Sclérose Presciérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Nephro-Scierose, Goutte Saturnisme

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS



#### VAL-MONT-LA COLLINE MONTREUX-TERRITET

600-660 M, d'altitude avec très belle vue sur le lac Léman. TABLISSEMENTS MÉDICAUX ET MAISONS DE RÉGIMES

Traitement dététique et physiothérapique des maladies de la nutrition (arthritisme, qoutet, diabète, dessité, smaigris-ment, anémie, etc.), des affections des organes digastits (entomac, intestins, loie); des maladies des reins et des troubles i la circulation

HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE, MASSAGE, RADIOTHÉRAPIE 5 Médecins et un chimiets attachés aux établissements, Docteur Widmer, Médecin-Directeur

# IODALOSE GALBRUN

## IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE Première Combination directe et entièrement stable de l'Iode avec in Peptone DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE.

(Communication au XIII: Congrès International de Médecine, Paris 1900).

## Remplace Iode a Iodures

dans toutes leurs applications

### SANS IODISME

Arthritisme - Goutte - Rhumatisme - Arterio-Sclérose Maladies du Cœur et des Vaisseaux - Asthme - Emphysème Lymphatisme - Scrofule - Affections glandulaires Rachitisme - Goître - Fibrome - Syphilis - Obesité.

Vingt gouttes d'IODALOSE agissent comme un gramme d'Iodure alcalin.

Doses Moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Ne pas confondre L'IODALOSE, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès international de Médecine de Paris 1900.

Aucune combinaison directe de l'Iode avec la Peptone n'existait avant 1896.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE: LABORATOIRE GALBRUN, 8 & 10, Rue du Petit Musc. PARIS VACCINS ATOXIQUES STABILISÉS

# DMETYS#

VACCIN ANTICOQUELUCHEUX CURATIF

TOOK LE

TRAITEMENT DE LA COQUELUCHE

S'EMPLOIE EN INOCULATIONS SOUS-CUTANÉES OU INTRA-MUSCULAIRES

PRIX : Boîte de 6 doses : F" 15

Les Établissements POULENC FRÈRES



# **PALUDISME**

aigu et chronique

Carmergyl in 84 & Chameur

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué 15 gouttes à chacun des 2 repas — Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS

#### LA MÉDECINE AU PALAIS (Suite)

fluctuations. Dupin déclare : « que les plus grandes renommées de la science different souveut, dans la même m ladité, d'opinion, de vues, sur la nature, sur les causes, sur les préservatifs, sur les roudèes, et que nul n'osera plus entreprendre une cure, hasarder une opération, s'il lui faut répondre du résultat. Ce dérnier point de vues son importance. Si des interventions hardies ont pa, surtout dans la période récente, marquée par un déve loppement: profigieux de la chirurgie, assurer des cas désespérés, encore faut-il ne pas décourager le corps médical, par une rigueur excessive, de ces tentatives, dont le succès dépend d'autre chose que de la science et de l'Inhibité des hommes.

Aussi les tribunaux ont le devoir de faire une disintection constante, entre l'examen des théories ou des méthodes médicales qui lent échappe pàrce que ce sont des questions d'ordre seientifque, qu'ils ne sout pas qualifiés pour trancher, et l'appréciation, selon le bon sens, des règless de la prudence, de l'attention, et de l'adresse, qui sont communes à toutes les professions. Néamuoins il reste encore un point bien défient à trancher Cest la faute lourde on légère, c'est l'appréciation de ce qu'un médiedin ne doit pas ignorer. Il suffit d'une fâute legère, ad it le tripunal de Roune le zo mars 1869, mais il est seul de cet avis, il faut une faute lourde pour engager la responsabilité médicale : comment recommitre le poids de la faute au milieu de la complexité des intentions des sints et des contingences de l'acté de guérrit?

« Qu'un médecin ordonne une potion, dit encore le procureur général Dupin, qu'il proportionne les éléments dont il la compose d'une manière plus ou moins salutaire, plus ou moins en harmonie avec le mal et avec le tempérament du madaé, jusque-là, il peut n'y avoir qu'un fait soumis aux discussions scientifiques des docteurs; mais qu'il prescrive une dosc telle qu'elle a dà être infailliblement un poison, toute la responsabilité de ce fait retombe sur lui, sans qu'il soit nécessaire, à l'égard de la responsabilité purement civile, de rechercher s'il y a de sa part intention coupable; il suffit qu'il y ait cu négligence, l'égèrté ou méprise, et par là inexcusable.

Une erreur de dosage a donné lieu à une décision judiciaire (tribunal de Valence du 21 mars 1898). Un médechi avait fait une injection de cyanure de mercure à une dose excessive. Le tribunal a estimé que l'erreur du praticien provenait de l'isnaffisance inévalable de l'art de la médecine et ne révélait chez lui ni témérité, ni légèreté. D'aillenrs la malade avait guéri, il n'y avait donc pas de préjudice.

Bafin la 7º Chambre du tribunal de la Seine a jugé, le 24 février ; 1944, un procès curieux relatif à l'examen bactériologique en cas d'angine. Elle a constaté tout d'abord, avec l'expert, qu'en présence d'une angine à fausses membranes, il est sage de recourir à l'examen bactériologique et de procéder à une injection de sérue antidiphérique chaque fois qu'il existe un doute sur la nature de l'angine. Mais elle a ajouté dans son jugement que beaucoup de médecins pensant encore que la clinique doit avoir le pas sur le laboratoire, on ne pouvait imputer comme faute lourde à un médecin une pratique en désaccord avec une opinion qui n'est pas unanimement admise dans le monde médical admise dans le monde médical admise dans le monde médical

Pas de discussion scientifique, pas de faute quand il s'agit d'une pratique encore discutée et, dans ce cas, pas de responsabilité, tel est le sens de ce jugement, qui a sàinement appliqué les principes posés par le procureur général Dupin.

Adrien Peyter, Docteur en droit, avocat à la Cour d'appel.





0 gr. 20 par cuill, créosote purifiée par pro-Eiche en Gaïacol

Agent d'épargne, antiseptique, minéralisateu: Succédané de l'Hulle de Morue, blen toléré même l'été. Fait cesser l'Expectoration, la Toux, les Sueurs

# PipérazineMIDY l'anti-urique type .



Dépôt dans toutes les pharmacles

Ch. LOREAU

#### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

314, RUE ABEL - PARIS

Tél. Roq. 41-85

#### REVUE DES THÈSES

De l'hystérectomie abdominale totale dans les suppurations pelviennes (J. Deper, Th. Paris, 1917).

On trouvera dans cette thèse un certain nombre d'observations d'hystérectomic totale en deux temps par le procédé de l'hystérectomic subtotale localisé; i pronostie bon. «Sur quinze cas opérés de jauvier 1916 à juiu 1917, dans le service du D' Rochard, ou ne relève aucun décès, »

Des rétrécissements valvulaires congénitaux du rectum chez l'adulte (Ed. AUJAY de la Dure, Th. Paris, 1917).

Revue générale sur cette affection si parfaitement mise au point par le professeur Reclus.

Des indications de l'appendicectomie à l'anesthésie locale (M<sup>18</sup> JANE MELLE, Th. Paris, 1917).

Cette thèse constitue un plaidoyer presque enthonsate de l'appendiectomie sons novocaîne-adrealine: inoffensive et pen douloureuse, elle supprimerait l'aléa minime unis unesurable que comporte le chlorofoune on l'éther. Ileat tout ammoinsur variété d'appendicite où, d'après nous, l'amesthèsie locale ne se justifie pas: celle où me situation rétrocatate le Pappendie et des adhérences nombrauses rendent plus complexes les manipualtions de l'intestin. Un tel patient supporte asser mal le décollement péritonéal et la rupture des adhérences; la douleur épigastrique par voie réflexe est à peine suppertable, le facies est angoissé, le pouls petit, et l'on est obligé de terminer l'intervention sous amesthésie générale. Au point de vue des suites opératoires, on observe les vomissements habituels avec une dépression physique et psychique certainement plus marquée qu'avec une bonne et simpleanesthèsis. L'opportunité de l'apperdicectomie à l'anesthésie locale ne nous paraît donc pas aussi aisée à établir que l'affirme M<sup>10</sup> Mille, dout ou lita utilement la thèse.

L'anesthésie régionale des nerfs rachidiens (A.-D. SANTONI, Th. Paris, 1916).

Bon résumé des travaux de MM. Pauchet et Sourdat.

Utilisation des gaz, des vapeurs en médecine et en chirurgie (J. BONHOMME, Th. Paris, 1917).

Description d'un appareil appelé le trébuchet hybrasique, compresseur ou aspirateur de gaz, utilisant l'eun sous pression trouvée à tous les robinets des caualisations d'eau. Le but de ce petit appareil est de fournir des gaz ou des vapeurs couprinées à une pression réglable, et cela d'une façon automatique. En thérapeutique, le trebuchet hybratulique trouvera une indication dans le traitement des sciatiques, névralgies par vapeurs de gafacol, de salicylate de méthyle; il enverra des vapeurs efficaces (feltyol) dans certaines maladies cutantées; le trébuchet aspirateur sera indiqué dans le traitement des métrites, de l'infection puer-prâle, etc.

La mort de Voltaire (R. Bosssuz, Th. Paris, 1916). Voltaire mourut d'hypertrophie de la prostate, avec rétention d'urine, catarrhe chrouique de la vessie et uré-nuie... Sa fiu fut heureuse et sercine. Jamais à ses demiers moments il ne mangea ses exerciments, et cette légende fut inventée de toutes pièces.

#### CURE RESPIRATOIRE

Histogénique, Hyperphagocytaire et Reminéralisatrice

# PULMOSÉRUM

Combinaison Organo-Minérale

Phospho - Garacolée

Médication des Affections

## **BRONCHO-PULMONAIRES**

(Toux, Grippes, Catarrhes, Laryngites et Bronchites. Suite de Coqueluche et Rougeole)

Mode d'Emploi: Une cuillerée main et soir.

Echantillons sur demande

Laboratoire A. BAILLY, 15, Rue de Rome, PARIS

#### NOUVELLES

Nécrologie. — Le D' Ravier, aucien député, décédé à l'âge de soixente-buit aus. — M. le D' Rallier du Baty, médecin-major de 2º classe, chevalier de la Légion d'indecein principal en retraite à Lorient. — Le D' Monada Périer, ancien interne des hôpitaux de Paris, chirurgien de Grenoble, adde-major de 1º classe, prisonnier et blessé en 1914, médaille militaire et Croix de guerre, tué à Penemei en mars 1918, dans une ambulance de première ligne. — M<sup>100</sup> veuve Griolet, mêre de M. le D' Maurice Crolet, médecin de la compagnie Houillère de Bessèges. Académie de médecine. — L'Académie a procédé à truis élections.

Dans la section d'hygidne et métecine légale elle élit, par 46 voix sur 58 volants, M. Ernest Dupré, professeur agrégé à la Faculté de métecine, métecin des hôpitaux de Paris, métecin en chef du dépôt de la préfecture de police. Spécialisé en neurologie, psychiatire et métecine légale, M.-Dupré, ent, comme expert, à donner son avis dans plusieurs causses célèbres (affaires Soicilland, Ullmo, etc.). Il a écrit de nombreux travaux des plus estimés, notamment sur la mythomanie, la pathologie de l'imagination, la constitution émotive, etc.

Dans la section de médecine vétérinaire, est élu, par 3,3 voix, sur 6; votants, M. Martel, chef des services vétérinaires à la Préfecture de la Seine. Technicien et hygiéniste de grand renom, M. Martel a écrit, entre autres, ouvrages, une étude devenue classique, sur l'exmem des viandes et un volume (en collaboration avec MM. de Loverdo et Mallet) sur les abattoirs publics. Il est directeur de la revue! Hygiâne de la viande et du lair. Enfin, dans la section d'anatomie, est élu par 35 voix sur 57, M. Nicolas, professeur d'anatomie à la Faculté de Paris, anciem professeur à Nancy. On lui doit des travaux fort estimés sur l'appareil respiratoire, le système nerveux, le développement du laryux.

Université d'Alger. — M. Sambuc, professeur adjoint, chargé d'un cours de chimie biologique à la Faculté de médecine et de pharmacie, est nommé professeur de chimie biologique (chaire nouvelle).

Légion d'honneur. — Est iuscrit au tableau spécial pour chevalier :

MAILLET (Louis-Charles-Abel), médecin aide-major de 1<sup>st</sup> classé (active), médecit-chef d'un poste de région: médecit-major d'itté, deux jos cité sur le prout de France pour des actes de dévonment et de bravoure sons le feu. A donné de nouvelles preuves de mépris du danger et d'esprit de sacrifice en donnant ses soins aux avont-postes et jusque sons le feu de l'eunemi à de daugereux contagieux. A été lui-même ravourent attévit.

L'indemnité des internes des hôpitaux. — Conformément aux conclusions d'un rapport de M. Heuri Rousselle, le Conseil municipal de Paris vient d'adopter un projet de délibération portant que, à partir du 1º janvier 1918, l'indemnité attribuée aux internes des hôpitaux en médeciné et en pharmacie est, pendant la durée des hostilités, augmentée de 1 000, francs.

Félicitations au personnel de l'Assistance publique, — Sur la proposition de M. Heuri Rousselle, le Consei municipal de Paris a décidé, en séauce publique, d'adresser ses félicitations à tout le personnel médical et hospitalier des, lópitaux de Paris.

## TA

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Advnamie, Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients; tolérance parfaite (enfants et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas.

## **CONSTIPATION-COLITES**

TRAITEMENT par la

Paraffine

LIQUIDE CONFITURE

### MINEROLAXINE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

surrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

PRODUITS DE RÉGIME H. HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiques

Usine de NANTERRE (Seine).

BRONCHITES

(108ULES - Do E KORAB

A L'HELEHINE DE KORAB

ETERHINE DE KORAB CONTRA DE PARAS

L'HELEHINE DE KORAB CONTRA DE PARAS

L'HELEHINE DE KORAB CONTRA DE PARAS

CHILLEN DE CONTRA DE L'ANDERDE L'ANDERDE

CHILLEN DE CONTRA DE L'ANDERDE

CHILLEN DE L'ANDERDE DE PARIS

Legs à l'Académie de médecine. — Le secrétaire perpêtuel de l'Académie de médecine est autorisé à accepter, au nom de cette Compagnie, le legs fait en sa faveur par M. Magnam (Valentin-Jacques-Joseph) et consistant en une somme de 25 000 francs dont les revenus serviront à la fondation d'un prix triennal décerné au meilleur travail sur une question de médecine mentale posée par l'Académie.

Honorarlat des hôpitaux. — Le ministre de l'Intérieur vient de prendre l'arrêté suivant :

Sout nommés médecins honoraires des hôpitaux : MM. Brault et Galliard, médecins de l'hôpital Lariboisière

Est nommé chirurgien honoraire des hôpitaux : M. Walther, chirurgien de la Pitié.

Est nommé médecin accoucheur honoraire des hôpitaux; M. Auvard, ancien accoucheur de l'hôpital Saiut-Louis:

Est nommé dentiste honoraire des hôpitaux : M. Ferrier, dentiste de l'Hôtel-Dieu.

Prix Châteauvillard. — Le couseil de la Paculté de médecine vient de décerner le prix Châteauvillard pour 1918 à M. G. Velter, chef de laboratoire à la clinique ophtalmologique de la Faculté pour son ouvrage : Les Plaies bénérantes du crâne par projectile de guerre.

La culture en France des plantes médicinales. — Dans uu rapport, le ministre du Commerce constate que la récolte des plantes médicinales, autrefois très active en France, a depuis un demi-siècle subi une décroissance rapide. Notre pays, jadis matire du marché, était devenu tributaire de l'étranger pour presque tous

ces produits. Avant la guerre, c'est par dizaines de millions de francs que-se chiffraient nos importations de plantes médicinales, en provenance notamment de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie.

Et cependant la France, grâce à la fertilité de son sol, à la richesse de sa flore, à la douceur et à la variété de son climat, produit à l'état spontané la plupart des espèces utilisées en herboristerie et en pharmacopée, et il serait aisé d'en intensifier la production par la culture.

En conséquence, le ministre du Commerce vient d'instituer un comité qui aura pour but d'organiser et d'intensifier la culture, la récolte et la préparation des plantes médicinales.

Le comité est composé :

D'un professeur à la Faculté des sciences de Paris, président; d'un professeur à l'École supérieure de pharmacie de Paris, vice-président:

D'un représentant de chacun des ministères du Commerce, de l'Agriculture, de l'Instruction publique et du ministère de la Guerre (service de santé);

D'un délégué du syndicat de la droguerie; d'un délégué de l'Association générale des syndicats pharmaceutiques de l'Association générale des syndicats pharmaçaise des syndicats de marchands de graius et de graines de semence, désignés par leurs associations; d'un médeciu, d'un droguiste, d'un pharmacien et d'un représeutant des sociétés d'éducation populaire désignés par le ministre du Commerce.

Faculté de médecine de Paris. — Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — M. le professeur Gilbert. — Leçon samedi 27 avril à 10 heures trois quarts: clinique, sur un cas d'insuffisance sur-finale et maladie d'Addison.

#### MÉDECINE PRATIQUE

#### LES FERRUGINEUX DANS LE TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

On hésite quelque peu à recourir aux préparations martiales dans le traitement de la tuberculose pulmonaire plus ou moins avérée, par crainte de provoquer l'hémoptysie. Cette abstention est d'autant plus regrettable que certains sels ferriques neutres, notamment, sont des agents d'arrêt incontestable du processus tuberculeux et qu'ils peuvent fort bien enraver un certain nombre de phtisies commençantes. Dans les états prébacillaires l'anémie est la règle, et elle constitue un état éminemment favorable à une rapide évolution tuberculeuse; comme l'ont noté Landouzy et Gougerot, les tuberculoses sont rares qui ne débutent pas par de véritables ravages hémolytiques. L'indication d'un traitement propre à relever le taux globulaire est donc formelle, et seules les poussées congestives que déterminent parfois les martiaux rendent leur administration quelque peu délicate chez les tuberculeux. Pour pallier cet inconvénient, on a songé à les faire alterner avec les phosphates organiques qui, eux aussi, sont hématogènes et réparent la déminéralisation urinaire et bronchocatarrhale. De plus, ils favorisent l'assimilation azotée (Desgrez), activent la cicatrisation des lésions et apaisent l'éréthisme pulmonaire,

La phytine (anhydro-oxyméthylène-diphosphate double de chaux et de magnésie) possède au plus haut point ces propriétés. La ferrophytine, association synergique du phosphore organique de la phytine avec le fer colloidal, répond done parfaitement aux indications de la prophylaxie bacillaire et de certaines formes de tuberculose ancieunes. Hérard et Cornil dust fort bleu défini la part que doit prendre le fer dans la thérapie de la tuberculose: « Nous r'hésitona pas, disent-lis, à considérer le fer comme capable de rendre des services récis, surtout dans les formes apprétiques, torsque les signes de l'aménie sont prononcés et qu'il n'y a pas de tendance trop marquée aux hémotypsies, »

La diététique, devançant le laboratoire, lui avait montré cette voie nouvelle par ses régimes de jaunes d'œufs, si riches en fer et en phosphore, et la réalisation d'un médicament, tel que la ferrophytine, moins excitante que les lécithines animales, plus riche en fer et en phosphore, est une des meilleures acquisitions de la nouvelle pharmacopée, N'ayant aucun des incouvénients des préparations ferrugineuses habituelles du côté de l'appareil digestif, elle est destinée à remplacer avec avantage d'auciens médicaments tels que l'iodure de fer, et même l'huile de foie de morue, dès que celle-ci détermine des troubles gastro-intestinaux. La ferrophytine se classe, dès à présent, au premier rang parmi les agents propres à enrayer l'évolution bacillaire. Elle constitue le meilleur traitement de défense de la période prétuberculeuse : dans la tuberculose confirmée, elle modifie très favorablement les formes torpides, apyrétiques, avec anémie marquée et dénutrition, et les services qu'elle rend alors sont d'autant plus appréciables que ces formes réagissent d'ordinaire assez mal aux autres thérapeutiques.

La ferrophytine est fabriquée par les laboratoires Ciba, 1, place Morand, à Lyon qui en tiennent gracieusement des échautillons à la disposition du corps médical,

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Prothèse et chirurgie cranio-maxillo-faciale, viv I. Lebedinsky, deutiste des hôpitaux de Paris, et M, Virenque, aneien interne, médaille d'or des hôpitaux de Paris. 1 vol. gr. in-8 de 400 pages avec 154

planches comprenant 421 figures. 1918. Prix; 27 francs (I.-B. Baillière et fils, éditeurs à Paris).

Ce livre, présenté par le Dr Delagenière (dn Mans), et qui résume dix-huit mois de pratique du centre du Mans

sur plus de 700 blessés, vient à son heure pour démontrer - s'il en était besoin - la nécessité absolue de la collaboration du chirurgien et du dentiste et les bienfaits qui résultent de cette collaboration. Ces bienfaits ressortent pour ainsi dire à chaque page du livre,

On trouvera dans ce travail une description complète et détaillée de tout ce qui a trait à la constriction des mâchoires, au traitement des pertes de substance cranienne, aux fractures du maxillaire inférieur, aux cals vicieux et aux pseudarthroses de ce maxillaire, aux fractures du maxillaire supérieur, aux fractures du massif facial, à la rhinoplastic (an moins en ce qui concerne les lésions de la partie movenne du nez), aux lésions des vaisseaux de la tête et du cou.

La prothèse mécanique, les opérations réparatrices, les greffes ostéo-périostiques - si heureusement vulgarisées par Delagenière avec son procédé de greffon tibial sont étudiées dans tous leurs détails.

Des figures très nombreuses et très claires, des photographies très bien venues illustrent à chaque pas le texte et lui enlèvent toute aridité.

C'est là vraiment un livre de chirurgie de guerre des plus précieux, attrayant autant qu'utile, indispensable à ceux qui veulent étudier et pratiquer cette chirurgie eranio-maxillo-faciale pour le plus grand bénéfice des nombreux mutilés. ALBERT MOUCHET.

Plaies du pied et du cou-de-pied par projectiles de guerre, par E. Quénu, professeur de clinique chirurgicale à la Paculté de médec'ne de Paris, chirurgien de l'hôpital Cochin, membre de l'Académie de médecine. 1918. 1 vol. in-8 avec 477 gravures et radiographies dans le texte (Alcan et Lisbonne, édit. à Paris).

Dans l'histoire de cette chirurgie de guerre dont l'étude a été faite si magistralement par les chirurgiens français, on peut dire, saus froisser sa modestie, que le rôle du professeur Quénu aura été prépondérant. Il s'est dépensé sans compter pour apporter la bonne parole chirurgicale à toutes les tribunes. Académie des sciences. Académie de médecine. Société de chirurgie, et il a trouvé

le temps de condenser dans la Revue de chirurgie, comme dans ce gros livre brillaument illustré, les fruits d'une expérience considérable acquise au cours de ses inspections ou dans son service dé l'hôpital Cochin.

Les Plaies du pied et du cou-de-pied par projectiles de guerre, étudiées d'après 400 observations, constituent un véritable traité où la clarté et la précision du texte ne le cèdent en rien à la richesse de la documentation, observations, figures, planches spéciales, radiographies, pièces du musée du Val-de-Grâce, etc...

Analyser un pareil livre est impossible ; je me bornerai à efter les têtes de chapitre qui indiqueront dans quel esprit ce livre est conçu. Division, nomenclature et classification; Anatomic pathologique; généralités; lésions en particulier : 10 du pied (plaies totales, plaies segmentaires lougitudinales, plaies segmentaires transversales : avantpied, arrière-pied); 2º du cou-de-pied (lésions mortaisieunes, lésions astragaliennes, lésions astragalo-mortaisiennes, lésions calcanéo-astragaliennes), Evolution clinique : 1º plaies du pied et du cou-de-pied en général : 2º plaies en particulier, avant-pied (orteils, métatarse avec ou sans orteils, tarse antérieur), arrière-pled. Plaies columnaires, con-de-pied (fractures mortaisiennes, fractures astragalo-mortalsiennes, fractures tiblo-astragalocalcanéennes). Traitement: 1º généralités; 2º plaies en particulier (à la période primitive, à la période secondaire). Suites éloignées : plaies ulcéreuses ou fistuleuses : plaies cicatrisées ; cicatrices donlourcuses ou gênantes ; raideurs articulaires et ankyloses : rétractions fibrotendineuses; déformations du squelette; troubles nervenx, circulatoires, dans la nutrition des muscles; attitudes vicieuses et boiteries. Résultats éloignés dans les opérations de résections ou d'amputations partielles du pied : résections de métatarsiens isolés ou multiples, du tarse antérieur avec ou sans métatarsiens, de la tête astragalienne, du calcanéum, du cou-de-pied, Amputations d'orteils, d'orteils avec leur métatarsien, du métatarse (Lisfranc), médio-tarsiennes (Chopart), sous-astragalientes et trans-astragaliennes : amputations du pied moins le calcanéum ou une partie du calcanéum, opérations de Ricard, de Pirogoff; amputations sus-malléolaires. Conclusions générales (opérations primitives, secondaires, tardives),

On voit par cette énumération avec quelle ampleur de conception et avec quelle finesse d'analyse a été conduite . l'étude entreprise par le professeur E. Quénu.

ALBERT MOUCHET.

La Sémiologie Cardiaque actuelle 1014, 1 volume in-16 de 96 pages avec figures, cartonné... 2 fr. **Emulsion MARCHAIS** 

des ARTHRITIQUES Régime

- CONGESTION DU des

#### VARIÉTÉS

#### LA MANDRAGORE. ANCÈTRE DES ANESTHÉSIQUES

Par le D' HENRI LECLERC Médecin aide-major de 1º0 classe

C'est dans la Bible que se trouve la plus mention qui soit faite de la mandragore len di dudaim) (1): Rubeu, fils de Liah, cueille des mandragan qu'il apporte à sa mère et en échange desquelles Rachel, jusqu'alors stérile, consent à ce que Jacob pusse une nuit avec Liah: egressus autem Ruben tempore messis triticeæ in agrum, reperit mondrogoras quas matri Liæ detulit. Dixitque Rachel: Da mihi partem de mandragoris filii tui. Illa respondit: Parumne tibi videtur quod præripueris maritum mihi nisi etiam mandragoras filii mei tuleris? Ait Rachel : Dormial tecum hac nocte pro mandragoris fliii tui (Genèse, ch. XXX, vers. 14-15). Malgré les obscurités du texte, il semble que la plante ait été demandée par Ruchel dans le but de favoriser la concep-

(r) Les botanistes out établi sur la signification du mot dudaïm les hypothèses les plus divergentes. Sprengel et Liuné estiment qu'il désigne une sorte de concombre ; Bruckmann prétend qu'on n'y peut méconnaître la truffe; Virey croit que c'est le salep des Orientaux ; Olails Celsins en fait le fruit de l'arbre des Lotophuges; pour d'autres encore, c'est la banane, le petit melon de Perse odorant (A. Densing) ; mais l'opinion la plus généralement admise identifie le dudaim avec la mandragore

tion (Lange, Lemnins, Menochius) (2) on de diminner les

(2) Lemnius, auguel on doit un long et eurieux commentaire de cet épisode biblique, considère comme évident que Rachel conclut un marché si pen banal « quo amabili ac gratioso cum patriarcha Jacobo congressu, esu illius pomi, conceptui effici

. douleurs de l'enfantement (Sylvester) ; les deux hypothèses sont également admissibles, car nous voyons la juandragore vantée par les anciens à la fois comme un aphrodisiaque (3) et comme nu stupéfiant : toutefois, ce Sont surtont ses vertus stupéfiantes et anesthésiques qui Sont attiré leur attention. Aux gens tristes qui veuleut s'étrangler, Hippocrate conseille de faire prendre en boisson la racine de mandragore à une dose moindre qu'ilne faudrait pour eauser le délire (4). Frontin, dans son livre des Stratagèmes, relate qu'Hamilcar, en Intte contre les Lybieus, empoisonna leur vin avec des pommes de mandragore et que les effets stupéfiants qui s'ensuivirent lui assurèrent une prompte et facile victoire. De la longue nomenclature une font Dioscoride, Pline et Galien des applications thérapeutiques de la plante, nous n'avous à retenir qu'une chose intéressante : c'est qu'on l'employait en décoction vineuse pour conjurer les douleurs de n'importe quelle partie du corps et pour émousser la sensibilité avant les interventions chirurgicales, procédé indiqué également par Apulée: Si alicui aliquod mem-

posset idonea « (Laminus, Similitudinum ac parabolarum quæ in Ribliis ex herbis atque arboribus desumuntur diluoida explicatio, 1506).

(3) Le rusé Caltimaco, un des personnages de la Mandragore, la célèbre comédie de Machiavel, prône en ces termes les effets de la plante : « Sachez qu'il u'y a rieu de plus propre à rendre une femme grosse que de lui faire prendre une potion composée avec une mandragore: c'est une cure dout j'ni déjà fait l'expérience un grand nombre de fois et qui a tonjours réussi : suns cela, la reine de France serait stérile, sans compter une foule de princesses de ce royaume. »

(4) HIPPOCRATE, Des lieux dans l'homine



## Le Diurétique rénal

par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURETIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la présclérose, l'albuminurie, l'hy-dropisie.

PHOSPHATĖE L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le remêde le plus héroïque pour le brighti-que comme est la digitale pour le cardiaque.

CAFÉINÉE Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître les cedémes et la dyspnée, ren-force la systole, régularise le

LITHINÉE thritisme et de ses manifesta la diathèse urique, solubilise les acides urique, solubilise les acides urinaires.

- Ces cachets sont en forme de cœur et s

PRODUIT FRANCAIS

4, rue du Roi-de-Sicile PARIS -

PRODUIT FRANCAIS

orum Juert emutlandum, comburendum vel ferrandum, bibat eum vino unciam mediam et tentum dormiet quousque abscindatur membrum, aliquo sine dotore et sossus (1). Duns les douleurs de tête, les ulcères, les maux de deuts, les tranchées, les attaques d'inystérie, Celse recommande des plules qui calment la souffrance en provoquant le sommeil et dout le principal ingrédient est la man dravore (2).

Paul d'Egine (s) et Aitins (s) constatent, à la suite de on absorption, une somnolence voisine de la torpeur, si forte que cet état us diffère en rieu de la léthargie et de l'apoplexie : le malade, à peine éveillé, retombe dans sou sommeil et perd connaissance, insensible à toutes les excitations extérieures, sourd à la voix de son entourage. Quelquéois, solou Arétée (s), il se produit un délire furieux. Il suffit d'en goûter, dit Serenns Samonicus, pour dornir profondément.

Nec non Mandragoræ gustu sopor additur altus (6).

La narcose engendrée par la mandragore était un fait si loomuque l'on disait proverbialement, en parlant d'un loomue lent et endormi; \*11 a bu de la mandragore. Aussi, dans sa quatrième l'hilippique, Démosthène lancet-til à ses concitoyens ce reproche directique : Vraineut, rien ne peut plus nous réveiller et nous

- (1) APULBIUS PLATONICUS, De virtutibus herbarum.
- (2) CRISE, De re medica: De Catapotis, lib. V, cap. xxv.
- PAUL D'FRINB, De re medica, lib. V.
   AFTIUS, Contracte ex veteribus medicina. Tetrabibl. HI
- sermo I.
  (5) Augrie, De causa et signis diulurnorum morberum.
- lib, I, cap. vi.

  (6) Q. Serenus Samonicus, De medicina præ:epta saluberrima, cap. Liv.

sommes semblables à ceux qui ont bu de la mandragore,

An moyen âge, bien que réservée plus spécialement, comme nons l'avons vu, aux pratiques de la magie, la mandragore continua ecpendant à jouer un rôle important comme substance narcotique, et les textes sont assez nombreux qui nous montrent en elle un des agents les plus anciens de l'auesthésie chirurgicale (7). C'est ainsi qu'au milieu du xmesiècle, Théodoric, moine de l'ordre des Frères Prêcheurs et évêque de Cervia, dans un chapitre de sa Cyrurgia, indique un mélange soporifique dont la recette lui a été donnée par Hugues de Lucques et dans la composition duquel entre le suc de feuilles de mandragore : on en imbibe des éponges qu'on applique sous les uarines des patients qui doivent subir une opération jusqu'à ce qu'ils se soient endormis ; ou les réveille ensuite en leur faisant respirer du vinaigre (8). Arnand de Villeneuve conseille de fabriquer, avec des feuilles et de l'écorce de mandra gore, du sue et des feuilles de pavot et de la farine d'orge, une sorte de pomme qu'il suffit de respirer pour dormir : de inême, pour provoquer au sommeil si profond qu'ou puisse inciser un homme saus qu'il éprouve plus de

(7) Dans Fierabras, chauson de geste du xiº siècie, la belle Floripas emploie la mandragore pour guérir Olivier de ses blessures:

- Sire, dit Floripas, dites-moi vérité
- Si vous avés le cors ne platé ne navré.

   Oil, dist Olivier, ou flane et ou costé.
- Par foi, ce dist la bele, je vous dourai sauté.
- Vint à la Mandeglore. I. peu en a osté :
- Olivier l'aporta : tantost k'en ot usé Si sanèrent ses plaies, si revint en santé.
- (8) Cyrurgia edita et compilata a dno fratre THEODORICO epô-Cerviensi Ordinis prædicatorum, 149).

DIGITALINE crist®

Académie de Medecine de Parts Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

SOLUTION au millième GRANULES BLANCS au 1/4 de milligr GRANULES ROSES eu 1/10 de milligr AMPOULES au 1/4 de milligr AMPOULES au 1/10 de milligr 50. Boul, Port-Royal, Paris,

# NATIVELLE

# MORRHUETINE JUNGKEN



PRODUIT SYNTHÉTIQUE

agréable au goût — blen toléré

Efficacilé remarquable



Lymphatisme — Convalescence d'Opérations on de Maladies infectieuses États dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 cm : 4 francs.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURSEVOIE-PARIS



Alcalin-Type, spécialement adapté
A LA THÉRAPEUTIQUE
G A S T R I Q I J F.

# SEL HUNT

= GRANULÉ FRIABLE == Pansement calmant

Pansement calmant la Muqueuse stomacale"

ACTION SURE

INNOCUITÉ ABSOLUE

Le Sel de Munt réalise l'Alcalin-Type spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique. Malgré sa surprenante efficacité, il ne conlient ni opium, ni codéine, ni cocaîne, ni substance toxique ou slealoidique quelconque: dans les crises douloureuses de l'hyperchlorhydrie, il supprime la douleur en en supprimant la causs même. Pas d'accoutumance: le Sel de Hunt poduit toujours les mêmes effets aux mêmes doses. — On le trouve dans toutes les Phis. Envoi gratuit de Flacons de

SEL

HUNT

MM. les Docteurs pour leurs Essais, ainsi qu'aux Hôpitaux et Formations Sanitaires militaires Le Sel de Hunt est "friable", c'est-à-dire qu'il se délité dans l'eau en donnant, après agitation suffisante, une dilution homogène de poudres impalpables. On doit, en gental, utiliser cet avantage qui en assure l'action uniforme (pansement calmanf) sur la muqueuse stomacale. Cependant, pour des troubles légers de la Digestion ne nécessitant que de faibles doses, ou à défaut de liquide sous la main, on peut aussi prendre le Sel de Hunt à sec.

EMPLOI AISÉ

ABSORPTION AGRÉABLE

■ SEL DE HUNT =

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT

donleur que s'il était mort, item ad somnum provocandum ita fortiter auod totus homo potest incidi quod non sentiat aliquid ac si esset mortuus, il indique le procédé suivant expérimenté par Michel Scott ; on broie avec de l'eau froide une once de bon opium et autant d'écorce de racines de mandragore et de jusquiame. Veut-on suturer ou inciser un patient? On lui enduit du mélange le front, d'une oreille à l'autre, et les narines : il s'endort aussitôt et si complètement qu'on peut lui faire ce qu'on vent (1). Gny de Chanliac donne la préférence au mode opératoire de Théodorie : « Quelques-uns, comme Théodoric, dictent médicamens qui endorment affin qu'on ne sente l'incision, comme est l'opion, suc de morelle, iusquiame, mandragore, lierre arborée, ciguë, laituë. Et abbreuvent de cela une esponge neuve et permettent qu'elle se desseiche au soleil. Et quand il en est besoiu ils mettent cette esponge dans l'eau chaude et la baillent à flairer tant que le sommeil en vienne au patient. Et luy endormy, ils font l'opération. Et en aprez avec une autre esponge trempée cu vin aigre appliquée au nez ils l'esveillent : ou bien ils mettent du jus de rije ou de fenonil es narilles et oreilles et ainsi l'esveillent (2), \* Bodin dit aussi qu'on peut « bien endormir des personnes avec la mandragore en sorte que la personne semblera morte »; il ajoute que cette anesthésie est courante en Turquie

 ARNAUD DE VILLENEUVE, Breviarii lib. IV, Cup. x.
 La Grande Chirurgie de M. Guy de Chiaulian composée Pan de grâce 1363, restituée par M. Laurens Joubert, 1598.

pour pratiquer la castration et qu'elle fut appliquée aen un garçon du bas Languedoc estant esclave qui, depuis, fut racheté (3) ». L'histoire suivante, racontée par Lemnius qui, soit dit en passant, devait avoir une forte dose d'imagination, nous montre qu'on considérait, de son temps, la mandragore comme un puissant hypnotique : « Ayant en l'imprudence de placer, en été, dans mou musée, un de ses fruits, à cause de son aspect agréable, ic me sentis saisir par une somnolence invincible : comme je m'efforçais de la chasser, je ne pus y parvenir, ni en déterminer la cause ; ayant enfin regardé antour de moi, j'aperçus la pomme de mandragore : je la mis en un autre lieu : aussitôt je me sentis plus éveillé et débarrassé de cette torpeur, « Nous pouvous encore invoquer le témoignage de Shakespeare': c'est de la man tragore que réclame Cléopâtre pour dormir tout le temps que durera l'absence d'Autoine :

CLEOPATRA. - Give me to drink mandragora.

CHARMIAN. - Why, Madam?

CLHOPATRA. — That I might sleep out this great gap of time My Autony is away.

et le traître Jago dit que ni le pavot, ni la mandragore, ni toutes les drogues soporifiques du monde ne pourront rendre le sommeil à Othello:

Which thou ow'ds yesterday.

. (3) La Démonomanie des Soreters par J. Bodin Anguvin, I.v. II, c'ap. v, 1598.

# DIGITALINE CRISTE PETIT - MIALHE





TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS
ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS

EA RIVES MAITÉES JAMMET

ARISTOSE - CÉRÉMALTRIE - ORGÉOSE - RIZHE - GRAMKHOSE - AVENOSE, ETC.

CÉRÉALES JÁMÉRT pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc.

celure et échantillons sur demande, m° JAMMET, 47, Ruo de Miromesnii, PARI

La prudence des médecius s'alarma de tels effets: déjà Symphorien Champier déclarait, à propos de la " mandragore, que «les apothécaires doibvent s'en garder d'en user aulcunement sans le conseil des doctes et sçavans médicins (1) », et Ambroise Paré se montrait assez peu partisau de l'anesthésie par une plaute qu'il estimait 7 venimeuse de sa racine et de son fruiet (2) 6. Moins hardis encore que leurs devanciers, les médecins des siècles suivants proscrivirent la mandragore dont ils redoutaient la toxicité (3) ou la réservèrent aux usages externes : « Il est bien vrav, dit Jean de Renou, qu'on faict un certain livle de ses pommes par infusion duquel on sc sert fort heureusement pour appaiser toute sorte de douleurs et provoquer doucement le sommeil : car, quant au reste, on se sert très rarement d'icclle par la bouche (4). + Bonet considère que c'est un crime de la prescrire parce qu'elle contient un soufre impur, enneuri

(1) Le Myrouel des appothiquaires et pharmacopoles par Symptorien Champier, nouvelle édition revue, corrigée et annotée par le D\* P. DORVEAUX, 1895.

(2) Les œuvres d'Ambroish Parit, conseiller et premier chirurgien du Roy, 1607.

(3) On combatuait l'empoisonnement par la mandragore en tentre de la thériaque dans du vin généroux et en respirant du vinaigre; son bezoar était le radis mangé pendant trois jours avec du pain et du sel (P. DE ADANA, Libellus de veneris, 156).

(4) Les œuvres pharmaceutiques du sieur JEAN DE RENOU, 1637. Voici, d'après l'Antidotaire Nicolas, Pantique formule de Phuile de mandragore deleum mandragoreatum): « Pren: eule il livres, fus de mandragoloire once iiii; ins de cheuilée, once ii; us de ponueef (nayot) once iii; oplum, shorax once demile. »

de la nature, sulphur impurum natura inimicum (5); Ludwig estime qu'il faut la laisser anx charlataus et que c'est un remède indigne des médecins (6) : « Son emploi à l'intérieur, dit Priccius, est des plus rares (7), » Ettmüler cu fait la base d'un emplâtre utile pour les tumeurs dures de la rate (8) ; Hofmann parle d'une huile d'écorce de mandragore dont il suffit de s'oiudre les tempes, les pieds et la colonne vertébrale pour tomber en un profond somucil on le diable exerce toutes ses fantaisies, in quo diabolus suas phantasias exercet (9) et Swediaur recommande l'application de cataplasmes de pulpe de mandragore sur les sarcocèles du testicule et sur les bubons vénéricus (10). Dans le Codex de 1758, la mandragore ne figure plus que comme un des ingrédients du requies de Nicolas, du baume tranquille et de l'onguent populeum et. depuis, nul médecin n'a en l'idée de faire cesser son ostracisme, à l'exception de Michéa qui l'expérimenta avec succès dans le traitement de l'aliénation mentale, (11) et du Dr Richarsdon qui obtint, en employant la décoction vineuse de la racine, des effets analogues à (5) THÉOPHLE BONET, Mercurius compitalities, lib. XIX,

(6) D. Ladowic, De Pharmacia moderno sæculo applicanda.

(6) D. IADWRO, De Pharmacia moderno sacuto applicanda.
 Dissert, I: De Anodynis, 1688.
 (7) MELCHIOR FRICCIUS. Tractatus modicus de virtute vene-

norum medica, 1701.
(8) M. Ettmuller, Opera omnia physico-medica, 1695.

F. HOFMANN, Operum omnium supplementum, 1753.
 SWEDIAUR, Observations pratiques sur les maladies vénériennes, traduit de l'anglais par Gibelin, 1785.

(11) Michéa, De l'emploi de la mandragore dans l'aliénation mentale (Gazette médicale de Paris, 1854),

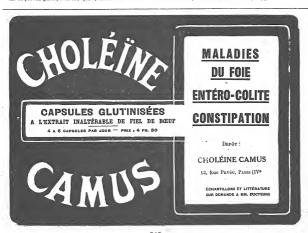

ceux du chloral et earactérisés par des phénomènes d'ancethésie locale et générale (1).

- De récentes analyses chimiques out révélé dans la mandragore l'existence de principes actifs identiques à ceux qu'on trouve dans les autres solanées vireuses. Eu 1890, Ahrens isola de la racine un alcaloïde doué de propriétés mydriatiques et isomère avec l'atropine, l'hyoscyamine et l'hyoscine, qu'il désigna sous le nom de mandragorine (2); quelques années plus tard, Thoms démontra que la mandragorine u'était pas un corps unique et qu'elle était surtout composée d'hyoscyamine : en soumettant l'alcaloïde brut à des précipitations fractionnées par le chlorure d'or, il obtint, en outre, un chloraurate complètement différent du chloraurate d'hyos-

in therapeuties (The Asclepiad, 1888). (2) Journal de Pharmacie d'Alsace-Lorraine, 1890.

(1) B.-W. RICHARDSON, A history of some original researches

cyamine: cette seconde base scrait, d'après Thoms et Wentzel, de la scopolamine (3). Enfin, M. Hesse, ayant repris l'étude de la raciue de mandragore, put eu extraire 0.417 p. 100 de son poids d'un mélange d'alealoides où domine l'hyoscyamine et où l'on rencontre aussi l'hyoseine, la pseudo-livosevamine et la mandragorine (4). Nous comprenous, dès lors, que la mandragore ait pu servir aux premiers expérimentateurs à obtenir des effets auesthésiques par suite d'une action inhibitriee des eentres nerveux, d'une suspension plus ou moins complète des réflexes : la physiologie confirme donc, dans une certaine mesure les donuées que leur avait fournies un empirisme encore à l'état d'enfance.

(3) Journal de Pharmacie et de Chimie, 1901. (4) HESSE, Ueber die Alkaloide der Mandragora Wurzel (Journal fur prackt. Chemie, t, I.XIV).

#### THÈSES REVUE DES

Des formes digestives de l'intoxication par les vapeurs et les gaz irritants et toxiques (I. BURHAU, Th. Paris, 1917).

Toutes les vapeurs irritantes ou toxiques déterminent à la lougue de la dyspepsic chronique qui revêt, selon le sujet, la forme hyperchlorhydrique ou hypochlorhydrique.

Des maladies mentales chez les militaires pendant la guerre actuelle (E. Montembault, Th. Paris, 1916).

Les troubles mentaux provoqués par la guerre (cas curables : 80 p. 100), simples modifications des thèmes des délires, ne constituent pas une entité nouvelle : l'état de guerre ne crée donc pas de psychose spéciale. Les aliénés civils présentent parfois un délire guerrier analogue à celui des mobilisés.

#### Produits Spéciaux des Laboratoires LUMIÈRE

PARIS, 3, Rue Paul-Dubois - MARIUS SESTIER, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté, LYON

RYOGENINE LUMIERE

Antipyrétique et Analgésique. Pas de contre-indications Un à deux grammes par jour.

Médication énergique des déchéances organiques Ampoules, Cachets et Dragées

Dans tous les cas d'anorexie et d'inappétence

Préparations organothérapiques à tous organes contenant la totalité des principes actifs des organes frais

ULLE GRAS

Évite l'adhérence des pansements se détache alsément, sans douleur ni hémorragie Facilite les dicatrisations.

Vaccinothérapie par voie gastro-intestinale des urétrites aiguës et chroniques et des divers états blennorragiques

POSOLOGIE: Quatre sphérules par jour, une heure avant les repas

#### CONTRE LA FIÈVRE TYPHOIDE

IMMUNISATION ET TRAITEMENT

#### ENTEROVACCIN

Antitypho-colique Polyvalent, - Sans contre-indication, sans danger, sans reaction

### REVUE DES THÈSES (Suite)

De la mastoïdite récidivante (J. TARNEAUD, Th. Paris, 1017)

I,a mastofdite récidivante (peu fréquente et se voyant principalement chez l'enfant) guérit par l'incision simple et le drainage.

Traitement des végétations adénoides des nourrissons (E. FELDSTEIN, Th. Paris, 1917).

Pourquoi un bébé de quelques semaiues ne supporterait-il pas aussi bieu l'ablation des adianolies qu'une cure de hemie ou la correction d'un bee-de-lièvre, opérations plus longues et nécessitant l'aussthésie générale? « 16 traitement chirurgical est le seul traitement val...du des adénotés du nourrisson, quand [estrobléspervocqués sont alarmants on simplement sérieux » (pince ou adénotome de Moure).

Les troubles laryngés moteurs dans le paludisme (G. DUTHELLET DE LAMOTHE. Th. Paris, 1917).

À ne consulter que les traités elassiques, les troubles laryugés du palndisme n'ont jamais été étudiés. L'anteur rapporte quinze observations de paludéens purs atteints de parésie des constricteurs de la glotte et tenseurs des cordes vocales (to cas), de paralysie des dilitateurs (t cas), de paralysie récurrentielle. (2 cas), de troubles du languege sunjointés (2 cas),

Il s'agirait d'nne insuflisance d'irrigation des centres moteurs par atteinte du système surrénal (?). Il ne fant commencer le traitement local qu'après avoir lutté contre l'infection palustre et l'asthénie.

1913. 'GAND : MED. D'OR - P.

Contribution à l'étude des cranioplasties (E. Por-TEU DE LA MORANDIÈRE, Th. Paris, 1916).

A moins de contre-indications opératoires formelles, la prothèse doit être pratiquée dinns les régions frontales et fronto-pariétales (à causa des risques et raisona esthé tiques). Il y a également intérêt à restaurer toute bréche ernalienne étendue entrahunnt des troubles mécaniques  $\times$  Nous n'obilitérenous pas systématiquement  $\times$  les bréches de  $2 \times 3$  centimètres on même de dimensions moyennes si elles siègent dans le cuir chevelu : la prothèse n'est pas dépourvue de tout risque : sur vingt observations, un eas de mort et deure, cas où les grefions n'out put let laissés en place (Observations des  $D^{*0}$  Dujarrier, Kouget et Chiray).

Sur un traitement nouveau de la furonculose (M. Pérol. Th. Paris, 1917).

Huit observations montrant la valeur curative de la médication nouvelle des infections à staphylocoques par l'étain.

Myoténosite scléreuse post-traumatique (M. LEDUC, Th. Paris, 1917).

Sansi the riditionari paralysi, le système musculo-tendineux est presque impotent, particliement déformé, algide et induré. Les terminaisons communes de la myoténosite post-trammatique sont l'amyotrophie et la fausse ankylose. On civitera la mécanothérapie active, souvent le massage, pour s'adresser à la thermothérapie, à la mécanothérapie passive et à la réclueution fonctionnelle.

<u>ශසසසස</u>

## NÉVROSTHÉNINE FREYSSING

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerveux)

Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses

xyàxx gout à ch. repas. — 6, Rue ABEL, PARIS — Le R. 3 (r. — NI vere, ni chaes, ni elecoi,



Dose : 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir. TRAITEMENT RATIONNEL

DIPLOME D'HONNEUR : LYON 1914

## CONSTIPATION

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

Ch. LOREAU

### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3his, RUE ABEL - PARIS

Tél. Roq. 41-85

### Coaltar saponiné Le Beuf

Antiseptique, Détersif, Antidiphtérique Officiellement admis dans les *Hópitaux de Parls* 

### REVUE DES REVUES

Bardane et coliques hépatiques (E. Savini, Archives des Mal. app. digestif, nº 8, 1918).

Dans les collques hépatiques, la racine de bardane possède une action direttique assez nette, relève l'appétit, fait diminuer l'étère et le volume du foie et fait surtout disparaître les crises, qui u er reparaissent plus, même à l'épogue menstruelle, moment daugereux chez bien desarmalades. (Quarte à six cullières à caré par poir d'extrait fluide de racine : les feuilles sont pent-être tout aussicificacea).

Recherches cliniques et radioscopiques sur les dyspepsies chroniques observées chez des militaires (M. Pénu et M. Daguer, Annales de Médecine, nº 6. 10v.-déc. 1017.)

En dix-huit mois, nous avons examiné devaut l'écran 381 militaires attéints de dyspepsies chroniques. Le dénombrement suivant a puêtre établi:

| 137 |
|-----|
| 139 |
| 27  |
| 32  |
|     |
| 46  |
|     |

(Dans cette statistique, le chiffre des militaires considérés comme normaux est de 36 p 100).

Pression artérielle et insuffisance surrénale dans le typhus exanthématique (D. DANIELOPOLU et D. Simici [de Bucarest], Archives des Mai. du cœur, nº 1, janvier 1918).

Le typhus exanthématique, surtout dans ses formes

graves, s'accompagne d'une hypétension marquie, qu'on peut rattacher en partic à la vass-dilatation si prononcée chez beaucomp de ces malades, et eu partic ansa à des lésions des capsules surrénales, surtout accentuées dans la substance médulaire. La réaction à l'hárfensine est la pitupart du temps affaiblie dans les cas légers; elle est pour ainsi dire abolie dans les formes toxiques avec vaso-dilatation et hypoteusion prononcées.

Essai de classification clinique des affections des voies digestives dans la première enfance

(A.-B. MARVAN, Le Nourrisson, novembre 1017, 10-6). En présence d'une affection des voies digestives du nourrisson, presque toujours on trouve préclominant un des symptômes suivants: vontissement, diarrhée, constipation, démartiéen. M. Marfan établit donc quatre groupes d'états morbides, en se fondant sur le symptôme préclominant, et adjoint deux groupes secondaires avec, comme symptôme préclominant, l'hémorragie gastrique ou intestinale et une localisation ano-retale (prolapsus cretal, fissures anales, polypes du rectum, hémorrofides).

Pour chaeum de ces groupes, sont établies des subdivisions sutiviant certains caractères sur lesquels il esttoujours facile de se mettre d'accord ; r's suivant l'alimentation de l'eufant (au sein, allaitement artificiel, mixte, administration trop précece ou en excés d'aliments autres que le lait, particulièrement des farines, alimentation plus variée de la période d'abbacation); 2º auivant que les troubles digestifs sont on non associés à des symptômes toxiques, cholériformes, on à des symptômes d'infection; y° suivant la marche de l'état morbide: aigué on transitoire; subsiqué, à rechute, chronique, avec ou sans poussées aigués.

DIURESE SOURCE CHAPOTE

GOUTTE GRAVELLE
ARTERIO-SCLÉROSE

Vient de paraître : HERZEN

GUIDE-FORMULAIRE



Dépôt dans toutes les pharmacies

### REGIMES ALIMENTAIRES

Par le Dr Marcel LABBÉ
Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris,
Médecin des Hôpitaux.

### NOUVELLES

Nécrologie. — Le D' Perrin de la Tonche, professeur et directeur de l'Tôpele de médeciue et de plusmaeie de Rennes, décédé à l'âge de cinquante-neur ans. — Le D' Ernest Mosny, médecin de l'hôpital Saint-Antoine, membre de l'Académie demédecine, chevalier de la Légion d'honneur; nons adressons à Mue Mosny et à ses enfants l'expression de notre donlourens evnynathie.

Mariages. — On annonce les fiançailles de M<sup>11e</sup> Gisèle Deleroix, fille de M. le D<sup>r</sup> Deleroix, avec M. Maurice Fré-

Légion d'honneur. — l'at nommé chevalier de la Légion d'honneur au titre civil.:

M. COTTIN [Jean-François], docteur en médecine. Three sexeptionnels: dégagé de toure obligation militaire, s'est offert spontanément, dès le 4 noût 1914, pour assure un service de contagieux dans un hôpital militaire. S'est acquitité de ces fonctions, dépais cette époque, avec un dévouement et une compétence des plus remarquables, q'interrompant son service que al pait d'une madaite contractée un chevet de ses malades, service qu'il a repris aussital arbès a guérison.

Service de santé. — M. le Dr Bazy, chirurgien des hôpitaux de Paris, membre de l'Aeadémie de médecine, est nommé membre de la commission supérieure consultative du sous-secrétariat d'État du service de santé. Sont nommés médecins principaux de 1º classe de territoriale: MM. Flaissières, Teissier, Pinard, Quéna, Chauffard, Lojars, Pozzi, Bergonié, médecins principaux de 2º classe de territoriale.

Service de santé de la marine. — M. le médecin général de 2º classe Landonsa est nomme directeur du service de santé du 4º arrondissement maritime à Rocchéort. Inauguration de l'hôpital franco-péruvien. — Ces jours demies a cu lieu l'inauguration de l'hôpital franco-péruvien, s, avenue d'l'éna, en présence du comité péruvien, dont le président est le général Benavides, ancien président de la République du Féron, et des membres de

la colonic. Des représentants de l'Association des Dames frunçaises y assistaient (aglament. Le général Benavides, dans une allocution très applaudie, a fait l'eloge de la vaillance des soldats français. M. Le Soudier Ini a répondu au nom de l'Association des Dames françaises. Les dames de la colonic ont laissé de nombreux dons aux blessés.

L'hôpital franco-péruvien contient 80 lits. Il sera entretenu aux frais de la colonie péruvienne. Société de médecine légale de France. — La Société

de médecine légale de France a décidé de procéder

AFFECTIONS
DE L'ESTOMAC
DYSPEPSIE
GASTRALGIE

VALS-SAINT-JEAN

ENTÉRITE
Chez l'Enfant ++ Chez l'Adulte
VALS PRÉCIEUSE



### INSTITUT VACCINAL DE TOURS

Vaccin de génisse à haute virulence En tubes pour 2 à 4, 20, 25 et 40 personnes (ces derniers en étain, vissés, s'ouvrant et se fermant à volonté), pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

### PRODUITS DE RÉGIME 1. HEUDEBERT

CH. HEUDEBER Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiqués

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).



SEULES EAUX

**ALCALINES RECONSTITUANTES** 

## **POUGUES**

\*\* SAINT-LÉGER \*\*\*\* ALICE Etablissement thermal ouvert du 15 Juin au 80 Septembra

EAUX DE RÉGIME

Par EXCELLENCE des DYSPEPTIQUES RECONSTITUANTES des FAIBLES et des CONVALESCENTS

Échantillons GRATUITS aux Docteurs G° de POUGUES, 15 & 17, Rue Auber, PARIS

## CARABAÑA

PURGATIVE, DÉPURATIVE, ANTISEPTIQUE



E L'ODÉOL possède le pouvoir BACTÉRICIDE AMITTOXIQUE de L'IODE MÉTALLOIDIQUE exaité par L'ÉTAT COLLOIDAL (Absence de Toxicitée (Causticité), Congrés In! Patrologie, Paris ),

TUBERCULOSE Pulmonaire Ganglionnaire Osseuse
PNEUMONIES Broncho Pneumonies Maladies Infectieuses

### POSOLOGIE

- r usage interest : injections intromusculairee (INDOLORES), 1 cent, tous les jours, dons les infections algües. 1 cent, tous les deux jours, dans la Tuberculose et les effections et 1 cent, en injection introganglionnelre, dans les Adénopathies.
- to cent's, en injection integrangionneles, dans les Adémopathics.

  1 cent's, en injection integrangionneles, dans les Adémopathics.

  1 cent's en injection integrangionneles, dans les Adémopathics.

  1 cent's en injection integrangionneles, dans les Adémopathics.

  1 cent's en injection integrangionneles de la même façon. N'ieri

  Dix fole plus sotif que la teinture d'iode, c'emploie de la même façon. N'ieri

C. 9 Rue Saint Paul PARIS

## Antiasthme Bengalais

BFFET RAPIDE of CERTAIN Asthme, Emphysème, Brenchites chroniques, Asthmets Foins, Coryxa. Pau 275. – Etantilles gentil. FAGARB. 23. Av. Motte-Piquet, Paule

TÉLÉPHONE : Gobelins 24-81

### CABINET GALLET

FONDÉ En 1886

47, Boulevard Saint-Michel - PARIS

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc.

Service spécial de Remplacements

Renseignements gratuits sur demande. – Rédaction d'actes Nombreux postes à céder dans toutes régions.

### NOUVELLES (Suite)

à des élections aux places vacantes dans ses sections de médecine, de chirurgie, de sciences accessoires et de jurisprudence. Les lettres de candidature penvent être adressées dès maintenant au Dr G. Thiblerge, secrétaire général de la Société, 6a, rue des Mathurins.

Comité de la médalite Edouard Delanglade. — Sur l'initiative de l'École de médecine et de la Commission administrative des lospies evivis de Marseille, mu scoin s'est constitué dans le but de commémorer la grande figuredumédecin-major Edouard DELANGLADE, professeur à l'École de médecine et chirurgien des hôpitaux de Marseille, tué glorieussement en Alsace reconquise le 21 novembre 1017.

Par décision du Comité, le buste d'Edouard Delanglade sera placé à l'Ecole de médecine et à l'Hôtel-Dieu de Marseille, où se sont dépensés avec tant d'éclat et de dévonement son talent de professeur et sa maîtrise chirurgicale.

D'autre part, une médaille sera frappée qui permettra à ses coufrères, à ses élèves, à ses amis, de conserver de lui un souvenir durable.

La médaille sera frappée en exemplaires en argent (40 francs) : en brouze (20 francs).

On peut souscrire :

A Marseille : à l'Ecole de médecine (secrétariat) ; A l'Hôtel-Dieu (receveur des Hospices) ;

A la Société marscillaise de Crédit, 75, rue Paradis, où un guichet spécial est ouvert à cet effet.

Chez les membres du comité :

A Peris: Chez le Dr Emile Sergent, membre du Comite, 26, avenue de Messine. La quittance sera échangée contre la médaille lors de la livraison de celle-ci.

Le Com-té: MM. Professeur Alezais, directeur de l'École de médecine de Marseille ;

Vidal Naquet, vice-président de la Commission des hospices civils de Marseille;

Professeur Broca, président de la Société de chirurgie le Paris;

Professeur Chauffard, président de l'Association des auciens internes de Paris ;

Professeur Oddo, président de la Société médico-chirurgicale des hôpitaux de Marseille;

D' d'Astros, professeur à l'École de médecine de Marseille ;

Dr Brémond, membre de la Commission des hospices de Marseille ;

Dauphin, membre de la Commission des hospices de Marseille :

Dr Imbert, professeur à l'École de médecine de Marseille;

Mallen, membre de la Commission des hospices de Marseille; Dr Rmile Sergent, médecin des hôpitaux de Paris.

En Altemagne. — A la réunion de la «Société des maladies des enfants», teune à Leipzig le 22 septembre. 1917, Schlossmann a indiqué que la natalité dans le district de Dusseldorf était passée de 29,5 pour 1,000 en 194, à 21,8 en 1915 et à 16,3 en 1915 fo.

## Dragées ......Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer { CHLORO-ANÉMIS (4 à 6 par jour) { NERVOSISME MORTAGO, 49, Bool, de Port-Boyal, PARIS

### Bromeine MONTAGU

(BI-Bromure dé Codéine) SIROP (0.03) PILULES (0.01)

TOUX nerveus

AMPOULES (P.M.) SCIATIQUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

## TANNURGYL

du docteur LE TANNEUR (de Paris)
Sel de Vanadium non toxique
Ancrexie. Troubles disestifs.

Adynamie, Neurasthênie.
Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses

foutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients ; tolérance parfaite (enfants et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas-

## CONSTIPATION-COLITES

TRAITEMENT par la

LIQUIDE CONFITURE

## MINEPOLATINE

### du dooteur LE TANNEUR (de Paris)

A Stantide of the Completion & comme

MODE D'EMPLOI { Liquidé : 1 ou 2 cuillerées à soupe. Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à cai

RENSEIGNEMENTS & ECHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

## CHLOROFORME DUMOUTHIERS

PRÉPARÉ SPÉCIALEMENT POUR L'AINTISTIFISIFI on flaconnage, ea tubes jaunes scellés, le met à l'abri de toute altéret Pharmacle DUMOUTHERS. 11. Rue de Bourgogne, PARIS.

### NOUVELLES (Suite)

D'autre part, kilter signale, dans un travail sur l'alimentation des nouveau-nés, que le nombre des latiries de Berlin est passé de 900 avec 16 000 vaches en nillet 1914, à 650 avec 8 500 vaches à l'autonne 1916 et à 402 avec 8 890 vaches au 15 septembre 1917.

En Autriche-Hongrie. — Les moralistes de guerre recommandent à la Prance de ne pas s'ânstaller « dans la guerre ; que dirânent-las s'in notre Converieument imitati la conduite du ministère autrichien ; celui-ci projette en effet de crèer des « camps d'études » à l'usage des prisomiers de guerre italiens; ces camps seront organisés des que la réciprocité aura été obtenne du gouvernement italien; l'Italie ne se refusera suns doute pas à suivre l'exemple qui lui vient de Vienne. Il y a, en effet, paraît-li, parul les prisomiers de guerre, assez de professeurs pour fournir l'enseignement à un nombre assez important d'étudiants.

Ce projet prévoît même que les études aînsi faites seront couronnées par des exaquens, dont la valldité pourra être recomme par le pays d'origine — et peutêtre, avant la fin de la guerre, verrons-nous fonctionner en Autriche, une l'acutilé de médiceine pour prisomniers de guerre. Nons n'en demandons pas autant; si seulement le Gouvernement français consentait à s'occuper des étudiants en médecine qui, n'étunt pas prisonniers de guerre sont cependant arrêtés depuis de si longs mois dans leurs études... Les journaux allemants annoncent que l'Université de Vienne a été fermée en décembre dernier, par ordre du recteur Horst-Mayer, à cause des manifestations bruyantes organisées en faveur de la paix, par un groupe d'étudiants et d'étudiantes. Peu de temps auparavant, des réunions tumultueuses avaient eu lien, à la suite desquelles le recteur avait dû preidre des messures de rigueur à Végard d'un certain nombre d'étudiants.

Höpital Saint-Louis. — Sur une proposition de M. Calmels, faite an nom de sa 3º commission, le Conseil municipal de Paris viențe da éciderd o'louvir à l'hōpital Saint-Louis un service de consultations du soir, spécialement réservées aux malades vénériens. Un crédit de 20 730 francs a été prévu pour les frais d'installation et de fonctionnement de ce nouveau service pendant l'anuée 1018.

Conférences sur le traftement et la prophyluxie de la conférences sur le traftement et la prophylaxie de la syphilis le dimanche 12 mai au dispensaire de prophylaxie du XV arrondssement (33, rue Pondary, Métro-Commerce) à 10 li, 1/2 et les continuera les dimanches suivauts à la même heure.

Faculté de médecine de Paris. — Clinique médicale de PHôtel-Dieu. — M. le Professeur Girmer, — Leçon, samedi 4 mai, à 10 lt. 3/4, Leçou elinique: sur l'insuffisance surrénale et la maladie d'Addison,

> Dans tous les oas où vous ordonniez l'UROTROPINE, prescrivez

## I'UROFORMINE GOBEY

COMPRIMES DOSES & Opr. SO (3 & 6 per jour)
EGHANTILLOYS GRATUITS: 4, Fauls Poissonnière, PARIS

La Sémiologie Cardiaque actuelle 1914, 1 volume in 16 de 96 pages avec figures, cartonné... 2 fr.

L'ERMITAGE d'ÉVIAN = les = BAINS Lac de Genève (Haute · Savole)

Ouvert à tous les Médecins consultants — Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes

Rellé à l'Etablissement Thermal par un Funiculaire Salson 15 Mai — 15 Novembre

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN · LES · BAINS

## **Extraits OPOTHERAPIQUES INJECTABLES**

OVARIQUE, THYROÏDIEN, HËPATIQUË, PANCRÉATIQUE, TESTICULAIRE, NËPHRËTIQUE, SURRÉNAL, THYMIQUE, HYPOPHYSAIRE

CHLAIX & C\*, 10, Rue de l'Orne, PARIS. - (Téléph.: Saxe 12-55).

## TRAITÉ DE THÉRAPEUTIQUE

Par A. MANQUAT

Membre correspondant de l'Académie de mèdeche, Auchen Professeur agrègé au Val-de-Grico.

Sixième édition revue et augmentée. 1914-1917, 4 volumes grand in-8, brochés: 40 fr.; reliés.....

broché: 10 fr. relié. 12 fr. 12 fr. relié. 12 fr. 1914, 1 vol. gr. in-8 to 8-3 jagos. broché: 10 fr. relié. 12 fr. 1914, 1 vol. gr. in-8 to 8-8 jagos, broché: 10 fr. relié. 12 fr. 1914, 1 vol. gr. in-8 to 8-8 jagos, broché: 10 fr. relié. 12 fr.

### CHRONIQUE

### LES COUSINS DE PURGON ET DE DIAFOIRUS

Lyeambe, dit-on, se pendit de dépit, après avoir lu les ïambes qu'Archiloque écrivit contre lui.

A tel compte et si l'exemple était pour être snivi, les médeeins auraient tous dû depuis fort longtemps se passer la hart an eol et se brancher, car il n'est guère de personnes dont ou ait tant médit que des médeeins.

Fort heureusement pour eux et - tout de même pour leurs malades, ils n'en out jamais paru trop affligés, appliquant le malieieux proverbe, lequel prétend « qu'il vaut mieux laisser braire son âue que de le tuer ! »

Bien au contraire, ils sont des premiers qui s'amusent à la lecture des pamphlets dont on prétend les brimer, et qui applaudissent aux traits satiriques qui leur sont décochés — si seulement la flèche légère est empennée d'un peu d'esprit. Je me suis done réjoui d'avoir lié eonnaissance

avec un original qui se nomme le sieur de La Geneste et qui écrivit vers 1644 un pamphlet sur les mœurs de son temps. Les médeeins, apothieaires, chirurgiens, barbiers et autres « mécréants » de même poil y sont assez bien seeonés. Mais tout le monde y passe à son tour et nous ne sommes pas seuls à recevoir les étrivières... Cela eonsole toujours un peu. Au surplus, en dépit des railleurs, la médeeine a suffisamment prospéré, pour se moquer de ceux qui se moquent d'elle, puisqu'elle ne souffre que de « Pléthore » — qui est à proprendet parier la maladie

des gens trop bien portants !

« Les visions de dom Francisco de Quevedo Villegas, augmentées de l'Enfer réformé ou Sédition infernale » traduites d'espagnol par le sieur de La Geneste, sont, à peu près, à la Descente aux Enters de Dante Alighieri, ee que l'Énéide travestie du cul-de-jatte Searron est au poème du divin Virgile. Mais, à la favenr du déguisement burlesque, l'auteur parle en tonte liberté des mœurs de son temps. C'est au travers de ces sortes d'ouvrages, grâce aux Mémoires aussi, qu'une époque révolue renaît devant nous avee le plus de vérité et de force. Le sieur de La Geneste explique M. Purgon et Diafoirus. Il fait mieux que de les expliquer ; il nous les montre... Écoutez : « Je vis entrer plusienrs médeeins chevauchant des mules convertes de housses si amples et si longues qu'il semblait que ce fût des remembrances de tombeaux, qu'on met aux Églises, qui eussent des oreilles!

Alı ! la jolie notation... un eatafalque qui aurait des oreilles d'âne!

«Le train de ees bestes estoit interrompu et



Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sélérose, la

PHOSPHATÉE de déchloruration, le reméde le plus heroïque pour le brighti-que comme est la digitale pour le cardiaque.

CAFÉINÉE

Le médicament de choix des Le traiteme cardiopathies, fait disparaitre thritisme et cardiopathies, fait disparaitre les cedemes et la dyspnée, renforce la systole, régularise le cours du sang.

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'artions; jugule les crises, enraye les acides urinaires,

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boites de 24. - Prix 5 fi

PRODUIT FRANCAIS

4, rué du Roi-de-Sicile

PRODUIT FRANCAIS

inégal: tantôt il étoit paresseux, et tantôt diligent. Le tour des yeux de ees messieurs les docteurs estoient tout ridez et froncez à force de se refrongner en regardant les urines et les bassins puants



Médecin sur sa mule.

des malades. Leurs faces estoient convertes de grosses barbasses, et leurs bouches estoient si fort enfoncées dans ee crin mal peigné, qu'à grand'peine un bras bien long y eut secujatteindre. En la main gauche i ls tenoient leurs resnes et leurs gands roulez ensemble et de l'autre une gaule qui leur servoit plustôt de contenance, que pour chastier leur monture : ear ils les faisoient marcher en talonnant et branlant la teste et tout le reste du corps. Quelques-uns d'entre eux avoient de grosses bagues d'or aux doigts, où estoient enchâssées des picrres si grandes, que quand ils tastoient le pouls aux malades, il sembloit qu'elles leur présageassent la tombe de leur sépulture. Ils étoient en fort grand nombre et tous environnez et suivis de jeunes praticiens qui faisoient leurs cours en courant après eux. Car, par la fréquente conversation qu'ils avoient avec les mules, plutôt qu'avec les docteurs, ils se graduoient facilement médecins. Considérant cela, ie me dis en moy-mesme : si de ceux-ci, se font eeux-là, il ne faut pas s'estonner si nous en payons souvent l'apprentissage aux dépens de nostre vie. »

Cette peinture, hanté en couleur, n'est vraiment point queleonque. Nous en avons tous comm de ces jeunes disciples d'Tsculape, qui apprennent les éléments de leur art en suivant leur chef de service, et en bayant aux corneilles, s'ils ne peuvent plus lier conversation avec les mules!

Voici pour les médecins: ils sont assez bien servis avec leurs grosses barbasses, leur miue renfrognée d'avoir flairé les urinaux; la tête branlante au pas des mules, que suit une tourbe écolière; leurs énormes baguesfrassées au pouce della main gauché!



Académie de Médecine de Paris.

Prix Orfila (6,000 fr.)

Prix Desportes.

SOLUTION au millième GRANULES BLANCS au 1/4 de milligr. GRANULES ROSES au 1/10 de milligr. AMPOULES au 1/4 de milligr. 49, Boal. Fort-Royal, Paria,

# NATIVELLE



### VAL-MONT-LA COLLINE MONTH

ONTREUX-TERRITET

600-660 M. d'altitude avec très belle vue sur le lac Léman. ÉTABLISSEMENTS MÉDICAUX ET MAISONS DE RÉGIMES

Traitement dététique et physiothérspique des maladies de la nutrition (arthritisme, goutte, diabète, obésité, amsignement, anémie, etc.), des maladies des reins et des tronkennes, anémie, etc.), des maladies des reins et des tronk

nt, anomie, etc.), des affections des organes digestifs (estomac, intestins, foie); des maiadies des reins et des efrouistien. HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE, MASSAGE, RADIOTHÉRAPIE

5 Médecins et un chimiste attachés aux établissements. Docteur Widmer, Médecin-Directe



TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS Et alimentation progressive et variée des enfants

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - GRAÉDSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC.

ÚÉRÉALES JAMÉAT pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc.

Brochure et échantilloss sus demande, ma' JAMMET, 47, Rue de Mircomesnil, PARIS

Au tour de leurs compères, les apothicaires... qui s'avancent « armez de pilous, de mortiers, de suppositoires faits en forme de pointe, de spatules,



Une consultation au lit du malade

de seringues toutes chargées pour frapper à la mort et quantité de boîtes dont les écriteaux portent les remèdes et les boîtes les venins... On appelle leurs médicaments purgatifs et il se trouve que leurs bou-

tiques sont de vrais purgatoires... les voici tout couverts de chiffres d'erres (sic) traversez de flèches. comme les serments des amoureux et de cette forme R. qui est le premier earactère de leurs ordonnances et qu'ils prennent en cette signification, Recipe, mais c'est en apparence car entre eux ils l'entendent en ee scus, Reçois! Ainsi la meschante mère parle à sa fille : Recois, et ainsi la convoitise aux mauvais ministres. » Déjà les « pots-de-vin » !

« Ensuite de ectte figure, ils mettent : Ana, ana, qui ne peut signifier autre chosc sinon qu'il faut un Ane pour condamner un juste !... » Nous nous attendions à ectte sortie! « Pais après marchent les serapules et les onces, qui sont de fort agréables elioses à présenter à un malade mourant! » Joli cadeau à faire à un enfant, disent nos camelots du boulevard on offrant leur bimbeloterie !... Ma foi! monsieur le médisant, que voudriez-vous donner à un mourant, autre que des scrupules ! Laissez-nous vous dire que vous imitez le sieur de Montaigne, en ses Essais, lorsque vous nous aceusez de dénaturer le nom des plantes dans un but intéressé : « Ils enfilent des noms de simples si étranges qu'il semble que leurs éerits soient des invocations de démons, comme Repti, Talmus, opoponach, diacatholicum, etc.,

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique Anorexie, Troubles digestifs. Adynamie, Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients ; tolérance parfaite (enfants et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Liquide : 1 on 2 cuillerées à soupe. Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à c

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS



et qui voudra savoir ee que signifie eet épouvan- décharne, brusle. Il me prit une si grande frayeur table jargon, il trouvera que ee sont quelques earottes, raves, pauraux et autres meseliantes raeines, et paree qu'ils ont ouy dire ec proverbe qui te connaît ne t'achète pas, ils déguisent ainsi le nom des légumes, de peur qu'ils ne soient connus par les ignorants malades, qui ne les aehèteraient pas si eher qu'ils les vendent !... Quelle douleur sera si obstinée, qui ne déloge quand on luy présentera une drogue dont ils usent, laquelle est composée de graisse humaine qu'ils appellent Mumie, ou momie, pour en oster l'horreur? et quelle autre pourrait souffrir d'estre eouverte de Guill-Serven (?) qui fait bien souvent enfler aussi gros qu'un bahut la jambe ou la euisse sur laquelle on l'applique? Quand je vids ces gens-là associez avec les médecius, je reconnus le peu de raison du sale proverbe, qui met la différence en leur dignité : Il y a une grande distance du pouls au cul! s

Voilà un proverbe, maître de La Geneste, que nous n'oublierons pas de sitôt.

Messieurs les chirargiens vont aussi payer leur écot — j'allais écrire, en vieux françois, vont aussi éeoper! Les voici qui se présentent : « chargez de pineettes, de tenailles, sondes, eautères, cizeaux, razoirs, seies, limes et lancettes : une voix qui me sembloit effroyable s'entendoit entre eux, qui erioit : tranche, arrache, ouvre, seie, dépèce, pieque,

d'ouïr cela, que mes os se pensèrent servir d'estuy les uns aux autres pour se eacher... »

Et les dentistes:

« Ces infâmes, pour exercer leur rage (... de deuts?) ne voyent point de dents, quelque belles qu'elles soient, qu'ils ne les voulussent plutôt voir enfilées à leurs colliers qu'au lieu de leur naissance... Pour cela, ils cherchent des accusations et des faux témoignages eontre les geneives... ee qui me mit le plus en eolère ee fut de voir qu'ils demandaient de l'argent pour avoir osté une dent, comme s'ils l'eussent mise... « Cette fois vous allez un peu loin, sire de La Geneste... et je pourrais, en vous prenant à part, vous eiter quelques autres eireonstanees où l'on doit payer sans rien recevoir... au contraire! Mais vous m'entraîneriez, voyez-vous, plus loin que je ne désire!

Toute cette agréable compagnie défile devant Lucifer qui, de toute évidence, les juge fort dignes de lui tenir compagnie pour expier leurs fautes... Pour que NOUS fussions au complet, il n'en manquait plus qu'un - or : « voiei qu'on découvrit un homme qui se eachoit derrière les autres, de peur d'estre apperceu. On lui demanda qui il estoit? Empirique, respondit-il ! » Et vous allez voir que le malheureux va, si j'ose dire, en prendre pour son grade, et se repentir de s'estre fourvoyé en si mauvaise société!...

(Suite à la page V.)



TRAITEMENT DE

Laboratoires DURET et RABY, 5, Avenue des Tillenls, Paris Èchantilions sur demande à tous les Docteurs

COMPRIMÉS DE

VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE

### Conditions d'Abonnement

Abonnement d'un an : 12 fr. (France) : 16 fr. (Étranger).

Abonnements de guerre. -- Pendant la durée de la guerre nous recevons aussi des renouvellements ou des abonnements nouveaux à 12 numéros movennant 3 fr. 50 pour la France.

Pour ne nas donner aux Enfants n'importe quelle Farine a n'importe quel Age NORMALES ET GRADUÉES de Grains de Semence

préparées par G. LINAS, Pharmacien de i cl., ex-Interne des Hôpitaux, Fondateur du Lactarium de Versaities", pour RÉGIMES NOURRISSONS, ENFANTS et Meunerie électrique à Versailles-Porchefontaine. \* Maison de Vente: 46, Av. de Ségur, PARIS. Téléph. 749.37.

### PRODUITS ORGANIQUES DE F. VIGIEF

Capsules Ovariques, Orchitiques, Prostatiques, Hépatiques, Surrénales, Pancréatiques, de Thymus, de Corps thyroïde, etc.

DOSE ; Ces diverses expsules s'administrent à la doce de 2 d 6 par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, PARIS

### INSTITUT VACCINAL DE TOURS

Vaccin de génisse à haute viruience En tubes pour 2 à 4, 20, 25 et 40 personnes (ces derniers en étain, vissés, s'ouvrant et se fermant à volonté). pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

## BAIN P.-L. CARRE ANTI-I

ODO-RROMO-CHLORURÉ

Séance Académie du 11-8-10 (PARIS IVº).

Bain de Mer chaud chez soi, Bain Marin, Bain Salin chaud pour Convalescents, Anémiques, Neurasthéniques, Arthritiques, Rhumatisants, Nerveux et la Tuberculose osseuse infantile.

### PRODUITS PHYSIOLOGIOUES

TÉLÉPHONE 114

### 49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

TÉLÉPHONE UA Autres préparations MONCOUR

Extrait de bile MONCOUR Coliques hépatiques

Lithiase Ictère par rétention

En sphérulines dosées à 10 e/gr. De 2 à 6 sphérulines

par jour.

par jour.

dosées à 15 e/gr. De 4 A 16 sphérulines

Extrait rénal

MONCOUR

Insuffisance rénaie

Albuminurie

Néphrites, Urémie

En sphérulines

Corps thyroïde MONCOUR Myxœdème, Obésité Arrêt de Croissance Fibromes

En honbous dosés à 5 e/gr. dosées á 35 e/gr.

En sphérulines De 1 h 4 bonbons par jour. De i a 6 sphérulines

Poudre ovarienne MONCOUR Aménorrhée Dysménorrhée Ménopause

Neurasthénie féminine En sphérulines dosées à 20 e/gr De 1 h 3 sphérulines par jour.

Extrait de Muscle lisse Extrait de Muscle strié Moelle osseuse Myocardine Poudre surrenale Thymus, etc., etc.

Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hôpitaux de Paris. Elles ne se délibrent que sur prescription médicale



FABRIQUE DE BANDAGES HERNIAIRES CEINTURES ABDOMINALES, SANGLES, BAS A VARICES, ORTHOPÉDIE, SUSPENSOIRS, ETC.

### MENRI

Ancien externe des Hôpitaux de Paris 15, Rue de la Banque, 15

PRIX SPÉCIAUX RÉSERVÉS AUX MEMBRES DU CORPS MÉDICAL



# IODALOSE GALBRUN

## IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE Première Combination directe et entièrement stable de l'Iode avec la Poptone DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE. (Communication au XIII- Congrès International de Médecine, Paris 1900).

## Remplace Iode a Iodures

dans toutes leurs applications

### SANS IODISME

Arthritisme - Goutte - Rhumatisme - Arterio-Sclérose Maladies du Cœur et des Vaisseaux - Asthme - Emphysème Lymphatisme - Scrofule - Affections glandulaires Rachitisme - Goître - Fibrome - Syphilis - Obesité.

Vingt gouttes d'IODALOSE agissent comme un gramme d'Iodure alcalin.

Doses Moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Ne pas confondre L'IODALOSE, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès international de Médecine de Paris 1900.

Aucune combinaison directe de l'Iode avec la Peptone n'existait avant 1896.

échantillons et littérature : Laboratoire **GALBRUN**, 8 & 10. Rue du Petit Musc. PARIS



### TRAITEMENT DES MALADIES A STAPHYLOCOQUES

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.) D'après la Méthode de GRÉGOIRE et FROUIN

Par le

## "STANNOXYL

== (DÉPOSÉ) ===

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

/ Académie des Sciences. COMMUNICATIONS | Académie de Médecine. Société Médicale des Hôpitaux.

(en Mai 1917) | Société de Chirurgie. Thèse de Marcel PÉROL (Paris 1917).

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Le flacon de 80 comprimés

4 fr. 50

Laboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, PARIS

«Hélas ! saltimbanque, charlatan, mon amy, my dit un diable, il te vandrati bien mieux être à cette henre dans une place de ville à faire passer le temps aux fainéants (oh ! que le trait est jol! !) mais, sur ma parole, tire pays !! u'y a rieu à saiguer iei pour toy. Va-t-en éprouver si tu as de bon onguent coute la brusteure!!! »

Je vous l'ai dit au début, elaneum a son tour. Le monde n'est-il pas hypoerisie bien générale, dont le inasque est la vie aux enfers? C'est là oi l'on voit que « le Berlan se faisait appeler Académie; la Taverne, Banque; les Bordels, maisous de commerce; les Cornards, patients; la paillardise, antité; l'asure, économie; la noire brûne l' o Bure ceux-ei, il y a encore des noms qui sont généraux : « toute putain s'appelle dame de cour ; tout habit long monsieur le licenté; tout insolent, monsieur le soidat; tout homme bien vêtu, monsieur le gentilhoume et l'asus es fait appeler docteur. Il.

Je vous présenterais bien eneore tel enisinier, que

le diable emporte, pour ce qu'il a commis le péché de chair - ou plutôt - n'ayant point eu affaire aux femmes - il n'a commis que celui des os ! -Impudent, lui est-il rétorqué, qui mérite mieux l'enfer que vous autres, euisiniers, qui faites manger mille saletez aux hommes, eapables de les empoisonner, de la erasse de votre teste et de vos fesses, qui estoient demeurez dans vos ougles! des roupies, de la moëlle de nez au lieu de eelle de bœuf, des mouches au lieu de raisins de Corinthe | Et outre cela. combien d'estomachs avez-vous converts en voierie. de eliens et elievaux et d'autres charongues ?» Dieu! que tout eela est done appétissant! Voulezvous savoir qui, des Apothieaires on des Alkemistes, possède le plus de seienee? Ce sont les Apothicaires, car, tandis que les Alchimistes recherchent en vain la pierre philosophale, les Apothicaires, malins, ont résolu le problème de « faire de l'or monnayé » avee de l'eau trouble, des mouches, de la fiente, des vipères et des erapands! Et eela n'est pas si mal dit!

Mais, pour que vous ne gardiez pas trop rancune, médecins et pharmaciens, qui n'êtes, heureusement pour tous, que les arrière-petits-cousins de ces fauto-

### Iodéine MONTAGU

(BI-Iodure de Codéine)

SIROP (0,04) TOUX PILULES (0,01) ASTHME

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

### **Broméine** Montagu

(Bi-Bromure dé Codéine) SIROP (8.83) PILULES (8.91)

SIROP (0.05) TOUX nerveuses
PILULES (0.01) INSOMNIES
RMPOULES (0.05) SCIATIQUE
NÉVRITES

FONDÉ

En 1886

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

### TÉLÉPHONE : Gobelins 24-81

### CABINET GALLET

47. Boulevard Saint-Michel - PARIS

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc.

Service spécial de Remplacements

Renseignements gratuits sur demande. — Rédaction d'actes Nombreux postes à céder dans toutes régions.

### RECOUVREMENTS PARIS

### H. MAUGER

Ancien chef du seroice des recouvrements du Syndicat des Médecias de la Seine (15° Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (V°)

## Bibliothèque d'Orthopédie

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE MM.

JACQUES CALVÉ, Louis LAMY, Marcel GALLAND

### Les appareils plâtrés

2 fr. 50

ches, à ee brave de La Geneste, oyez ee qu'il peuse de Perrin Dandin qui u'a jamais été trop votre ami :

\* Je vis un homme qui avoit été juge, qui estoit un milieu de la rivière, lavant et relavant ses mains. Je m'approchai et lui demanday pourquoy il se lavait tant... C'est, dit-il, que durant ma vie on me les a souvent graissées pour adoucir certaines affaires !!! \*

Heureuse époque où, quand on n'était pas empoisonné par son cuisinier, on était assuré de se voir dépénie par les médecins, les apoditicaires ou les charlatans ! Il est vrai que chaque temps a eu son Archiloque, petit ou grand, et que la machine ronde continne à tourner, sans que beancoup initient l'exemple de Lycambe. Aussi, m'arrêterai-je là pour aujourd'hui, en grand danger de subir à mon tour votre critique pour avoir trop longtemps abusé de votre patience, et l'enfant, pour finir par un mot de La Geneste, qui s'est attardé sur le chemin de l'école et's dont le ciel paiera la paresse des brieds s. Dr.F.M. GRANGÉR.

### NÉCROLOGIE

### FRNEST MOSNY

La mort prématurée d'E. Mosny ne ponvait surprendre

enx qui savaient la longue et eruelle maladie qui l'avait contraint depuis plusieurs mois à interrompre son activité médicale. Elle attristera tous les médecins qui l'ont connu et out pu apprécier la cordialité de son accueil et le charme de ses relations.

Né et 1861, interne des hôpitaux en 1885, médecin des hôpitaux en 1897. L. Mosny a de bonne heure en 1897. Le collaborateur de Straus, les conseils d'hygiène, dont if fut vite, près de son mattre Brouardel, un des membres les plus entité en la collaborateur de Straus, les conseils d'hygiène, dont if fut vite, près de son mattre Brouardel, un des membres les plus entité en la contés de la collaborateur de de la coll

actifs et les plus écoutés, l'hôpital on son esprit curieux et méthodique excellait, en s'aidant de l'effort de ses

élèves qu'il initiait aux recherches biologiques, à poursuivre d'intéressants travaux eliniques.



qu'elle entraîne. Ses travaux sur les affections du poumon sont également fort importants; à sa thèse sur la



# TROFORMINE GOBEY Comprimés dosés à 0 en 50 d'hexaméthyléne-tétramine chimiquement pure.

ANTISEPTIQUE IDÉAL

## des Voies Biliaires et Urinaires

RÉPÉRENCES
MÉDICALES:
Bazy, Ch. des II. Paris.
Bazy, Ch. des II. Paris.
Chaput, Ch. des II. Paris.
Chaput, Ch. des II. Paris.
Chaput, Ch. des II. Paris.
Pablicache, Broth, II. Taris.
Chaput, Ch. des II. Paris.
Prof. Jeannel, de Toulouse,
Oration, Chef Cl., Bordeaux.
Potocki, M. des II. Paris.
Prof. Pothson, de Bordeaux.
Rabers, Ch. des II. Paris.
Prof. Pothson, de Bordeaux.
Rabers, Ch. des II. Paris.
Prof. Pothson, de Bordeaux.

Prescribez

l'Uroformine Gobey, produit français, dans toutes les affections où vous prescriviez l'Urotropine: Antisepsie des Voies Biliaires et Urinaires, Rhumatisme, Phosphaturie, Prophylaxie de la Fièvre typhoïde, etc.

ÉCHANTILLONS : 4, FAUBOURG POISSONNIÈRE, PARIS

### NÉCROLOGIE (Suite)

bronchopacumouie restée classique, sont venus s'ajouter des recherches suggestives poursuivies à l'hôpital Saint-Antoine sur les splénopneumonies et sur les pleurésies. La tubereulose a retenu particulièrement son attention et on lui doit sur l'hérédité tuberculeuse et surtout sur l'hérédodystrophie paratubereuleuse, sur la famille des tuberenleux envisagée au point de vue de l'hygiène sociale, des travaux riches en aperçus nouveaux. Les rapports de la tubereulose et du traumatisme out été étudiés par lui dès 1902 et récemment, à l'oceasion de la guerre actuelle et des discussions soulevées sur le rôle des plaies de poitrine et celui des gaz asphyxiants dans la genèsc de la tubereulose, il est revenu sur la questiou dans un mémoire remarquablement clair et précis.

Son œuvre d'hygiéniste n'est pas moins importante. Depuis vingt ans, il a eu l'occasion, dans ses très nombreux rapports, tant au Conseil supérieur d'hygiène qu'à l'Académie de médecine dont il faisait partie depuis 1909, d'aborder la plupart des questions d'hygiène publique. Ses recherches capitales sur la nocivité des luîtres comme cause de la fièvre typhoïde sont connues

de tous : il a justement fixé les mesures à prendre pour éviter la contamination des parcs ostréicoles. L'un des premiers, il s'est ému des défauts de notre organisation scolaire ; il a précisé les conditions de l'inspection médicale des écoles, le rôle du médecin seolaire, la place, qu'il voulait très large, de l'éducation physique dans l'horaire de l'écolier. Il n'est enfin que juste de mentionner içi la part active qu'il a prise à la direction du Traité d'hygiène qu'il publiait avec le professeur Chantemesse et dont 18 volumes sont actuellement parus.

Un bel avenir semblait réservé à son activité d'hygiéniste et de clinicien. Ses qualités, qui étaient par execllence des qualités françaises, son affabilité, sa coustante bonne humeur, la finesse de son esprit lui avaieut eonquis toutes les sympathies et fortifiaient son autorité.

Il disparaît avant l'heure, alors que son expérience eût été précieuse pour la tâche complexe de l'aprèsguerre. Du moins emporte-t-il des regrets unauimes et laisse-t-il une œuvre qui fait honneur à la médeciue française.

P. LEREBOULLET.

Par A. MANQUAT

n Professeur agrègé au Val-de-Grace. Sixième édition revue et augmentée. 1914-1918, 4 volumes grand in-8, brochés : 40 fr.; reliés...

Le tome Il a paru le 1er mai 1918, Chaque volume se vend séparément.

Glycérophosphates originaux

# Phosphate vital

de Jacquemaire

Solution gazeuse (de chaux, de soude, ou de ter 2 à 4 cuill. à soupe par jour, dans la boisson

Granulé (de chaux, de soude, de ter, ou composé 2 à 4 cuill à café par jour, dans la boisson

Injectable (de chaux, de soude, de ler, 1 d 2 injections par jour

EGHANTILLONS: Établissements JACQUEMAIRE - Villefranche (Rhône)

Tuberculose = Anémie = Surmenage Débilité = Neurasthénie = Convalescences



Allment rationnel des Enfants dès le premier âge

### NOUVELLES

Nécrologie. - Le Dr Jourdan, âgé de quatre-vingthuit ans, décédé à Marseille. - Mmc Landouzy, veuve de M. le Pr Landouzy, doven de la Paculté de médecine, sœur de M. le Pr Richet.

Pour les médecins des régions envahies. - Le ministère de l'Intérieur nons communique la note suivante :

Les médecins appartenant anx régions onvahies on évacuées qui désireraient connaître les différentes régions où, les services médicaux y étant insuffisamment assurés, ils pourraient aller utilement exercer, trouveront tous ren seignements utiles au ministère de l'Intérieur, direction de l'Assistance et de l'Hygiène publiques, 4º bureau (11, rue Cambacérès), de 10 henres à midi et de 15 heures à 17 heures.

Relèvement temporaire de l'indemnité allouée aux sages-femmes agréées des hôpitaux. - Le Conseil municipal de Paris, conformément aux conclusions d'un rapport de M. Henri Rousselle au nom de la 5º commission, vient de voter un crédit de 157 000 francs aux fins de porter à 9 fr. 50 le prix de la journée pour chaque femme accouchée durant son séjour réglementaire chez la sage-femme agréée chargée de son acconchement.

La tutte contre la tuberculose. - Sur la proposition de M Ambroise Rendu, le Conseil municipal de Paris vient de renvoyer à l'Administration et à la 5° commission la délibération suivante:

« L'Administration est invitée à mettre à la disposition des membres de la fondation Rockefeller contre la tubereulose les salles des mairies et les préaux d'école dans lesquels il sera possible de faire des expositions temporaires et des conférences.

Bibliothèques américaines, à Paris. - La bibliothèque médicale de la Croix-Rouge américaine vient d'être transférée au nº 12 de la place Vendôme. On y trouve tous les livres et périodiques français et anglais relatifs à la médecine et à la chirurgie de guerre utiles aux recherches et aux études. Elle est ouverte chaque jour, le dimanche excepté, de 9 heures à midi et de 14 à 18 heures.

Une bibliothèque spécialement consacrée aux références tirées de la littérature et des périodiques médicaux, avec des dossiers partant de 1914, a été également aménagée an nº 6 de la rue Piccini. Elle est ouverte en tout temps aux lecteurs.

Médaille militaire. Durus (lean-Marie), médecia auxiliaire (réserve, au 6º rég. d'infanterie coloniale, 1et hataillon; médecin auxiliaire d'une grande bravoure et d'un dévouement absolu. A été très griècement blessé, le

GOUTTE - GRAVELLE - DIABÈTE Régime des ARTHRITIQUES Régime

CONSTIPATION - CONGESTION DU FOIE HEPATIOUES des

Artério-Sclérose Presclérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Néphro-Sclérose, Goutte Saturnisme

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS Littérature et Échantillons : VIAL, 4. Place de la Croix-Rousse, LYON

### PRODUITS DE RÉGIME HEUDEBERT CH. Pains spéciaux, Pâtes

Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiques -

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Usine de NANTERRE (Seine).

## BRONCHITES ASTHME . TOUX I'HELENINE DE CHAPES TERUS DE LISTY PARIS

### ATLAS D'ANATOMIE

### POUR L'ÉLECTROTHÉRAPIE ET LA PHYSIOTHÉRAPIE

Par le D. MIRAMOND DE LA ROQUETTE

### NOUVELLES (Suite)

1º1 octobre 1917, en soignant les blessés à son poste de secours en première ligne. Deux Jois cité à l'ordre.

Citations à l'ordre de l'armée. - MALARDEAU (Georges), médecin auxiliaire au 21º rég, d'infanterie coloniale, ver bataillon : médecin auxiliaire dévoué et attaché à ses devoirs Surbris dans le secteur par un bombardement soudain et extremement violent, n'a pas hésité à essa; er de traverser la zone bombardée pour se porter en avant el rejoindre son poste de secours. A dispara en accomplissant cet acte de beau courage es de complète abnégation.

VIELLE (Eugène-Pierre), médecin aide-major de pre classe au 260e rég, d'artillerie de campagne ; en ..... les batteries de son groupe ayant été soumises à des bomburdements incessants et extrêmement violents à obus explosifs et à obus toxiques, n'a cessé, de jour et de nuit, sans souci du danger, de parcourir les positions pour porter secours aux blessés et intoxiqués. A subi lui-même un fort commencement d'intoxication.

Perrenot (Jean-Joseph-Marie), médecin-major de 2º classe au 411º rég. d'infanterie : au cours d'un cont de main, a admirablement organisé le service des évacuations, et a réussi, grâce aux habiles dispositions qu'il a prises, à faire donner aux blessés, dans le minimum de temps, les soins que nécessitait leur état.

Hornus (Pierre), médecin-major de 2º classe au 14º reg. d'infanterie : médecin militaire du plus grand dévouement, de la blus haute distinction, A Verdun (cote 344), pendant la période particulièrement disficile du 4 au 17 octobre 1917, n'a cessé d'assurer d'une façon parfaite, dans une zone constamment bombardée, l'organisation du service en première ligne et l'évacuation des blessés, visitant journellement les postes de secours et se dépensant sans combter.

BAUR (Victor), médecin principal de 1re classe, médecinchef du service de santé de la ..... : médecin-che/ de service divisionnaire d'une haute valeur morale. Blessé à la cuisse, d'une balle de mitrailleuse, le 28 août 1914, au combat de Dommery, a donné à tous le plus bel exemple d'énergie, de courage et de dévouement dans l'accomplissement de son devoir, en refusant de se laisser évacuer pour . organiser personnellement, malgré sa blessure, les évacuations des hommes de sa division. Tombé au champ d'honneur, le 6 septembre 1914, au combat de Mondement.

DELPIERRE (Casimir-Victor), médecin-major 1re classe de réserve : des l'annonce d'une alerte, s'est immédiatement rendu à l'hôpital où il dirige un important service : a été renversé par l'éclatement d'un projectile et blessé aux yeux et à la poitrine. Malgré ses blessures, a repris aussitht son service, donnant ainsi, à tous ses malades, un bel exemple de calme et de sang-froid.

DELAHAYE (Audré), médecin aide-major de 2º classe au 202º rég. d'infanterie, 5º bataillon : le 12 octobre 1917, étant grièvement blessé aux deux bras par un obus qui avait frappé mortellement son sous-aide-major, a donné le plus bel exemple d'énergie et de mépris de la douleur en se bortant an secours de son subordonné qu'il réussit à dégager de la terre ou il était à moitié enseveli, lui prodigua ses soins et n'accepta d'être soigné lui-même que lorsque le sous-aide-major cut expiré. Resta pendant toute la muit au poste de secours du bataillon, refusant d'être relevé dans son service avant l'arrivée de son remplaçant.

Faculté de médecine de Paris. — Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. - M. le professeur Gilbert. - Leçon, samedi 11 mai, à 10 lt. 45 : Leçon clinique.

Émulsion MARCHAIS

a Sémiologie Cardiaque actuelle 1914, 1 volume in-16 de 96 pages avec figures, cartonné... 2 fr

### L'ERMITAGE d'ÉVIAN = les = BAINS

Lac de Genève (Haute - Savole)

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE Ouvert à tous les Médecins consultants - Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes

Rellé à l'Etablissement Thermal par un Funiculaire Salson 15 Mal -- 15 Novembre

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - BAINS



Dépôt dans toutes les pharmacles

Ch. LOREAU

### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3Ms, RUE ABEL - PARIS

Tél. Rog. 41-85



### VARIÉTÉS

L'ART CULINAIRE CHEZ LES ANCIENS

Par le DT A. SATRE (de Grenoble)

On ne saurait s'empêcher d'être ravi d'étonhement lorsque l'on considère le nombre et la variété des mon ductions étrangères que les Romains faisaient venit grands frais, et les soins tout particuliers qu'ils prena pour acclimater chez eux des végétaux exotiques, et pour 3 ou bien, faites-les griller en les arrosant continuellement engraisser délicatement les divers animaux destinés à figurer sur lours tables.

Ils avaient des parcs dans lesquels ils uonrrissaient des sangliers, des moutons ou brebis sauvages, des cerfs, des chevreuils, trois sortes de lièvres, etc. Chacun de ces animaux recevait des aliments appropriés à sa nature et choisis avec discernement; aiusi, les\_loirs, espèce de rats, qui étaient alors une friandise que l'ou uc sait plus aujourd'hui apprécier qu'en Italie, et dont la chair paraît avoir à peu près le goût de celle du cochon d'Inde ; les loirs, disous-nous, étaient nourris dans des enclos particuliers avec des glands et des ehâtaignes ; les escargots avaient aussi leur enceinte consacrée et garnie de vases pour leur servir de retraite ; ou les y engraissait si bien avec du vin cuit et de la farine, qu'au rapport de Pline, ou en a vu qui pesaient jusqu'à vingt-cinq livres.

Ces mollusques étaient tellement recherchés, qu'on en faïsait venir d'Afrique et d'Illyric. Le goût pour cet aliment ne doit pas sembler étrange à ceux qui savent que l'un de nos plus célèbres stratèges ne mauque guère, à son déjenner, d'avaler, quand les circonstances le permettent, au moins une douzaine d'escargots, assaisonnés d'une appétissante sauce aux fincs herbes. Il paraît que

telle u'était pas la manière dont les Romaius les apprêtaient, car voici les recettes données par Apicius (De obsoniis et condimentis, lib. VII, cap. XVI, p. 212, (d. d'Amst., 1709); « Faites d'abord dégorger les escargots dans du lait salé, puis dans du lait pur ; faites-les frire dans l'huile, et servez chaud, avec une sauce composée Wassa-fatida, de poivre, de coulis de viande et d'huile; d'un mélange de jus, de poivre et de cumin, s

·Hortensius ne dut pas seulement sa célébrité à son talent oratoire ; il cut le mérite de régaler, le premier, ses convives d'un paon rôti et servi avec toutes ses plumes, dans le repas qu'il dons a pour célébrer diguement son admission au nombre des augures : ce nouveau rôti fut alors regardé comme un très grand luxe; mais, bientôt, l'usage en devint si général, qu'il cût été ridicule de douner un dîner où n'eût pas figuré un paon. C'était vraiment, ainsi qu'on l'a fait judiciensement observer, comme si, chez nous, on donnait un dincr sans dinde aux truffes. Aussi le soin d'eugraisser des paons devint-il une industrie très lucrative ; ou citc un certain Ophilius Lucro, qui se faisait par ce méticr une quiuzaine de mille livres de rentes, presque autaut que trois de nos chefs de burcau.

Les poissons surtout étaieut, à Rome, l'objet d'une prédilection très remarquable. On les réunissait dans des viviers en nombre si considérable, qu'il s'eu trouva plusieurs fois pour une valeur de près d'un million. Rien ne coûtait pour leur procurer de l'eau salée, et Lucullus fit couper une montagne pour ameuer l'eau de la mer dans son pare; plusieurs Romains la faisaicut venir



## Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la présclérose, l'albuminurie, l'hy-dronisie.

PHOSPHATÉE L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le reméde le plus heroïque pour le brighti-que comme est la digitale pour

le cardiaque.

CAFÉINÉE Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître les cedèmes et la dyspnec, renforce la systole, régularise cours du sang.

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'as thritisme et de ses manifesta-tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires.

DOSES: 2 à 4 cachets par jour. -- Ces cachets sont en forme de cœur et ce pré

PRODUIT FRANCAIS

4, rué du Roi-de-Sicile PARIS

PRODUIT FRANÇAIS

### VARIÉTÉS (Suite)

jusque dans leur salle à manger; de sorte que les couvives n'avaient qu'à étendre la main pour prendre vivants les poissons qu'ils étaient bien sûrs de manger

César se mêlait quelquefois de donner à dîner à tons les citoyens romains; mais ceux-ci eusseut rougi de recevoir une pitance aussi chétive que les comestibles qu'ou distribuait, sous l'Empire, au peuple de Paris, dans certaines fêtes publiques : fl leur fallait du poisson, et certain jour César fut contraint d'aller aux emprunts pour compléter son service. Ce fut Mirius Irrius qui lui fouruit des murènes (sortes d'anguilles de mer) ; encore ne voulut-il nº les donner, ni les vendre : mais il exigea que César prît l'engagement de lui en restituer un nombre égal. Or, il s'est élevé, depuis, une grave controverse sur la question de savoir si ce uombre était de 6000 ou seulement de 2 000 marènes. Pline témoigne eu fayeur de la première opinion, et Varron en fayeur de la seconde. Quelle que soit celle qu'on adopte, il y en avait de quoi faire une assez belle matelote.

On seut qu'il est existé une immense lacune dans l'art culinaire des Romaius, s'ils n'avaient pas connu les truffes; mais lis les ont connues et dignement appréciées. Ils avaient, pour appréter ce succeilent tubercule, au moins six manières différentes, parmi lesquelles nous retrouvons à peu près nos truffes au vin et nos truffes hardées. Un pas de plus, et ils auraieut en l'ortolan à la provençale I

L'invasion des barbares, les téuèbres du moyen âge et cutout l'habitude qu'avaient les moines de gratter les anciens mauuscrits pour y inscrire leurs légendes, out eausé la perte de plusieurs ouvrages précieux des écrivains de l'antiquité.

Par bouheur, les moiues ont respecté le traité d'Apicius sur la bonne chère, dans lequel il a décrit, avec un soin digne des plus grands éloges, l'art de faire les conserves, toutes les manières de préparer les différents mets, et les assaisonnements qui convieuuent le mieux à chacuu.

Il est important de ne pas confondre les trois hommes célèbres qui portèrent le nom d'Apielus, bien que tous trois aient di jeur célébrité à un peuchant pour la gourmandise, qui semble avoir été héréditaire dans cette heureuse famille. Le premier vent du temps de Sylla, le deuxième sous les règnes d'Auguste et de Thère, el le troisième sous Trajan; c'est le deuxième qui composa l'ouvrage dont nous venons de parler, et qui méri-terait d'être placé au même rang que les capyres de notre moderne Brillaté-Bavarin. Ce talent éminent, nous dirons même le génie qui brille dans son traité, ue surprendra presounce, s'lor se rappelle quel fut l'homme qui voshut bien l'écrire pour l'instruction de la postérité. Une seule ancedotes aufit pour le caractériser.

Il avait entendu dire qu'ou mangeait, dans un des ports de l'Adriatique, des crevettes plus grosses que celles qu'on trouvait dans les marchés de Rome; il avait une telle passion pour les bous morceaux, qu'il n'eut point de repos jusqu'à ce qu'il efit frété un navire exprés pour ailler vénifier lui-même ce fait important.

Dès que sou vaissean fut en vue du port, les pécheurs, que la renoumée avait instruits du nom de l'illustre voyageur, se hitérent de se rendre à sou bord pour lui offir les crevettes les plus grosses qu'ils avaient pu se procurer. Mais Apicius, après un examen atteutif, ne les trouva pas préférables à celles qu'il maugenit à Rome; ct, voyant son espoir trompé, il revira de bord, saus daigner descendre à terne.

La dépense annuelle des a table s'élevait à 2 millions et demi de notre monnaig; aussi le pauvre homme se crut-ilobligé de se donner la mort, lorsque son patrimoine se trouva réduit à 3 50 000 francs,

# DIGITALINE crist<sup>ee</sup>

Académie de Medecine de Paris Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportas.

GRABULES BLANCS

au 1/4 de milligr
GRABULES ROSES

au 1/10 de milligr
AMPOULES au 1/10 de milligr

# NATIVELLE



TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE BES MALABES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS

Amistose - Germalting - Ordeose - Rizhe - Gramensse - Avengse, etc. Uéréales Jamest pour Décoctions - CaCaO Granville - Cacso à l'Orgéose, etc. Frochure et échantillons sur demande, M. Jammet, 47, flue de Miromesnil, par

### ARTHRITISME DIATHÈSE URIQUE RHUMATISME - GOUTTE

GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert PAR LE LABORATOIRE ALPH. BRUNOT et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Elimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse

# TRES EFFICACE #

ABSOLUMENT INOFFENSIF

Ni toxicité générale, Ni texicité répale.

- 2 Doses par jour, dans un Verre d'Eau -DANS LES ÉTATS AIGUS : 4 & 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH, BRUNOT PARIS - 16, Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

# Dialyl

TOUTES PHARMACIES

ENVOI GRATUIT de Flacons do "Dialvl" à MM. les Docteurs ainsi au'aux Hapitaux, Formations sanitaires Militaires et, individuellement, aux Soldats rhumatisants dont l'adresse sera donnée par MM. les Docteurs au Laboratoire du "Dialy!"

## Dialyl

TOUTES PHARMACIES

### REVUE DES THÈSES

(C. BAGOT, Th. Paris, 1917).

Le thrill est le seul signe vraiment révélateur d'une lésion souvent discrète.

L'eau d'un corps d'armée (Campagne 1914-1917) (J. RIOL, Th. Paris, 1917).

Toute eau de boisson, même reconnue potable, devra être au préalable purifiée par un procédé chimique. Le plus simple, en temps de guerre, est la javellisation à la dose de I goutte par litre ou de I goutte d'extrait par 10 litres. Installation mécanothérapique de guerre (E.

POSUEL DE VERNEAUX, Th. Paris, 1917).

Une installation mécauothérapique complète peut, sans grands frais, être établie dans toute formatiou sanitaire importante. « Elle donnera, si elle est bien dirigée, des résultats suffisamment appréciables pour en justifier la

présence. A propos des usines de guerre et des femmes enceintes (C. Chaussé, Th. Paris, 1917).

La proportion des avortements a augmenté d'une façon constaute depuis le commencement de la deuxième anuée de guerre : celle des accouchements prématurés a augmenté aussi, mais moins rapidement. « L'usine de guerre, comme toutes les usines à travail fatigaut, exerce une influence pernicieuse sur l'évolution de la grosscsse... Si les accouchements prématurés reconnaissent pour cause habituelle e surmenage ou d'autres conditions de travail, la cause des avortements paraît être fréquemment étrangère au travail dans les fabriques de guerre. »

Anévrysmes artério-veineux chez les blessés Poste chirurgical de l'extrême-avant dans la guerre de tranchée (P - J.-E. GIBOUT, Th. Paris, 1917).

Sauver les blessés de l'hémorragie, empêcher les résorptions néfastes dans les grauds délabrements, prévenir les complications péritonéales chez les blessés du veutre, s'occuper peut-être des plaies articulaires, tel est le rôle complexe que réclame l'auteur pour les postes chirurgicaux avancés. Mais, à notre sens, les couditions nécessitées pour leur iustallation se réalisent exceptionnellement.

Deux mois de fonctionnement chirurgical intensif dans une ambulance de l'avant (F. MASSELOT,

Th. Paris, 1916). Thèse très iutéressante à consulter pour tous ceux qui voudrout savoir comme l'ou peut « résoudre la plupart des grands problèmes de la chirurgie de guerre « dans une ambulance de l'avant.

Sur l'évolution des conditions de traitement des plaies de guerre en général de 1914 à 1917 (Tu. SÉBALD, Th. Paris, 1917).

Le Dr Sébald a dédié cette thèse (271 pages) à ses deux frères tués au front, « C'est uue sorte de revue générale » qui sera précieuse à consulter, où l'auteur essaie de moutrer l'évolution de la chirurgie de guerre,

Le traitement des plaies septiques par la méthode de Carrel à l'ambulance Océan (F. LE BARON,

Th. Paris, 1917).

On a dit de l'ambulauce Océan à La Panne qu'elle était la Mecque de la méthode Carrel, judicieusement étudiée dans ce travail

### TRAITEMENT de la TUBERCULOSE et des Affections Broncho-Pulmonaires par

# injectable in

### LAMBIOTTE Frères

Phosphate de Créosote chimiquement pur Fixe et complètement assimilable.

LITTÉRA . URE ET ÉCHANTILLONS

PRODUITS LAMBIOTTE FRÈRES - Ed. RONDEPIERRE, Pharim & PRÉMERY (Nièvre)

## Régime des

Arthritiques. Goutteux, Rhumatisants

# CELES

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEI** 

### Conditions d'Abonnement

Abonnement d'un an : 12 fr. (France) : 16 fr. (Étranger).

Abonnements de guerre. - Pendant la durée de la guerre nous recevons aussi des renouvellements ou des abonnements nouveaux à 12 numéros moyennant 3 fr. 50 pour la France.





### TRAITEMENT & SYPHILIS

par les injections Mercurielles intra-indeleres, de VIGIER

inide grier Figier à 69 ° (10042 1008) Seringue spéciale Barthélogy-Figier, técritable. — H. au Gelomet à Bisédure de grier de la commanda de 30 par con. H. au Bisédure de Bisédure de 100 ° (100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 1

PRODUITS DE RÉGIME

### HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes ouits et de céréales Léaumes décortiqués

LITTERATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).

## IODOMINÉRALINE Pilazymes 10DO-LACTO-ferreux et amers

Paul CARRE

C'est le Tonique Amer des Déprimés, Débilités, des NEURASTHÉNIQUES, des Convalescents ..... de tous les Genres .... Anémie .... Chiorose .... NE CONSTIPE PAS ........

TOUTES PHARMACIES

### L'ERMITAGE d'ÉVIAN = les = BAINS

Lac de Genève (Haute - Sabole)

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE Ouvert à tous les Médecins consultants - Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes

Rellé à l'Établissement Thermal par un Funiculaire Salson 15 Mai - 15 Novembre Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - BAINS



### FABRIQUE DE BANDAGES HERNIAIRES

CEINTURES ABDOMINALES, SANGLES, BAS A VARICES, ORTHOPÉDIE, SUSPENSOIRS, ETC.

### HENRI Ancien externe des Hôpitaux de Paris

15. Rue de la Banque. 15 PRIX SPÉCIAUX RÉSERVÉS AUX MEMBRES DU CORPS MÉDICAL



## Pilules Thiosinnaminéthyliodide C6 S Az2 H:31

Ampoules TOUTES INDICATIONS DE L'IODE ET DE LA THIOSINNAMINE TABÉS, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Affections GANGLIONNAIRES, SCROFULE, etc. Littérature et Échantillons: A. COGNET & C', 43, Rue de Saintonge, PARIS

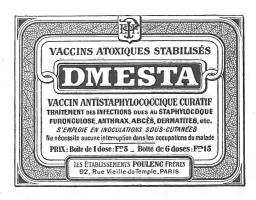

## ANTALGOL Granulé DALLOZ

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc.

Artério-Sclérose Presclérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Néphro-Sclérose, Goutte Saturnisme

## MINÉRALOGÈNE BOSSON

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS
Littérature et Échantillons; ViAL, A, Place de la Groix-Rousse, LYON

# IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Monsieur GALBRUN met gracieusement à la disposition des médecins-chejs des formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades ou blessés

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoire GALBRUN, 8 et 10, Rus du Pétit Muse, Paris

Ne pas confondre l'Iodelose, pròdult original, aosc les nombreux similaires parus deputs hôtre communication su Congres International de Médecine de Paris 1909.

## MORRHUETINE JUNGKEN



## PRODUIT SYNTHÉTIQUE agréable au goût – bien toléré

Efficacité remarquable



Lymphatisme - Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses États dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 cm\* : 4 francs.

ABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS



### COLLOBIASES DAUSSE

COLLOIDAL DAUSSE

anti-infectieux dans toutes les septicémies

SOUFRE COLLOIDAL DAUSSE Traitement rapide du rhumatisme

LITIÉRATURE ET ÉCHANTILLONS Laboratoires DAUSSE 4. Rue Aubriot PARIS



Ether Ethylique de i'Adide

Diiodobrassidique

41 % d'IODE







### REVUE DES REVUES

Syphilis prénatale: hypothèses sur l'action des ferments chorioniques (A.-J. ROUTH, The Lancet, 12 janv. 1918).

12 janv. 1919.)
Mc Donagh penseque le cycle vitaldu apirochète débute avec une spore, tandis que les signes de la syphilis seraient dus au spirochète à l'état de maturité. Pour d'autres observateurs, les apires du spirochète domernient des seranules « qui pourraient rester biologiquement fuactifs durant un temps varié (de la nature des spores résistantes) : cette évolution serait ausceptible de se produire sonis l'action de l'arsénobeuzol, d'anticorps ou d'anti-toxines avir et tréponeme. Or. 'auteur evsplique la taleuce de la syphilis durant la grossesse par ce fait que les ferments contenus dans le chroine sont capables de détruire les spirochètes en les transformant en « granules » biologiquement inactifs. « Après la grossesse, quand les ferments chorioniques ont cessé d'être présents dans les tenion de se ferments chorioniques ont cessé d'être présents dans les sitessa de la mêre et de l'enfant. Les rrauntles, on qu'ils sitessa de la mêre et de l'enfant. Les rrauntles, on qu'ils

L'appendicite aigué n'est-olle pas, plus fréquemment qu'on ne pense, « fonction » de bacillose de Koch? Autrement dit : l'appendicite aigué n'est pas une tuberculose larvée (L. LANDOUZY, Revue de médecine, nº 4, avril 1917).

soient, peuvent se transformer en spirochètes à l'état de

maturité.

Résuné de l'histoire de 26 opérés pour appendicite infiammatoire. Ce résuné est d'une monotonie remaquable. Cette monotonie même est la preuve que, communément, l'appendicite aigue classique tautôt suit, tautôt accompagne toutes sortes de manifestations bachlaires et précède d'ordinaire la tuberculose pulmoniaire, faits trop « impressionanaits » pour que la cilinique n'en tire pas des euacignements étiologiques. « Ces enseingements, ne sommes-nous pas aussi prétés à les recevoir qu'en 1882, la moographie était pels préparés à accepter la pleuvésie inflammatoire comme tuberculose larvée ? « El Landouxy se demande s'il n'y a pas cuttre l'appendice

tubereulisé et l'appendicite classique covinique, la même différence qu'entre la tuberculose miliaire du pharyax et la tuberculos durvide des trois aunygalates pharyagées, et « n'est-il pas même étrange qu'on n'ait, pas, à propos de l'amygade intestinale, songé à poussuivre le parallèle si facile à établir avec le pharyux ??

Héliothérapie, photothérapie, cure d'air (B. BRU-NON. Presse médicale, uº 11, 21 février 1915).

Dès maintenant, des milliers de blessés militaires atteints d'oxicité à répetition et condamnés au séjour à l'hôpital depuis des mois seront guéris en quelques senaines s'i nous avons le courage de rompre avec la routine s. Pour ce faire, il faut que dès demain, tous les hôpitans ouvrent des galeries dans leurs jardins et suppriment virtuellement la saile d'hôpital : il faut se garder de sacrifier au vieux dogme de l'atitude... « Il y a long-temps que la preuve est faire que partout la cure d'air est efficace, aussi bien au nord et au centre qu'au midi de la Prance, »

L'intumescence des ganglions cervicaux chez l'enfant, signe d'infection (IZ-B. GUNSON. The British Journ. Childr. Dis., nºs 166-168, oct.-déc. 1917).

Quand une intunuescence chronique des ganglions cervieux pessiste, malgré un traitement local de la gorge, le tissu lymphothe d'accès (amygdales) est fréquenueut le siège d'une tisson interectance, les ganglions s'étant infectés secondairement. Une iutunescence ganglionnaire chronique chez les jeunes enfants est souvent associée à une untrition vicieuse, et à des désorbres affinentaires et respiratoires; quand l'affection ganglionnaire persiste dans l'adolescence ou se développe, es uniades sonfirent d'apathie, d'équisement et de dyspuée à la suite d'une fatique légére : les symptômes sont suffisamment accentués pour suggérer une cardiopathie qui ne serviel pas à l'examen. Dans tous ces cas, il faut sou-unettre le foyer d'accès, c'est-à-dire les amygdales, à un traitement fenergique, médical ou opératicle qui operation.

## Dragées Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIF (4 à 6 par jour) | NERVOSISME.

### Broméine MONTAGU

(Bi-Bromure dé Codéine) SIROP (0.03)

SIROP (0.03) TOUX nerveuses PILULES (0.01) INSOMNIES

AMPOULES (0.04) SCIATIQUE

Boulevard de Port-Royal, PARIS,



Dose : 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir. TRAITEMENT RATIONNEL

# CONSTIPATION

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales
Intoxications bacillaires
Troubles hépatiques et biliaires

### REVUE DES SOCIÉTÉS MÉDICALES

Séance du 7 mars 1918.

Troubles visuels par tumeur de l'hypophyse, par le D' CANTONNET, chef du centre ophtalmologique de la 8º région. - Un homme de 43 aus est évacué du front pour atrophie optique partielle des deux yenx. On constate que les deux papilles, surtout la gauche, sont partiellement atrophiques ; l'œil droit a une acuité de 0,4 et l'œil gauche de o,1. Aueun antécédent spécial, Wassermann négatif. Ce qui frappe, c'est que le champ visuel de chaque ceil n'est plus conservé que dans sa moitié nasale; il y a hémianopsie bi-temporale.

Cet homme traité par la radiographie, est déjà amélioré.

Syndrome de paralysic des trois dernières paires craniennes (X, XI et XII), par Henri MEURIOT et Jean LHERMITTE. - Il s'agit d'un homme de 44 aus saus antécédents pathologiques qui, en décembre 1917, présenta assez brusquement des douleurs dans la moitié ganche du cou en utême temps que des troubles de la parole (voix bitonale), converte, de la déglutition (rejet des aliments par la narine ganche), de la respiration (crise d'étouffement peudant la nuit, accès de toux spasmodique) : amvotrophie intense de la moitié gauche de la langue, parésie du trapèze et du sterno-mastoïdicu complète, parésie du péristaphylin interne et hypocs-

SOCIÉTÉ MÉDICO-CHIRURGICALE DU CHER thésic de la moitié gauche du voile du palais ; enfin le constricteur supérieur du pharyux était nettement parétique : sensibilités gustative et tactile normales.

En raison de l'absence de tout phénomène d'ordre sensitif, pyramidal et cérébelleux, on pouvait exclure l'hypothèse d'une lésiou intrabulbaire, de même que l'on ue pouvait peuser à une compression des nerfs atteints en dehors de la base du crâue, Restait l'hypothèse d'une méningite basilaire limitée d'origine spécifique. Malgré que la réaction de Wassermann fût négative, le malade fut mis au traitement et rapidement survint une amélioration tellement considérable qu'elle correspond aujourd'hni à la guérison,

Syringomyélie cervicale en apparence consécutive à une blessure de guerre, par Henri MEURIOT et Jean LHERMITTE, - Il s'agit d'un sergent F..., de 34 ans, qui, blessé an pouce gauche eu janvier 1915, présenta, dix-sept mois après cette blessure compliquée de panaris du pouce. une monoplégie brachiale gauche avec amyotrophie étendue et troubles de la sensibilité (thermo-analgésie). Il existe en outre un syndrome complet de Claude Bernard-Horner. Le diagnostic de syringomyélie cervicale n'est pas douteux ; l'intérêt de cette observation réside dans le fait que la lésion spinale, strictement unilatérale, occupe le même côté que la blessure et que d'autre part, l'affection semble s'être développée à la suite de l'infection du pouce.

SEULES EAUX ALCALINES RECONSTITUANTES

SAINT-LÉGER \*\* ALICE Etablissement thermal puvert du 15 Juin au 30 Septembre

EAUX DE RÉGIME Par EXCELLENCE des DYSPEPTIOUES RECONSTITUANTES des FAIBLES et des CONVALESCENTS

Échantillons GRATUITS aux Docteurs C' de POUGUES, 15 & 17, Rue Auber, PARIS

PURGATIVE, DÉPURATIVE, ANTISEPTIQUE

P. GASTOU

HYGIĖNE DU VISAGE

### Formulaire Cosmétique et Esthétique

volume in-16 iésus de 314 pages avec figures,

# REGIMES

Dar le Di Marcel LABRÉ Protesseur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, Médecin des Hópitaux.

2º édition, 1917, 1 vol. in-8 de 584 pages avec 41 figures.

### INSTITUT VACCINAL DE TOURS

Vaccin de génisse à haute virulence

En tubes pour 2 à 4, 20, 25 et 40 personnes (ces derniers en étain, vissés, s'ouvrant et se fermant à volonté). pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

Ch. LOREAU

### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3his. RUE ABEL - PARIS

Tél. Rog. 41-85

### REVUE DES SOCIÉTÉS MÉDICALES (Suite)

En raison des faits dans lesquels il a été possible de suivre le développement d'une cavité médulfaire à la suite d'une infection de la main, on pourrait se demander si, dans notre cas, le traumatisme de guerre n'était pas

respousable de l'apparition de la syringomyélie. Un fait montre qu'il n'eu est rien. Le blessé, en effet, fut frappé, lors de son panaris, de l'absence de douleur dans la région enflammée: le panaris était analgésique.

Il est donc avéré que le sergent F... était, à l'époque de sa blessure, porteur d'une syringomyélie cervicale latente dont le panaris n'a été que l'agent révélateur.

Dans qu'ille mesure la blessure de guerre a-t-elle pu aggraver la lésion spinale? il n'est pas possible de le fixer absolument, mais il est très vraisemblable que le traumatisme a pa hâter l'évolution de cette lésion.

Eu conséquence, il nons semble légitime de proposer le sergent F... pour une réforme n° 1 avec une gratification modeste.

Abels tardif du médiastin résultant d'une fracture méconnue (par projectile) d'un cartiliage costal, par le Di Drayveus, chef du secteur chirurgical de Beaune.— Le caporal C. H..., blessé dans la Meuse, est soigué pour des plaies multiples dont une plaie non pénétrante de la poitiru.

Il sort quéri avec deux mois de convolescence au début d'août 1916. Reyeum à son dépôt, il souffre de doujeurs et d'élancements dans la région du sein droit, mais cela se calme peu à peu; il entre alors à l'Bôpital où il siubit l'extraction d'un éclat d'obus du genon. A ce moment il y avait du gonfiement du sein droit qui apparaissait à la fatique Senlement.

Revenn à la fin de décembre à son dépôt, il fait bientôt un nouveau séjour à l'hôpital pour sa doufieur costale, ectte fois, et après quatre jours seulement il est envoyé en convalescence d'un mois avec le diagnostic : « ostéopositie probable du sternum consécutive à une blessure non pénétrante du thorax ».

Reutré en avril au dépôt, il se plaint de nouveau et, quinze jours après, il est de nouveau reçu à l'hôpital d'qù il sort après quelques jours, proposé pour deux mois d'inaptitude (1<sup>er</sup> jauvier 1917).

Il est vu alors par le médecin-chef du secteur qui porte le diagnostic suivant: « tachycardie avec dépression souspectorale sans ostéfie actuellement perceptible, la radiographie ue confirme pas le diagnostic d'ostéfie. Pour l'état général, inautitude momentance,

Il est alors mis inapte pour deux mois, puis reconnu apte par le médechi du dépôt, malgré la douleur dont il se plaint. Il demande une contre-visite du médecinchef de la Place qui l'estime [également apte. Une fiche est alors jointe à son dossier, qui fait mention de ccs derniers jucidents. Il est ensuite envoyé au C.P.I.M. de Nolay, puis fait un stage de mitrailleur à Bourges où il passe la visite du médecin et du chirurgieu de secteur qui le reconnaissent malade. Il m'est alors présenté, accusant une douleur vive et angoissante à la pression de la région cicatricielle au-dessus et en dedans du mamelon gauche, mais on constate une irritation cutanée de la région qui rend l'examen difficile, il n'y a ancune tuméfaction. Il m'est renvoyé en consultation le 12 décembre ; la douleur est plus nettement limitée et je porte le diagnostic de « choudro-arthrite sterno-costale post-traumatique », en le renvoyant eu observation à Nolay. Il revient dans mon service le 3 janvier 1918, avec nue tuméfaction nette de la région dont il se plaignait depuis si longtemps et est opéré le 4.

Incision d'un abcès pré-sternal qui mène sur un foyer ancien de fracture non consolidée du q'e cartilage sous gauche à son insertion sternale, résection du entilage au bistouri, puis du sternum à la pince gouge: on trouve an-dessous un abcès médiastinal en contact avec le péricarde que l'on met à plat en continnant la résection sternale. Taumounement suture partielle.

Actuellement la plaie est encore un peu suppurante, mais la douleur a disparu; cependant la pression éveille une sensation pénible. Jamais de fièvre,

Causse de retard des cicatrisations des plaies de guerre; moyens à employer pour y remédier, par M. DREWUS. — A. Générales. — a) Mauvais état genéral; multiplicité des plaies suppurantes; plaies minimes ne se cientrisant qu'après cessation de la suppuration des grandes plaies et surtout des os; b) syphilis; c) alcoolisme; a) diabète; a) albuminute;

e) acommune.

B. Locaties. — Situation de la blessure : contact osceux; face interne du tibla; membres inférieurs (varices); blessure d'un nerd du voisique; frottements involontaires; frottements volontaires (croissance des poils); marche (membres inférieurs); 'traitements autérieurs (fluidud de Dakin).

Remèdes: A. Des causes générales. — État général; alcoolisue; régime déchloruré; régime autidiabétique; iodure de potassium (syphilis et état général); caux minérales.

B. Des causes locales. — Repos au lit; pansements cachetés et au leucoplaste; hersage des nerfs; traitement des varices.

Traitement s'appliquant à toutes les causes. — Irritation de la plaie : curetage, diachylon, iode, styrax, varier les pausements : unais surtout: 1º photothérapie ou étincellage : 2º résection et suture; 3º résection et greffe. .

## NÉVEO STUÉNINE E DEVECINES

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerveux)
Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses
xvaxx gout. àch. repas.—6, Ruc ABEL, PARIS—Le Fl. 3fr.—l/1 quore, ni chaux, ni closel,

**PipérazineMIDY** 

l'anti-urique type .

### NÉCROLOGIE

### LE PROFESSEUR PERRIN DE LA TOUCHE

Né à Rennes le 22 avril 1859, le Pr Emmannel Perrin de la Touche est fils, petitfils, arrière-petit-fils de médecin. Il commença ses études médicales à Rennes en novembre 1877, où il fut interne et prosecteur. Venu à Paris, il fut externe de Trélat et de Brouardel qui l'initia à la médecine légale. Forcé par raison de santé d'abandonner la préparation de l'internat de Paris, il passa sa thèse en 1885; « Des ecchymoses cutanées en médecine légale ».

En 1888, il était nommé professeur suppléaut d'anatomie et de physiologie à l'Reole de Reunes, et de 1890 à 1894 Le Pr Perrin de la Touche remplissait en même temps les fouc-



tions de chef des travaux d'anatomie. Lors de la création d'une chaire d'histologic, il en devint le titulaire. En 1800, il succédait à M. Delacour comme directeur de l'Ecole de médecine de Rennes.

Entre temps, il devenait médecin des hôpitaux, expert des tribunaux et vice-président du conseil départemental d'hygiène. Ses publications consistent en notes sur des questions d'anatomie, d'histologie, de

médecine légale. Il avait été nommé chevalier de la Légiou d'honneur eu 1911, à l'occasion de

l'inauguration des nouveaux bâtiments de l'Ecole de médecine de Rennes

### NOUVELLES

Nécrologie. - Mme Mocq, belle-mère de notre excellent ami, le Dr Jean Camus, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, médecin des hôpitaux, à qui nous adressous l'expression de notre bien douloureuse sympathic, - Le lientenant aviateur Jean Chaput, fils de M. le Dr Chaput, chirurgien de l'hôpital Lariboisière, à qui nous exprimons nos bien sympathiques condoléances. Nous avions relaté dans Paris médical une des blessures du lieutenant aviateur Chaput, à la suite de laquelle il avait été affecté à un service technique à l'intérieur. Mais, sur sa demande, il était retourné au front et il est tombé au champ d'honneur des ayiateurs, comme les fils de Variot, de Desnos, de Triboulet, etc.

Faculté de médecine de Paris. - La chaire de clinique des maladies cutanées et syphilitiques est déclarée vacante. Un délai de cinquante jours est accordé aux candidats pour produire leurs titres. Ce délai conrt du 2 mai 1018.

Académie de médecine. - M. le Dr Tuffier est élu membre de l'Académie par 47 voix contre 10 à M. le Dr Walther, 3 à M. le Dr Sieur, 1 à M. le Dr Hartmann, I à M. le Dr Delbet.

M. Patein est élu membre de l'Académie par 40 voix

contre 19 à M. Pourneau, 2 à M. Contières, 1 à M. Breteau, 1 à M. Delépine, 2 à M. Richand,

Légion d'honneur. - Est promu au grade d'officier :

M. le docteur LANGLET (Jeau-Baptiste-Nicaise), maire de Reims. Titres exceptionnels : n'a cessé de faire preuve, comme maire de Reims, et dans les conditions les plus difficiles, d'un courage et d'un dévouement au-dessus de tout éloge.

Sont inscrits au tableau spécial pour officier :

AUCLERT (Emile-Gilbert-Eugèue), médecin-major de 170 classe, médecin-chef d'un groupe de brancardiers divisionnaires.

CAUVET (François-Joseph-Marie), médecin principal de 1re cl., directeur du service de santé d'un corps d'armée. BRICO (Adolphe-Joseph-Charles), médecin principal de 2º cl., médecin divisionnaire d'une division d'infanterie. BONNET (Louis-Alexandre-Ferdinand), médecin principal de 11e classe, médecin divisionnaire d'une division d'infanterie.

D'ARLHAC (Marie-Gabriel-Rodolphe), médecin-major de 1re classe, médecin-chef de l'hôpital de Lutra Mity-léna, MILLE (Pierre-Marius), médeciu principal de 2º classe à un hôpital d'évacuation.





### NOUVELLES (Suite)

Sont nommés au grade de chevalier :

M. SIMONEY (Marie-Victor-Hippolyte), directeur de Tasile d'aliénés de Bailleul (Nord), a fait l'objet de la citation suivante émanant du Convernement et publice au Journal officiel du 28 novembre 1925; « Au moment de Toccapation de Dailleul par les Allemands du 8 ou 14 octobre 1914 a piu, par son attitude ènergique et grâce au concorrs découd de son personnel, laire respectar toutes ses malades et toutes les infirmières au nombre de 1800 de Pimportant datablissement qu'il dirige. »

M. le docteur Sausonis (César-Charles-René), conseiller municipal et médicein à Hazebrouck (Nortl), a fail Tobjet de la citation suivante channat du Gouvernement et publiée au Journal officiel du 28 novembre 1915; s Seul médiceir restant après la mobilisation pour une population de 12 000 rimes et dans un rayon considérable, a, de jour et de nuit, som autenu déplitainen in errêt, pourvu au service médical; a ajouté aux soins donnés à la population l'organisation d'un disponsaire graiuit pour réligités; a soiguir avec un dévouement inlusable et aux dessus de tout éloge tous les blessés civils, victimes de bombes et d'obuse et des vicillarles molaines, lemmes en conches amens de lout l'organisations d'un d'Armenières de sé ville bolges, Poperinghe d'Ypres. »

M. le docteur Horn. (Sévère-Joseph-Heuri), médecin

M. le docteur HOEL (Sévère-Joseph-Henri), médecin des hôpitaux de Reims, 34 ans de services comme médecin des hôpitaux et directeur du bureau d'Ingéleu de Reims: a fait preuve d'un dévouement courageux au cours des bombardements de cette ville.

Sont inscrits au tableau spécial pour chevalier :

CARRETHIR (Joseph-Jean-Baptiste-Marie), médecinmajor de 2º classe au Maroe; prisomier tour à tour la plusieurs ribus maures à la suite du torpillage du navire par leque il rejoigneit l'Afrique occidentale, a lait preuve d'une chergie exceptionnelle, dont il us é sai famisi déparif pendant sa captivité, un milieu des dangers, des fatigues et des plus grandes privations. Cité par le ministre de la Marine à l'ordre de la division pour le dévoument dons il avait fait preuve auparavait, en soignant les blessés sous le feut du sous-marie veneur.

### VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.) Hôtel Majestic. (Aletti, directeur.) FRIZAC (Ernest), médecin-major de 26 classe au 220° rég. d'infanterie.

Ferron (Michel-Louis), urédecin-major de 1ºº classe au 57º rég. d'infauterie.

NOIROT (Louis-François-Nicolas-Michel-André), médecin-major de 2º classe au 2º bataillon d'Afrique. GARNIER (Elie-François-Pélix-Charles), médeciu-major

de 2º classe à une ambulance. Giraud (Georges-Philippe-Honoré), médecin-major

de 2º classe à une ambulance automobile.

Chênelor (Emilien), médecin-major de 2º classe au

94° rég. d'infanterie. Berges (Emile-Paul-Géraud-Marie), 'médecin-major

de 2º classe, médecin-chef de l'infirmerie, ambulance de Casbah Tadla.

Miller (Pierre-Louis-Charles), niédecin-major de  $z^{\rm e}$  classe, médecin-chef d'une ambulance.

ROBIN (Joseph-Henri), médecin-major de 2º classe au 2º rég. d'infanterie coloniale.

Pellerin (Alexandre-Charles-Léon-Maxime), médeciu-major de 2º classe (territorial), médeciu-chef de l'ambulance 7/V.

Leroy (Joseph-Eugène-Bernard), médecin-major de  $2^{\circ}$  classe (territorial) au  $28^{\circ}$  rég. d'infanterie.

LAGRIFFE (Pierre-Lucien), médecin-major de 2º classe (réserve) au 46º rég. d'infanterie.

DUCOURTHIAI, (Etienne-Emile-Achille-François), médecin-major de 2º classe (territorial) au 3º groupe du 83º rég. d'artillerie lourde.

DEGOS (Beruard-Louis), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef de l'ambulançe 3/73.

Fabre (Guillaume-Louis-Instin-Emile), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (réserve), médecin-chef de l'ambulance 4/54. 1908 (Benoît-Léopold), médecin-major de 2º classe (territorial) au 120º bataillon de chasseurs à pied.

JULIEN (Adolphe-Paul), médecin-major de 2<sup>e</sup> classe (territorial), médecin-chef d<sup>†</sup>nue ambulance chirurgicale

Faculté de médecine de Paris. — Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — M. le Professeur Gilburt. — Leçon, samedi 18 mai, à 10 h. 3/4. Leçon clinique: Sur le traitement de l'insuffisance survénale et de la matadie d'Addison.

Dans tous les cas où vous ordonniez l'UROTROPINE, prescrivez

### UROFORMINE GOBEY

ANTISEPTIQUE INTERNE PARFAIT COMPRIMÉS DOSÉS à Ogr. 50 (8 à 6 par jour)
EGBANTILLOMS GRATUITS : 4, Faubs Poissonnière, PARIS

# VITTEL

### GRANDE SOURCE

GOUTTE — GRA VELLE — DIABÈTE CONSTIPA RÉGIME des ARTHRITIQUES RÉGIME

### SOURCE SALÉE

CONSTIPATION — CONGESTION DU FOIE
RÉGIME des HÉPATIQUES

### VARIÉTÉS

JEAN DE GLOGOW

(né vers 1440, mort en 1507)

Jean de Glogow est né en Silésie vers le mil xy siècle : nous ne savous ni l'époque, ni le lieu on il st ses études. En 1492, avec Bernard de Palissy, 12 Stait précepteur d'un grand seigneur lithuauien, Olbracht Gasztold. Il est mort le 11 février 1507, professeur à l'Académie de Cracovie, dix aus après le célèbre mathématicien Adalbert de Brudzewo, maître de Nicolas Kopernik.

Jean de Glogow était célèbre par sa clarté merveilleuse d'exposition : il s'efforcait par tons les moyens de faire pénétrer dans l'esprit de ses élèves les théories et les conceptions philosophiques les plus ténébreuses, de résoudre les problèmes les plus osés. C'est pourquoi il a écrit un nombre considérable de commentaires. Entre antres, citons son explication d'Astrolabium de Jean de Sacro Busco, professeur à la Sorbonne, qui passait pour un écrivain éminemment obscur. En 1499, il écrit un onvrage sur la logique (Exercitium novæ logicæ), et en 1501, il commente le traité de Jean Versor, Sur l'âme, travail qui lui sert de point de départ pour ses études sur la physiologie du système nerveux. Sa méthode d'exposition, véritable chef-d'œuvre de dialectique, est digne de l'Ethique de Spinoza.

Le maître, qui s'efforce tout d'abord de saisir la pensée de l'auteur pour pouvoir l'expliquer eusuite aux élèves, sc rend compte de toutes les laennes du raisonnement ; il est amené à faire des vérifications expérimentales, puisqu'il était médeein, et bâtit une théorie originale Asaisissante du fonctionnement physiologique du cer-

e travail de Teau de Glogow qui nous intéresse est in- : tioné : Questionem librorum de anima Mag. Johannis : Sersoris, per Mag. Johannem Glogoviensem... pro juniogum in philosophia studiis institutione ad laudem Dei feliciter resolute ... (Metz, 1501, in-40, p. 246). Il y explique le commentaire de Jean Versor, professeur de philosophie à Cologue, célèbre au xve siècle, sur l'œuvre d'Aristote De anima. Chaque passage du texte d'Aristote y donne lieu à des développements et critiques raffinés.

Le nombre des anteurs qu'il cite prouve une érudition extraordinaire : pas un écrivain, même le moins connu, dans n'importe quelle branche de la science, ne lui est étranger. En expliquant le texte d'Aristote, il le critique; il critique également son commentateur Versor; ce faisant, il se rend compte des points faibles.

Nous allous voir, d'autre part, que ses idées sur les seus communs sont diamétralement opposées aux idées d'Aristote alors universellement admises. De temps à autre il corobore ses idées par des expériences on des observations.

Mais prenons quelques passages ayant trait à la physiologie des sensations. Voici la définition : « la sensation est une altération de nos propres sens, « Il la confirme par cette observation : la base et le sommet de la pyramide formée par des rayons lumineux, - l'objet et la sensation visuelle, -- différent, suivant que les objets regardés sont petits ou grands, en mouvement ou en repos (fenille O, III, uotice 3).

Les sens nous trompent sonvent, et voici les faits qui le



## Le Diurétique rénal par excellence

### LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURETIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la dropisie.

PHOSPHATÉE

CAFÉINÉE L'adjuvant le plus sur des cures de déchloruration, le reméde le plus héroigne pour le bright les codemes et la dysprie, ren-que comme est la digitale pour le cardiaque.

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifesta-tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinalres.

- Ces cachets sont en forme de cœur et ee p

PRODUIT FRANÇAIS

4, rué du Roi-de-Sicile PARIS -

PRODUIT FRANÇAIS

### VARIÉTES (Suite)

confirment: \* En entrant dans le bain chaud on trouve que l'eau est trop chaude, mais ensuite on la trouve tiède seulement... Il y a là une accommodation de

l'organe » (feuille O, III, notices 7 et 8).

L'organe de la vision est l'œil. « Aux yeux aboutissent

deux nerfs optiques, venant du cerveau et recevant les sensations des formes, des couleurs, et les transportant jusqu'aux sens communs : (fcuille P, notice 4). Il croit que la lumière (lux), la lucidité (lumen), le rayon (radius) et

l'éclat (splendor) ne font qu'un, mais diffèrent par la quantité (ratione).

Sans réflexion de la lumière, il n'y aurait pas de lumière elle-même, comme il n'y aurait pas d'écho sans réflexiou des sons. « L'écho, comme tout ce qui est soumis aux sensations, se répand par oudes, à la façon des cercles qui se forment, quand on jette une pierre dans l'eau s (feuille V, notice 4).

Comme les couleurs ue peuvent pas être vues sans la lumière, pareillement le goût ne peut se mauisester que par les corps solubles (in actu, vel in potentia). « L'organe du goût est un nerf aboutissant à la langue » (feuille S. notice 4).

e ... L'organe du toucher est uu nerf répandu à la façon d'une œillère et caché dans les muscles. »

« L'organe de l'onie est un nerf acoustique se trouvant dans le tympan » (Alii tamen discunt quod organum auditus et instrumentum est in tympano auris, ad quod dirigitur nervus partensus a cerebro, continens speciem audibilem) (feuille S, notice 3).

« L'organe d'odorat est également uu nerf » (Organum autem odoratus sunt due carminicule (carunculæ?) vel particule mammilares versus cerebrum partense et locate per quas venit spiritus odorabilis (feuille R, VII, notice 1).

Contre Aristote, il affirme l'existence des sens intérieurs, en se basant sur les travaux d'Albert le Grand, Gordon et Mundini. Ces seus iutérieurs sont la fantaisie (bhautasia). l'imagination (astimativa), la mémoire (memoria) et le sens général (intellectus).

Quaut à leur localisation dans le cerveau, il cite textuellement le passage de Gordon du Lilium medicina (Ire édition).

Il est aisé de reconnaître que l'œuvre du médecin polonais constitue un grand progrès sur les idées et les conceptions du moven âge · Jean de Glogow ne nous parle pas du cerveau qui attire l'humidité superflue du corps, il ne fixe pas dans le cœur ou le foie le siège de notre intellect ; il ne nous amusc pas avec le rôle de la protubérance-soupape, il ne confoud pas les nerfs et les vaisseaux sanguins t

Certes, chez Jean de Glogow, cene sont que spéculations. iaillissements d'un esprit supérieur, dont l'inquiétude aboutit à la recherche et finalement à la synthèse d'idées claires auxquelles manque souvent la consécration expérimentale, du reste presque impossible à réaliser à cette époque. A cette époque, ne l'oublions pas, ni les idées de Paracelse, ni l'œuvre capitale du foudateur de l'auatomic moderne Vesale, n'étaient connues : on était en pleine médecine de Galien et d'Avieenne, dont les œuvres furent brûlées un peu plus tard par l'audacieux professeur de Bâle, qui voulut ainsi faciliter les progrès de cette science.

Ainsi nous avons le droit de considérer Jean de Glogow comme un véritable précurseur de physiologie moderne, et ee titre ne saurait lui être disputé.

Dr W. KOPACZEWSKI, de l'Institut Pasteur.

## DIGITALINE

ÉCHANTILLON GRATUIT et LITTÉRATURE LABORATOIRE de la

Académie de Médecine de Paris. Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

SOLUTION au million GRANULES BLANCI au 1/4 de miil GRANULES ROSES au 1/10° de milli AMPOULES au 1/4 de miliigre AMPOULES ou 1/10t de militer

48, Boul, Port-Royal, Park

# NATIVELLE

Médication totale des maladies du foie et des voies biliaires **OPOTHÉRAPIES** CHOLÉMIE FAMILIA HÉPATIOUE : BILLAIRE une à 4 cuillerées à entremets par jour ASSOCIÉES AUX CHOLAGOGUES INSUFFISANCE HÉPATIOUE Prix du flacon 6 frs. toutes pharmacies



DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE CÉRÉALES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS

### REVUE DES SOCIÉTÉS MÉDICALES

RÉUNION MÉDICO-CHIRURGICALE DE LA XVIº RÉGION

Séance du 20 avril 1918.

M. LAGRIFFOUL lit un rapport sur le traitement du paludisme. Après avoir passé en revue les différentes formes de sels de quinine employées et leurs diverses voies d'absorption, le rapporteur insiste sur les inconvénients de la voie stomacale et les moyens d'y remédier ; il attire l'attention sur l'importance du diagnostic entre les tronbles stomaeaux dus à la quinine et ceux dus au paludisme. Il étudie ensuite les autres modes d'administration, les manières de rechercher la quinine dans les urines et son evele d'élimination. Il expose la facon dont agit la quinine sur l'hématozoaire. Il énumère les accidents possibles dus à l'absorption de la quinine, et en particulier les troubles d'ordre auaphylactique qu'ou pourrait éviter avec le bicarbonate de soude. Il étudie enfin les indications de la quinine dans le paludisme primaire de première invasion, où le traitement doit être le plus précoce possible et le diagnostic, souvent difficile, fait dès le début ; dans les rechutes du paludisme primaire ; dans l'accès algide et l'accès comateux ; dans les phases intercalaires ; dans le paludisme secondaire, soit pendant l'accès, soit pendant les périodes intercalaires; il énumère les différentes méthodes employées et particulièrement la méthode cacodylo-quinique de Ravant, celle du professeur Carricu

(hectine et quinine), celle de Marchoux, employée au dispensaire antipaludéen de l'Institut Pasteur, et enfin celle de Carnot (novarsénobenzol).

- M. CARRIEU insiste sur les avautages du mode d'absorption intramusculaire. Il se demande s'il y a des lignes de démarcation bien nettes entre le paludisme primaire et le paludisme secondaire. Dans la première période, il préconise la quinine d'une façon continue; dans le paludisme secondaire, il préconise toutes les semaines un à deux jours de quinine et le reste du temps de l'arsenie associé à l'Héjothérapie et à l'hydrothérapie chaude.
- M. RAUZIER signale, comme inconvénient de l'injection de quinine, la douleur. Il préconise, dans certains cas, les suppositoires.
- M. IMBRET expose quelques méthodes destinées à reconnaître la sincértié des blessés. Ildémontre que l'irrégularité dos tracés cryographiquesu'est pas une preuve de l'insincértié de l'intéressé. Il montre de plus que e qu'on enregistre par les tracés creographiques; ce n'est pas la force musculaire mais la douleur musculaire; torsque la chute du tracé sarvieut, en effet, la contraction musculaire peut encore domner son muximum. Il y a métaula l'absence de extet constattation normale une manière de reconnaître l'hissincérité du malade en observation. Une autre faque de déceler extére insincérité, é est Tobservation du nombre des pulsations après l'effort douloureux du membre malade par rapport au membre sain.

## CURE RESPIRATOIRE

Hystogénique, Hyperphagocytaire et Reminéralisatrice

PAR LE

# PULMOSÉRUM BAILLY

Combinalson Organo-Minérale Phospho-Gaïacolée

## **BRONCHO-PULMONAIRES**

(Toux, Grippes, Catarrhes, Laryngites et Bronchites, Suites de Coqueluche et Rougeole)

ECHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE

LABORATOIRE A. BAILLY - 15, Rue de Rome - PARIS

### REVUE DES THÈSES

plaies (Mue A. HARTMANN, Th. Paris, 1916).

M. Lecomte de Nouv. dans son laboratoire de la Fondation Rockefeller à Compiègne, a pu établir que, dans des conditions définies d'asepsie et de pausement : la surface cicatrisée en un jour est directement proportionnelle aux dimensions de la plaie, à la racine carrée de son âge, et au rapport entre la vitesse de cicatrisation observée et la racine carrée de l'âge correspondant à l'observation. La courbe normale est régulière et de forme géométrique; on peut ainsi prévoir l'époque à laquelle la plaie devrait se cicatriser et présumer, si la courbe observée s'écarte de la courbe normale, qu'il existe une cause retardataire de cicatrisation (état bactériologique, mode de pansement ou état général).

La bactériothérapie dans les infections pyogènes [Blessures de guerre - stock-vaccin polyvalent] (Mile M.-I., VORIAUX, Th. Paris, 1917).

Constatant que « les mêmes microbes se rencontraient invariablement dans ses divers examens de pus », M. Marbais a en l'idée de préparer un stock-vaccin qui pourrait être applicable à tous les infectés... et l'auteur émet le vœu que «l'usage du vaccin soit fait dès la blessure reçue et même avant l'apparition de la moindre infection ». Les recherches expérimentales qui ont dû précéder l'usage chez les blessés de ce stock-vaccin polyvalent ne sont pas signalées dans cette thèse.

Dermo-épidermite des plaies anciennes et des trajets fistuleux (A. DESAUX, Th. Paris, 1917).

Préquemment se développe autour des plaies anciennes suppurantes et des trajets fistulenx conduisant sur un os infecté, nne dermo-épidermite simulant l'eczéma séborrhéique ou parakératose psoriasiforme eczématisée. Le staphylocoque doré apparaît rapidement sur la dermatose, mais le streptocoque est l'agent microbien actif. La localisation du streptocoque sur l'épiderme est en

Au sujet de certaines lois de la cicatrisation des grande partie favorisée par l'abus des antiseptiques. Le traitement des plaques se fait en trois temps: 10 décapage de la plaque : 2º désinfection de la plaque ; 3º application sur la lésion décapée, désinfectée, mais eczématisée, de préparations à base de gondron de houille.

> Rapports de la tuberculose pulmonaire et des traumatismes de guerre du thorax (G. Falliès, Th. Paris, 1917).

> Il nous paraît bien prématuré d'affirmer avec l'auteur que eni les plaies de poitrine, ni les gaz asphyxiants, ni les contusions par ensevelissements, enterrements, n'entrent comme facteurs importants dans l'étiologie de la tuberculose pulmouaire».

> L'iridocyclite et l'iridochoroïdite à méningocoque. (F. EISENSTEIN, Th. Paris, 1917).

> L'infection des membranes internes de l'œil par méningocoque pent avoir lieu au cours de la méningite cérébro-spinale, la précéder parfois ou exister même sans méningite. La doctrine de l'infection directe par l'intermédiaire des voies optiques est peu défendable : il s'agit d'une infection par voie sanguine. L'iridocyclite et l'iridochoroïdite peuvent être suivles de panophtalmic avec cécité consécutive. Le seul traitement consiste en injections de sérum polyvalent dans le corps vitré.

> Sur le traitement de la gangrène gazeuse par l'exérèse totale du fover gazeux (B. DEVRILDER, Th. Paris, 1916).

> La sonorité par chiquenaudage et à distance, la douleur et la réaction thermique sont les symptômes d'alarme, les signes d'avant-garde de la gangrène gazense.

> Sutures musculaires dans les plaies de guerre (Ch. Malon, Th. Paris 1916).

> Les résultats des myorraphies seront toujours bons lorsque la surveillance post-opératoire sera faite par le chirurgien lui-même.

### **éine** montagu

(Bi-Jodure de Codéine)

8IROP (0.01) TOUX EMPHYSÈME PILULES (0,01) ASTHME

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

(Bi-Bromure dé Codéine)

81ROP (0.00 TOUX nerveuses PILULES (0.01 INSOMNIES

AMPOULES (0.00) SCIATIQUE 49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

PRODUITS DE RÉGIME

### **HEUDEBERT**

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiqués

ITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).



Dépôt dans toutes les pharmacies

ipérazineMIDY

l'anti-urique tune

### Conditions d'Abonnement

Abonnement d'un an : 12 fr. (France) ; 16 fr. (Étranger).

Abonnements de guerre. - Pendant la durée de la guerre nous recevons aussi des renouvellements ou des abonnements nouveaux à 12 numéros moyennant 3 fr. 50 pour la France.

# **URASEPTINE** ROG

## BAIN P.-L. CARRÉ ANTI-NE

ODO-BROMO-CHLORURE

Séance Académie du 11-8-10 (PARIS IVº).

Bain de Mer chaud chez soi, Bain Marin, Bain Salin chaud pour Convalescents, Anémiques, Neurasthéniques, Arthritiques, Rhumatisants, Nerveux et la Tuberculose osseuse infantile.

### SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIEF

HYGIENIOUES ET MEDICAMENTEUX Savon doux ou pur, S. surgras au Beurre de cacao, S. Panama, S. Naphtol soufré, S. Sublimé, S. Résorcine, S. Salicyfe, S. à l'Itchtyol, S. Sulfure, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

SAVON DENTIFRICE VIGIER (antiseptique Pharmacie VIGIER, 42, boul. Bonne-Nouvelle, PARIS

### INSTITUT VACCINAL DE TOURS

Vaccin de génisse à haute virulence

En tubes pour 2 à 4, 20, 25 et 40 personnes (ces derniers en étain, vissés, s'ouvrant et se fermant à volonté). pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

### d'ÉVIAN - les - BAINS L'ERMITAGE

Lac de Genève (Haute - Savoie)

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE Ouvert à tous les Médecins consultants - Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air » de Soleil » de Régimes

Rellé à l'Stablissement Thermal par un Funiculaire Salson 15 Mai - 15 Novembre

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN . LES . BAINS

Artério-Sclérose Presclérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Nenhrom Scierose, Goutte Saturnisme

**NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS** Littérature et Échantillons : VIAL, 4, Place de la Croix-Rousse, LYON



FABRIQUE DE BANDAGES HERNIAIRES CEINTURES ABDOMINALES, SANGLES, BAS A VARICES, ORTHOPÉDIE, SUSPENSOIRS, ETC.

Ancien externe des Hopitaux de Paris

15. Rue de la Banque, 15 PRIX SPÉCIAUX RÉSERVÉS AUX MEMBRES DU CORPS MÉDICAL



RÉGIMES LACTÉS ==

NORMAL # VIVANT # ASEPTIQUE des vaches laitières sélectionnées et alimentées rationnellement de VERSAILLES www Fournisseur des Hôpitaux de Paris.

AU LAIT NORMAL

Prénarés au Laboratoire de Galactologie appliquée du Lecterium Notice et échantillons sur demande Téléphone : 749-37

Livraisons et Bureaux à PARIS, 46, Avenue de Ségur

VACCINS ATOXIQUES STABILISÉS

**#DMETYS**#

VACCIN ANTICOQUELUCHEUX CURATIF

TRAITEMENT DE LA COQUELUCHE

S'EMPLOIE EN INOCULATIONS SOUS-CUTANÉES OU INTRA-MUSCULAIRES

PRIX : Boîte de 6 doses : F" 15

Les Établissements POULENC FRÈRES

## MORRHUËTINE JUNGKEN



PRODUIT SYNTHÉTIQUE

agréable au goût – bien-tolèré

Efficacité remarquable



Lymphatisme — Convalescence d'Opérations on de Maladies infectieuses États dits Prétuberculeux Le Boutellie de 600 cm² : 4 francs.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS

# **PALUDISME**

aigu et chronique

Carmergyl su & Grameur

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué
15 gouttes à chacun des 2 repas — Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS

# IODALOSE GALBRUN

# IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE Première Combination directe et outtérement stable de l'Iode avec la Poptone DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. CALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE. (Communication au XIII- Congrès International de Médecine, Paris 1900).

# Remplace Iode et Iodures

dans toutes leurs applications

#### SANS IODISME

Arthritisme - Goutte - Rhumatisme - Arterio-Sclérose Maladies du Cœur et des Vaisseaux - Asthme - Emphysème Lymphatisme - Scrofule - Affections glandulaires Rachitisme - Goître - Fibrome - Syphilis - Obésité.

Vingt gouttes d'IODALOSE agissent comme un gramme d'Iodure alcalin.

Doses MOYENNES: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Ne pas confondre L'IODALOSE, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès international de Médecine de Paris 1900.

Aucune combinaison directe de l'Iode avec la Peptone n'existait avant 1896.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE: LABORATOIRE GALBRUN, 8 & 10, Rue du Petit Musc, PARIS

#### MÉDECINE PRATIQUE

#### LA LIPOIODINE (DIIODOBRASSIDATE D'ÉTHYLE) COMME SUCCÉDANÉ DES IODURES ALCALINS

#### Par le D' J. LABORDERIE

L'expérimentation de l'auteur (1) a porté sur quatre groupes d'affections: 1º affections cardio-vasculaires et rénales; 2º affections respiratoires; 3º affections relevant d'un vice de la nutrition; 4º affections syphilitiques et para-syphilitiques.

Le médicament employé a été choisi en raison de sa stabilité, de la lenteur de son absorption et de son élimination, et surtout parce que, fixant l'iode sur les tissus, il permet ainsi d'obtenir une action générale, progressive et continue, facile à entretenir par de nouvelles doses sans que 'on soit obligé de recourir aux administrations massives et répétées que nécessitent les iodures alcalins. Dans le premier groupe d'affections, comprenant plusieurs eas d'artériosclérose avec hypertension, compliqués chez quelques malades de glycosurie, d'insuffisance aortique et probablement de syphilis. la médication a provoqué une baisse notable de la pression sanguine, une diminution sensible des donleurs précordiales et rétrosternales ainsi que de la dyspnée d'effort. On note, en outre, la disparition d'un cedème des membres inférieurs et la guérison d'ulcérations rebelles dans un cas où la syphilis n'était sans donte pas étrangère.

Chez les malades atteints d'affections respiratoires chroniques, telles que l'asthme pur, l'emphysème, la bronchite chronique, l'asthme compliqué d'emphysème ou de bronchite, la lipoiodine a dissipé les stases, facilité la circulation pulmonaire en fluidifiant les sécrétions

(1) Progrès médical, 9 mars 1918.

bronchiques et en favorisant l'expectoration. D'une façon générale, la dyspnée a été beaucoup diminuée.

Dans les maladies de la nutrition, et plus partieulièrement dans l'obésité, qu'il s'agisse d'obésité juvénile simple ou d'obésité chez les sujets âgés, l'amagrissement a été souvent considérable, sans modification sensible du régime alimentaire, et ne s'est jamais accompagné d'aucun trouble ou accident.

Bafin, dans les affections syphilitiques ou parasyphilitiques, la lipoidine, pouvant être administrée à haute dose et sans les inconvénients inhérents aux iodures, a permis un trailement intensié sans exposer les malades aux accidents d'iodisme. Dans un des cas traités, une artétite syphilitique avec parayles feaide, amatrine, parésie de la jambe droîte, tous les accidents ont disparu et l'amélioration s'est maintenue. Dans un autre cas, les accidents très graves et très probablement dus à une gomme cérélraile, après avoir été aggravés par les arséniomercuriaux (accidents oculaires), se sont amendés sous l'influence de la lipoidine; l'amélioration, toutéciós, n'a été que passagère et la mort est survenue quelque temps aprés.

L'auteur conclut donc que la lipoiodine, beaucoup mieux tolérée que les iodures a dacilin, ne l'est jamais montrée inférieure à cux comme efficacité, et que, parfois, elle ula donné des résultats supérieurs à ceux ordinairement observés à la suite de leur administration. Ce médicament a toujours été admirablement supporté, mem par des sujets ayant présenté antérieurement des accidents d'hodisme très caractérisés lors du tratiement par XI on NaI.

La lipoiodine est fabriquée par les Laboratoires Ciba, I place Morand, à Lyon, qui en tiennent gracieusement des échautillons à la disposition du corps médical.



TRAITEMENT DE

### L'INSOMNIE NERVEUSE

Laboratoires DURET et RABY, 5, Avenue des Tillenls, Paris Échantillons sur demande à tous les Doctours NYCTAI.

Syn. Bromdisthylacetylarse ++ Adaline Française

VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE

#### NOUVELLES

Nécrologie. - Le Dr de Closmadeuc, membre correspondant de l'Académie de médecine, chevalier de la Légion d'honneur, décédé à l'âge de quatre-viugt-dix ans. — M<sup>me</sup> Guiard, fenume de M, le D<sup>r</sup> F. Guiard, — Le Dr Gustave Mareau, chevalier de la légion d'honneur, professeur d'anatomie à l'école de Médecine d'Augers, décédé à l'âge de 68 aus,- Le Dr Henry Reboul, médecin du P. L. M., décédé à Lyon à l'âge de 74 aus. -Le Dr Plestier, décédé à Saint-Etienne,- Le Dr Louis Barbry, de la faculté de Lille, aide-major de 1º classe, fait prisonnier en 1914, puis libéré, tué dans une ambulance le 23 mars.-Le Dr Jean Liaudet.— Le Dr Georges Dengler, vice-président de l'Association des médecins du Jura, membre du Conseil général de l'Association des médecins de France, décédé à Dijou à l'âge de 52 aus,

Mariages. - Le Dr Bernard Ballet, chevalier de la Légion d'honneur, et M110 Marthe Ohresser, - On annonce les figurailles de M110 Thérèse Bodinier, fille du Dr Frédéric Bodinier, médecin-major de 1<sup>re</sup> elasse, chevalier de la Légion d'honneur, décédé, avec M. Paul du Roselle, décoré de la Croix de guerre, fils du Dr Pernaud du Roselle, décédé,

Faculté de médecine de Paris. - Le conseil de la faculté vient de présenter :

Pour la chaire de thérapeutique : M. le Dr Paul Carnot à l'unanimité

Pour la chaire de clinique des maladies mentales : M. le Dr Dupré par 26 voix sur 28.

Dans un prochain numéro, nous consacrerons un article

biographique à MM. Carnot et Dupré, et en attendant le comité de rédaction leur adresse leurs bien sympathiques félicitations.

Conseil supériour d'hygiène. - Le médecin inspecteur général en retraite Vaillard est nommé membre du Conse il supérieur d'hygiène publique de France, en remplacement de M, le Dr Mosny, décédé.

Le D' Carrel, commandeur de la Légion d'honneur. Le gouvernement vient de récompenser les nobles travaux du docteur Carrel en lui remettant la croix de commandeur de la Légion d'honneur. La cérémonie, tout intime, eut lien en présence de MM. Millerand, ancien ministre de la guerre : Painlevé, aucien président du conseil ; du professeur Pozzi et de M. Tuffier, membres de l'académie de médeeine; MM. Hyde et Pinney, de l'armée améri-

caine; du médeein-inspecteur Rouget et de quelques amis. M. Mourier, sous-secrétaire d'Etat au service de sauté. en remettant la croix de commandeur au docteur Carrel, a rappelé l'œuvre accomplie par ce savant dans le domaine de la biologie, ses recherches sur la transfusion du sang, les greffes osseuses, la conservation des tissus vivants, etc. Ces recherches valurent à leur auteur le prix Nobel

Académie de médecine. - L'Académie procède à l'élection de deux membres titulaires, l'un dans la section de pathologie chirurgicale, où M. Tuffier est élu par 47 voix sur 63 votants, l'autre dans la section de pharmacie, où M. Patein obtient 40 voix sur 65 votes expri-

## A 0,001 EXTRAIT TITRE DE

Cest avec ces granules qu'ont été faites les observations discuté que 2 à 4 par jour donnent une digrèse rapide, relèvent y ASYSTOLIE, DYSPHIE, OPPRESSION, EDÈMES, Affections WITRALES, CARDIOFATHIES des ENFANTS et VIEILLARGS, etc.

Nombre de Strophantus sont Inertes, d'autres toxiques : (03 feintures sont infidèles, exiger la Signature CATILLEI Brin do l'Academie do Medecine pour "Ctrophenius et Ctrophentine", Medeille d'Er Enpos, univ. 1900, 

Pour INJECTIONS intraveineuses ou intramusculaires, en cas urgent

Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# CFLESTIN

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEI** 

LE DOCTEUR TUFFIER. - Le docteur Théodore Tuffier, un des éminents chirurgiens de l'heure actuelle, est né le 26 mars 1857 à Bellême (Orne). Il fut nommé chirurgien des hôpitaux en 1887 et professeur agrégé deux ans plus tard. Opérateur à qui la hardiesse est permise, parce qu'il l'étave sur des recherches originales et approfondies d'auatomie et de chirurgie expérimentale, il a écrit de nombreux ouvrages sur la chirurgie de l'estomac, des reins, de la vessie ; il a contribué à répandre parmi les chirurgiens l'anesthésie rachidienne par la cocaîne et ses dérivés. Depuis le début de la guerre, il est chirurgien cousultant aux armées, a beaucoup fait pour généraliser la méthode de Carrel pour la désinfection des plaies de guerre et a rendu de signalés services qui lui ont valu récemment la cravate de commaudeur de la Légion d'honneur.

LE DOCTEUR PATEIN. - Le Dr Gustave Patein est né à Vincennes le 4 février 1857. Docteur ès sciences (1889) et docteur en médeciue (1888), il a été nommé pharmaeien des hôpitaux de Paris en 1883 et est actuellement pharmacien en chef de l'hôpital Lariboisière. Parmi les très nombreux travaux élaborés par M. Patein dans toutes les branches de la chimie et de la pharmacologie, il faut eiter principalement les recherches sur les sulfines, l'antipyrine, les matières albuminoïdes du sang et des liquides physiologiques et pathologiques, sur le dosage du sucre dans les liquides et le lait, sur le calomel et sa prétendue activité, sur l'hygiène hospitalière et privée, Il a publié en outre plusieurs ouvrages et articles de revues, notamment un Traité de physique médicale et un volume sur les Purgatifs. Le Dr Patein a été président de la Société de pharmacie et de la Société de thérapeutique. Il a obtenu, entre autres distinctions, la médaille d'or de l'internat et la médaille d'argent de l'Assistance publique.

Légion d'honneur. - Sont inscrits au tableau spécial pour chevalier :

MILANOF (Storco), médecin aidc-major de 1º0 classe (territorial), au 56º rég. d'infanterie coloniale : médecin d'une bravoure et d'un courage admirables. S'est dépensé sans compter, depuis le début de la campagne, allant rechercher et soigner les blessés sous les bombardements les plus violents. Blessé au cours d'une de ses visites aux tranchées, a retusé de se laisser évacuer, continuant à assurer son service avec le même mébris absolu du danger. Une blessure. Trois citations.

BONHOMME (Jean-Claude-Georges), médecin aidemajor de 170 classe (réserve) au service médical des fonctionnaires de la résidence et du détachement du Q. G., Maroe: chargé de l'évacuation d'un nombre important de blessés dans des circonstances difficiles, a rempli sa mission avec le plus admirable esprit de sacrifice. Blessé au cours de sa mission (Croix de guerre).

MORISSKAU (René-Pierre-Louis), médecin-major de 2º elasse (réserve), médeciu-chef de l'ambulance 2/82. (Tean-Paul-Marcel). médeein-maior de SOULIER 2º classe (territorial) au 44º rég. territoriale d'infanterie. CHAILAN (Gustavc-Marie-Fernand-Roger-Alfred), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef de l'ambulance 2/65.

BERNARD (Adolphe-Jean-Baptiste-Louis-Paul), médeein aide-maior de 17e classe (territorial), à une ambulance chirurgicale automobile.

# Comprimés dosés à 0<sup>gr.</sup>50 d'hexaméthylène-tétramine chimiquement pure.

ANTISEPTIQUE IDÉAL

# Biliaires et Urinaires

des Voies

ch. des H. Paris, er, M. des H. Paris, ut, Ch. des H. Paris f, Ex-Int. H. Paris Ex-Int. H. Paris.

RÉFÉRENCES MÉDICALES:

Prof. Pousson, de Bordeaux. Rabère, Ch. des H., Bordeaux Richelot, Ch. des H. Paris. Thiroloix, M. des H. Paris.

Prescribez

l'Uroformine Gobey, produit français, dans toutes les affections où vous prescriviez l'Urotropine : Antisepsie des Voies Biliaires et Urinaires, Rhumatisme, Phosphaturie, Prophylaxie de la Fièvre typhoïde, etc. 3 à 6 Comprimés par jour dans un verre d'eau froide.

ÉCHANTILLONS : 4, FAUBOURG POISSONNIÈRE, PARIS

GUÉNARD (Eugène-Alidor-Raymond), médecin-major de 2º classe (territorial), à une ambulance chirurgica\e automobile.

HULLET (Benjamin-Georges), médecin-major de 2º classe (réserve), à l'ambulance 12/22.

CLAUDE (Georges), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial), au 1<sup>re</sup> groupe du 85º rég. d'artillerie lour.le BERNES-LASSERRE (Victor-Charles), médecin-major de 2º classe (territorial), au 56º rég. d'infanterie.

Cuillemor (Jean-Baptiste-Louis), medecin-major de 2º classe (territorial), à une ambulance chirurgicale automobile.

Sarraute (Antoine-Louis), médecis-major 2º classe (réserve), à l'ambulance 11/12.

Degez (Alfred-Jean-Baptiste), médecin-major de 2º classe (territorial), au 141º rég. territorial d'infanteric.

Association générale des médecins de France. — La première Assemblée générale de l'Association depuis la déclaration de guerre a cu lieu le 28 avril sous la présidence de M. Bellemeontre, vice-président qui, après avoir reudu un pieux hommage à la mémoire des confrères morts pour la Patrie, a confonde dans un méme et produ regret les hommes éminents qui avaient coopér à la direction de l'Association et qui ont succembé au cours de ces deruières aunées : MM. Lerchoullet, ancien président; Lepage, ancien secrétaire général; Gairal, vice-président, mort dans les prisons allemandes ; M. le professeur Gancher, président.

M. Levassort, secrétaire général, a fait l'exposé des

travaux du Conseil général, qui a tenu à honneur d'assurer le fonctionnement des services de l'Association aux heures les plus difficiles et qui est intervenu à diverses reprises auprès des pouvoirs publics pour appuyer les desiderata de nos confréres mobilisés.

M. Butte, tresorier, a annoncé la liquidation définitive de la succession de deux généreux donateurs, M. le Dr et M<sup>sso</sup> Dard, de Dijou, qui ont légué un million à la Caisse des veuves et orphélins; il a proposé l'augmentation des pensions qui a été votée à l'unanimité.

M. le Dr Bourgeois (de Reims), président de la Caisse de guerre, assisté de M™ Brouardel, présidente, et de M™ Butte et Thoiuot, membres du Comité des damespatronnesses, a résumé les opérations de la Caisse de guerre depuis sa fondation. La souscription atteint 90 000 france, sur lesquels plus de 150 000 frances ont été répartis en allocations immédiates aux médecins des pays envables et à leur famille.

Éducation spéciale, mentale et physique des enfants retardés pour faiblesse, anémie, fatigue, inatention, apathie, etc. Pension familiale, hydrothérapie, surveillance médicale. Renscignements spéciaux envoyés aux médecins. Institut pédologique, 17, rue Bourgneuf, Vendemo.

Faculté de médecine de Paris. — Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — M. le Professeur GILBERT. — Leçon, samedi 1er juin, à 10 lt. 3/4. Leçon clinique.

Hôtel Dieu. — Le professeur Hartmann a repris le mardi 21 mai, à 10 heures, ses leçons de polyclinique.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHÔNE

Antipyrine
Pyramidon
Salicylés
Aspirine
Résorcine

Scurocaine (Novocaine des Usines du Rhône)

Kelene (Chlorure d'Ethyle pur)

Ether pour anesthésie

Chloroforme pour anesthésie.

SPECIMENS SUR DEMANDE

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Le cœur et l'aorte. Etudes de radiologie clinique, par H. Vaquez et E. Border, 2º éditiou, 1918, 1 vol. in-8 (I.-B. Baillière et fils, édit.).

Le succès qui a accueilli la première é-lition du livre de MM. Vaques et Boriele les a décidés à en publier une nouvelle édition, malgré les difficultés que présente actuellement tout réimpression. Ou doit les éficière du service qu'ils rendeut ainsi au corps médical. Grâce ne grande partie à leurs travaux, la radiologie du cœur est devenue en effet, une méthode extrêmement précèse dont tout médecin chargé d'un service hospitalier constate journellement l'utilité, Sur ca point comme sur atta d'autres, l'effort de M. Vaques, pour préciser les méthodes d'examen des cardiopathies a été fécond en résultats.

Car il s'en faut que la radiologie, telle qu'elle était pratiquée il y a peu d'aunées accure, suffise à renseigner sur l'état du cœur. La \*radiologie de précision \* sœule a permis d'obtenir des images non déformées du cœur suivant le plan de la projection, de déterminer la configuration exacte et les contours vrais du cœur. Elle a fait constater des modifications directement en rapport avec les altérations organiques dont le cœur est le siège. Elle a on autoriser à diamostiquer par l'examen radiologique l'existence de telle ou telle lésion organique du cour ou de l'aorte. Mais, ici comme partont en sémélologie, il a fallu, pont avoir des résultats, suivre une méthode précise, et ce sont les règles à observer que MM, Vaquez et Bordet out, dans leur ouvrage de 1913 contribué à bien établir.

La nouvelle édition qu'ils présentent au public garde ce caractère d'utilité pratique. Elle vient d'autant plus à sou heure qu'ou demande plus de précision anx dossiers de réforme des soldats atteints d'affections cardiaques et que l'on fait dans ce but souvent appel à l'examen radiologique. Ceux qui ont à le pratiquer dans les hôpitaux militaires, comme ceux qui, en médecine civile, demandent à la radiologie la confirmation de leur diagnostic clinique, trouveront dans ce livre toutes les notions nécessaires. Enrichi de chapitres nouveaux, notamment sur la localisation des projectiles dans le cœur et le péricarde, illustré de nombreux schémas simples et clairs, il constitue un remarquable exposé d'ensemble, utile à tous ceux, médeeins ou radiologues professionnels, qui sout soucieux de connaître les progrès considérables réalisés par l'application des méthodes radiologiques à la séméiologie cardiaque.

P. LEREBOULLET.

#### VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.)
Hôtel Majestic. (Aletti, directeur.)

#### **VOITURES LÉGÈRES**

" LA GAZELLE "

4 cylindres, 7 HP. — Torpédos deux et trois places Livraison très rapide

G. TZAUT, Ingénieur-Constructeur

# VITTEL

### GRANDE SOURCE

GOUTTE - GRAVELLE - DIABÈTE

Régime des ARTHRITIQUES Régime

### SOURCE SALÉE

constipation — congestion du foie Régime des HÉPATIOUES

June des Antimitiques inegime des intratique

Ch. LOREAU

INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3Me, RUE ABEL - PARIS

Tél. Rog. 41-85

BRONCHITES

STAMPSTOUWNGRIPPE

(IUSUIES). D'DE KORAB

A L'HELEHINE DE KORAB SAME LA SA

#### VARIÉTÉS

A l'ét, impériale. la médecine avait été presque exclusivement exercée par les haruspices et les augures qui cumulaient les fonctions de devin et de médecin.

La divination était encore pratiquée en Grèce et en

La divination et la médecine sont deux arts in des la Italie au IVe siècle de notre ère.

par les prêtres-médecins dans les temples. La médecine et la mantique, dit Hippocrate (Epist.

LE ROLE DU FOIE DANS L'ANTIQUI校

qui se sont prêté un mutuel appui et qui ont donne

ad Philop.), sont sœurs germaines, car ces deux arts out un même père. Apollon honoré parfois sous le nom d'Iatromantis. Diodore de Sicile (liv. V, c. 74) rappelle qu'Apollon a appris aux hommes la science de la médecine, celle qui se pratiquait au moyen de l'art divinatoire et par laquelle on traitait anciennement les mala-

Empédocle admettait la réalité d'un commerce intellectuel entre l'âme et Dieu, mais il restreignait ce privilège à l'homme d'élite capable d'être successivement devin, poète, médecin et prince. Le devin jouit seulement de la révélation ordinaire encore obscure et douteuse, le poète y joint l'expression inspirée, le médecin l'applique à la domination des forces naturelles et le prince au gouvernement des volontés. L'orgueilleux Empédocle croyait être cet homme élu.

Platon rapporte dans le Timée une conversation de Solon avec un prêtre égyptien ; celui-ci met la mantique à côté de la médecine, deux sciences qui, selon lui, auraient été systématisées par la déesse Neith, puis transportées en Attique.

Avant l'arrivée des médecius grecs à Rome à l'époque

"C'extispicine (exta, viscères), divination fondée sur sance à cet art hybride, la médecine divinatoire pracques dexamen des entrailles, se rapportait directement aux sciences médicales; les arts augural et fulgural et les autres moyens de divination n'ayant aucun rapport avec l'anatomie, il n'en sera pas question ici.

Parmi les organes examinés par les haruspices, le foie joua le rôle primordial, laissant loiu derrière lui les antres exta (cœur, estomac, poumous, rate et reins) qui furent successivement interrogés. Pline (Hist. Nat., liv. XI, c. 71) nous apprend que le cœur ne fut seulement compté parmi les entrailles qu'en 272 av. J.-C., sous It. Postumius Albinus, roi des sacrifices.

D'après Platon, Dieu fait refléter sur le foie comme dans un miroir l'image de l'avenir.

Pourquoi le foie était-il l'organe fatidique par excelleuce? Peut-être en raison de son volume, aussi parce que ses modifications sont faciles à constater et surtout parce que les Auciens le considéraient comme l'organe générateur du sang et, par conséquent, un des foyers

Et, quand on songe que les Anciens n'entreprirent aucun acte, tant public que privé, sans consulter les devins, qu'aucune guerre ne fut déclarée, aucune bataille livrée, aucun traité signé, aucune ville coustruite sans que le foie d'une victime n'eût été préalablement interrogé, on comprend le rôle très important que le foie joua



### Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la

PHOSPHATÉE L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le remède le plus héroïque pour le brightique comme est la digitale pour le cardiaque.

CAFÉINÉE Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître les codemes et la dyspnér, est chioxis, juguel les crises, enraye cours du sans cours du sans cours du sans les acides urinaires.

LITHINÉE

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boîtes de 24. - Prix 5 fr.

PRODUIT FRANCAIS

4, rué du Roi-de-Sicile PARIS -

PRODUIT FRANÇAIS

dans la société antique. De la forme d'un foie pouvait dépendre la rupture de l'équilibre du monde,

La société antique était solidaire du rôle divinatoire du foie; ils disparurent ensemble.

Anatomie. — C'est Aleméon, de Crotone, disciple de Pythagore, qui disséqua le premier, mais l'anatomic, pendant deux siècles, ne fit que peu de progrès et l'ou en trouve bien peu de traces dans les travaux de Démocrite et même dans ceux d'Hippocrate.

Aristote a très largement pratiqué l'anatomie et il a étudié, le scalpel à la main, dans leurs organes intérieurs, les animaux qu'il a décrits. Il a illustré ses œuvres de dessins, malheureusement perdus; en plusieurs endroits du texte, il renvoie le lecteur au dessin qui l'accompague. Il a noté l'inversion des viscères (foie à gauche, rate à droite) et cette anomalie a été, depuis, souvent eitée, Aristote a pourtant consacré deux erreurs : 1º que le foie envoie un vaisseau dans le bras droit, et conséquenment qu'il faut saiguer au bras droit dans les affections hépatiques ; 2º que cet organe ne reçoit pas de branche de l'aorte.

Erasistrate, son petit-fils, continua ses études anatomiques et montra que l'animal privé de rate continuait à vivre. D'après Galieu (liv. IV, c. 15), Erasistrate aurait dit que la rate avait été créée sans but, par une sagesse en défaut.

Il faut arriver à Hérophile, le premier qui disséqua des corps humains, pour avoir une bonne description du foie humain : il démontra la différence entre le foie de l'homme et celui des animaux.

Plus tard, Rufus, d'Ephèse, aussi savant que judicieux

observateur (r), très prisé par Galien, quoique ne disséquant que des singes, a laissé dans le chapitre : « Du Nom





Poie Hieratique en Bronze tronre a Plaisance en 1877 1. Vue Perspective II. Projection mon Plan

(1) Comme exemple du seus elinique de Rufus, il faut eiter le régime qu'il conscillait aux néphritiques : s'alimenter avec des légumes cuits, ne manger de viande qu'après guérison, s'abstenir de vinaiere et de tout aliment ou hoisson salés.

DIGITALINE SOLUTION an milliame GRANINES BLANCE

Académie de Médecine de Parts Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

# NATIVELLE

OULES au 1/4 de milligr AMPOULES ou 1/10° de milligr. +9. Boul. Port-Royal, Par

au 1/4 de GRANIII ES DOSES an 1/10t de million



Dose : 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir.

TRAITEMENT RATIONNEL

# CONSTIPAT

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires



# Alcalin-Type, specialement adapté A LA THÉRAPEUTIQUE G A S T R I O II F.

# SEL HUNT

= GRANULĖ FRIABLE :

"Pansement calmant de la Muqueuse stomacale"

ACTION SURE

INNOCUITÉ ABSOLUE

Le Sel de Hunt réalise l'Alcalin-Type spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique. Malgré sa surprenante efficachté, il ne conlient ni opium, ni codéine, ni occaîne, ni substance toxique ou alcaloïdique quelconque: dans les crises douloureuses de l'hyperchlorhydrie, il supprime la douleur en en supprimant la cause même. Pas d'accoutumance: le Sel de Hunt produit toujours les mêmes effets sux mêmes doses. — On le trouve dans toutes les Phie. Envol gratuit de Flacens de

SEL de

HUNT

MM les Docteurs
pour leurs Essais,
ainsi qu'aux
Hôpitaux et
Formations
Sanitaires
militaires

Le Sel de Hunt est "friable", c'est-à-dire qu'il se délite dans l'eau en donnant, après agitation suffisante, une dilution homogène de poudres impaipables. On doit, en général, utiliser cet avantage qui en assure l'action uniforme (pauseant) calmanf) sur la muqueuse stomacalle. Cependant, pour des troubles légers de la Digestion ne nécessitant que de faibles doses, ou à défaut de liquide sous la main, on peut aussi prendre le Sel de Hunt à sec.

EMPLOI AISÉ

ABSORPTION AGRÉABLE

SFI DE HIINT

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT

et des Parties du corps s, une honne-description du fole: A drotte de l'estonane, on trouve le fole; an couleur est celle des lentilles, mais elle tire un peu plus sur le rouge; il est de structure veineuse, attendu qu'il est une agréga-ton desang coaquél. La surface qui touche au diaphragme et au péritoine est dite convexité; celle qui regarde en bas et touche à l'estonace est dite convanié. Sur le grand lobe est conché le vaisseau de la bile (vésieule et canal bilatres); la partie moyenne est le col; la partie inférieure, le fond. De ce vaisseau (vésicule bilaire) part un canal également nerveux (choicléoque) qui traverse le mésentière pour s'ouvrit dans les intestins (duodénum) et y verser peu à peu la bile. La porté du fole est la veine (porte) d'où ult arrive la nouvriture. §

\*\*\*

Physiologie. — Nous sommes mieux documentés sur les connaissances des Anciens en physiologie hépatique.

Platou a exposé, dans le Timée, nue théorie foudde sur la surface lisse et brillante du foie, d'une part, et sur les principes doux et amer qu'il contient, d'autre part. A côté de l'âme immortelle, siège de la raison et renfermée dans la tête, Platon admet une âme mortelle, siège d'affections violentes et fatales (plaisir, douleur, audace, peur, colère, sepérance, corruption, inxure, etc.), contenue dans le trone; cellec-i se compose de deux parties, la meilleure (partie virile, courageus, irritable, belliquense), située au-dessus du diaphragme, dans le voisinage du cœur ; la pire (siège des appétits, des passions, de la corruption, de la luxure) attachée entre le diaphragme et le nombril. Le foie fut placé dans la demeure des passions pour mater la mauvaise partie de l'âme mortelle. La partie lisse et brillante de cet organe réfléchit, comme un miroir, la pensée qui jaillit de l'intelligence. Tantôt terrible et menaçante, la pensée épouvante la passion par le moyen de la partie amère que le foie contient et qu'elle répand dans tout l'organe, le comprimant, le contractant, obstruant et bouchant les issues et produisant ainsi des douleurs et des souffrances. Tantôt une inspiration sereine, partie de l'âme immortelle, fait naître des images contraires, apaise l'amertume, et la partie douce (sucrée) du foic rend les parties de l'organe lisses et dégagées, la troisième âme redevient paisible et tranquille. « C'est pourquoi, dit-il, le foie a été placé pour servir à la divination. Chez l'animal vivant, les signes que le foie présente sont clairs; après la mort, ils deviennent obscurs et trop équivoques pour qu'on en tire des présages. » La rate. qui avoisine le foie, a pour fonction de maintenir la surface hépatique toujours brillante, comme une éponge destinée à nettoyer un miroir. Cette théorie est digne du divin Platon, mais combien loin de la Nature!

Cicéron (De la nature des Dieux, liv. II, c. 55) a donné sur le fouctionnement du foie une description assez exacte. «Le suc nourricler, dit-il, étant séparé du reste de

# DIGITALINE CRISTE PETIT - MIALHE





TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS
ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS

FARINES MALTÉES JAMMET

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - ORAMENOSE - AVENOSE, ETC. CÉRÉALES JAMEZP pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Gacao à l'Orgéose, etc., ochure et échantillons; sur demande, m" JAMMET, 47, Ruc de Miromesnil, PARIS

l'aliment, passe des intestius et de l'estonace au foie par des conduits qui aboutissent du mésentère aux portes du foie... Quand la bile et les humeurs qui coulent des reins ont été séparées de cette nouvriture, le reste se tourne en sang et vient se rendre à ces mêmes vaisseaux de l'entrée du foie, d'où partent tous les conduits de ce visècre destinés à porter le chije dans la veine cave. Lá se réunit le chije, qui, tout formé, passe au cœur, d'où il est distribué à tout le corps. »

D'après Pline, compilateur des vérités et des erreurs, la bile n'est que la dépuration de la partie la plus mauvaise du sang; le foie reçoit le sang du cœur auquel il est uni et il le répand dans les veines.

Quoque postérieur à Rufus, Galien, au point de vue scientifique, lui est bien inférieur. Galien compare le système porte à des portefaix qui premient, dans le grenier, le blê nettoyé et le portent dans la boulangerie où il sera transformé en pain. «De nième, dit-tl.], les veines conduisent la nourriture élaborée dans l'estomac à un lieu de occiton commun à tout l'animal, que nous appelous foic; ses veines attirent l'aliment et commencent la transformation. Le foic élimine les parties grossières comme la glume et le son du blé, et l'aliment dévient du sang parfait. »Pour rendre l'imageplus vive, licompare encorcie travail du foie à la fermentation du raisin. «La vessic (vésicule billiarie) reçoit le résidu léger et jame, la blé qui, normalement versée dans les intestins, \*\*est phus reprise par l'organisme. L'humeur orgânée dans le foic, aurès avoir successivement déposé ces deux résidus mentionnés et subi une coction complète, remonte déjà rouge et pure à la partie convexe du foie; de là, naît une très grande veine qui se porte aux deux extrémités supérieure et inférieure de l'animal (veines caves). Le foie entoure l'estomac pour échanifer le viseère qui doit à son tour échanifer les aliments, s Gallen conclut que le foie est l'origine des veines et le principal organe destiné à la gefération du sang,

IV

Pathologie. — Il n'est pas d'ouvrage aucien de médecine qui ne décrive longuement les maladies du foie; aussi sommes-nous bien renseignés sur la pathologie hépatique des Anciens.

Celse a décrit la jaunisse avec et sans fièvre, l'abcès et les signes de la blessure du foie.

La bile noire, dit Pline, est une cause de folie pour l'homme, et, si elle est évacuée complètement, de mort. Il faut arriver à Rufus, d'Tôphèse, pour trouver une relation scientifique des différentes causes de l'ictère. 4.5 a bilc, diri, déversée peu à pue dans l'intestin, colore les matières fécales et excite l'intestin à les rejeter au dohors. Quand cette voie est oblitférée, l'ictère se produit, labile étant répandue dans l'organisme; c'est pourquoi les aliments sortent blancs et argileux. « Rufus reconant à l'itèrée trois modes généraux : 1 els efèvers ardentes



(ictères infectieux); 2º1a dyscrasie chande du foie (abcès); 2º l'obsimition. ell faut considérer, dit-il, comme une erreur l'opinion que le foie est affecté chez tous les ictériques. L'ictère arrive... quelquefois aussi, à cause de l'obsimition ou de l'atonie des vaisseaux débouchant de cette poche (vésicule biliaire) dans le foie; la liqueur billieuse ne peut yétreatirée. Dans les affections ictériques, chez certains, ce sont les excréments colorés par la bile iaune: chez d'autres, ce sont les urines.

Daus la diarrhée d'urine (diabète), Rufus a indiqué la participation importante du foie.

Galien a exposé assez exactement les signes cliniques des affections hépatiques; il distinguait les hépatites par simple dyscrasic et celles avec tumeur.

v

Thérapoutique. — La bile et e foie urent employés en thérapeutique, e Par sa secrition, dit Pline (Hist. Nat., iv. XXVIII, c., 49), le fel échamife, mond, divise, attire et résont. On regarde comme plus penétrant celul des petits animants. Miletus guérissait les cataractes avec le del de l'homme. La Bible a rapporté la gadrison d'une taie oculaire par le fiel de poisson. Pendant son voyage en Mésopotamie, Tobie, sur les conseils de l'auge quil l'accompagnait, tira du Tigre un dicomme poisson. Après l'avoir éventré, il prit le cœur, le foie et le fiel comme des remidées salutaires. A son retour, il rendt la vue à son père qui, pendant son sommell, avait reçu de la fiente d'oiseau dans les yeux. Après bul avoir frotte les yeux avec le fiel du poisson, pendant une demi-heure, il en sortit une tale sambable au blanc d'euf et le viillard reconvur la vue.

Pline a décrit la préparation et la conservation du fiel, par stérilisation. «On prend, dit-il, le fiel frais; on lie, avec un fil, l'orifice de la poche (vésicule biliaire) et on le met tremper une demi-heure dans l'eau bouillante, puis on le fait sécher al 'ombre et on le garde dans du miel. »

L'opothérapie par les foies de loup, de renard, d'ours, d'âne et d'autres animaux était d'un usage courant.

VI

Hygiène. — Démocrite peusait que les Anciens avaient sagement établi l'inspection des entrailles des victimes, parce que l'état et la couleur des entrailles fournissaient des signes, non seulement touchant la nature salubre ou malsaime de l'air, mais aussi se rapportant à la stérilité ou à la fertilité du sol.

A tort, Clefron (De la Divination, IIv. II, c. 13) combate cette assertion de Démocrite et refuse à la couleur et à l'état des entrailles d'une victime de renseigner sur la qualité du pâturago, l'abondance ou la disette des productions de trer et même sur la salubrité ou la nature pestilentielle de l'âtunosphère.

Plus tard, l'architecte Vitruve (liv. I, c. 4: Comment on peut connaître si un lieu est saini exposa la même idée : «C'est pourquof, dit-il, j'approuve fort l'usage des Auciens de commencer, dans les endroits où ils voullaient bâtir on camper, par immoder des animaux qui paissaient d'ordinaire en ces lieux pour en examiner le joie. Si, après en avoir examiné plusieurs, ilse en trouvaient de livides et de corrompus et s'ils jugeaient que ce n'était l'effet de quelque maladle pestilentiele et non de la mauvaiss nourriture, puisque le foie des autres était saits et entier,

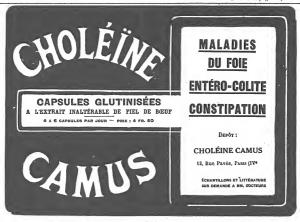

grâce à l'usage des bonnes eaux et de bons pâturages, alors ils y bâtissaient leurs villes. Si, au contraire, ils trouvaient les foice des animaux généralement gâtés, lis concluaient que ceux des hommes étaient de même et queles eaux et la nourriture ne pouvaient être bonnes dans ce pays-là, aussi l'abondonnaient-ils incontinent pour se transporter ailleurs, cherchant, en toutes choses, ce qui peut entretenir la santé. 9

On ne peut qu'admirer la méthode scientifique rigoureuse qui a présidé à ces expériences, et même aujourd'hui, il n'y aurait rien à changer aux conclusions précédeutes.

#### STT

Divination. — Ce furent ces données scientifiques qui, fusionnées avec des idées religieuses et déformées par la superstition, donnèrent naissance à l'extispiciue.

Chez les Romains comme chez les Grecs de l'époque homérique, les sacrifices étaient uue forme de la prière. L'examen des entrailles était un moyei naturel de savoir si les dieux agréaient le sacrifice et, par conséquent, si la prière était exaucée, ear les victimes offertes aux dieux devaieut être saiues, bien conformées, saus tare visible extérieurement ou révélée par l'autopsie.

Peu à peu les sacrificateurs ne se contentèreut pas de demander aux dieux si la prière était exaucée ou repoussée; de leur propre initiative, ils posèrent d'abord de simples questions, puis ils interrogèrent les dieux sur tous les sujets, sans exception.

Les Etrusques allèreut plus loiu, ils voulurent conuaître l'avenir et, même, ils essayèrent de forcer le destiu. Ils avaient deux catégories de victimes, celles qu'on ofirait aux dieux (hostim animales) et celles qui servaient aux consultations (hostim consultatorim).

Avant de sacrifice l'animal, l'haruspice implorait les dieux pour qu'ils fissent apparaître les présages. Si les entrailles étaient muettes ou détavorables, il recommençait l'expérience jusqu'à ce que les réponses fusseut conformes' à ses désirs.

Pour satisfaire les puissants, et dans certaines circonstauces politiques, les devins ne dédaignérent pas l'emploi de movens frauduleux. Le roi Attale imagina d'imprimer

AFFECTIONS
DE L'ESTOMAC
DYSPEPSIE
GASTRAL GIF

# VALS-SAINT-JEAN

ENTÉRITE

Chez l'Enfant ++ Chez l'Adulte

VALS PRÉCIEUSE

L'Eau des Hépatiques

Artério "Sclérose
Presclérose, Hypertension
Dyspepsie, Entérite
Néphro "Sclérose, Goutte
Saturnisme

# MINÉRALOGÈNE BOSSON

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEUR!
Littérature et Rehantillons ; VIAL, 4, Place de la Groix-Rousse, LYON

.....

DIURESE SOURCE SOURCE

GOUTTE GRAVELLE
ARTERIO-SCLÉROSE

### Coaltar saponiné Le Beuf

Antiseptique, Détersif, Antidiphtérique Officiellement admis dans les Hônitaux de Paris



Dépôt dans toutes les pharmacies

Ch. LOREAU

#### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3hls, RUE ABEL - PARIS

Tél. Roq. 41-85

le mot NIKH (Victoire) sur le foie d'une victime afin de persuader son peuple qu'il devait entrer en guerre.

Pratiquée dès la plus haute antiquité en Orient (1). en Egypte (2), à Chypre (3), l'extispicine, forme courante ct populaire de la divination, ne paraît pas avoir été connue d'Homère.

Solon ne croyait pas à la conjuration du Destin. « Ce qui est, dit-il, une fois décidé par le Destin, il n'y a pas de présage, ni de sacrifice qui le conjure. »

Pythagore avait proscrit l'extispicine comme entraînant l'effusion du sang.

L'extispicine devint familière aux Grees du ve siècle et fut pratiquée avec un certain éclat par les prêtres de Jupiter d'Olympie, notamment par les Iamides qui fonction-

naicut encore au IIIº siècle de notre ère.

D'après le peu que nous en savons, il semble que la Grèce n'ait pratiqué que l'hépatoscopie, qu'elle aurait reçue de l'Etrurie par l'intermédiaire de la Sicile ou directement de la Phénicie qui l'aurait tenue de la Chal-

(1) Les rois de Babyloue observaient le foie des victimes (Ezéchiel, XXI, 26),

D'après Fr. Lenormant, l'extispicine aurait pris naissance en Chaldée et, par la Phénicie, aurait gagné les autres pays médi-

(2) Hérodote (II, 57) croyait l'extispiciue originaire d'Egypte, mais aucun document indigène n'est venu jusqu'ici confirmer ce témoignage

(3) A Chypre, on trouve Zeus houoré sous l'étiquette de dissecteur d'entrailles ; à Paphos, les Kinyrades, desservants de l'oracle d'Aphrodite, préféraient l'inspection des entrailles réglée par leurs propres rites.

Les Etrusques furent des maîtres dans cet art qu'ils apprirent aux Romains. Nous ne connaissons guère que ce qu'en ont dit les auteurs latins, surtout Cicéron

Le nain Tagès, brusquement sorti de terre à Tarquinles. parla à la multitude et lui apprit les principes de la divination, connaissances qui furent consignées dans les rituels étrusques, fonds de l'art divinatoire toscan,

A un certain moment, les haruspices eurent à soutenir la concurrence des autres devins et en particulier celle des astrologues (devins chaldéens). Pour lutter plus facilement, ils s'assimilèrent les pratiques de l'astrologie et il fallut que l'animal disséqué devînt un microcosme et ses viscères un temple dans lequel furent distribuées es influences des diverses divinités.

Le foie, l'organe fatidique par excellence, était à lui seul un temple. Les haruspices toscans le divisèrent en quatre parties, comme ils partagèrent leurs villes et leurs temples en traçant le Kardo (ligne méridienne, Nord-Sud) et le decumanus (ligne équatoriale, Est-Ouest); puis ils divisèrent chaque partie de la mêmc façon pour former les seize régions, et même, par un nouveau recoupement, ils portèrent le nombre des divisions jusqu'à soixante-quatre ; chacune de ces cases fut dédiée à une divinité.

La région de la vésicule biliaire était consacrée à Nentune et les signes qu'on y rencontrait étalent des présages de bonheur ou de malheur sur l'eau et par l'eau, Telle autre région fournissait des signes relatifs au feu, parce qu'elle était consacrée à Vulcain.

Un petit bronze trouvé en 1877 à Plaisance, et déposé au Musée civique de cette ville, est une représentation



RECONSTITUANT LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL



### LA RECALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une facon CERTAINE PRATIQUE

DIABÈTE

TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE ESCENCES-FRACTURES

DYSPEPSIÈS ACIDE - ANÉMIE

TRICALCINE PURE COMPRINTS, CHANCLES, ST CACHET TRICALCINE CHOCOLATÉE TRICALCINE en cachets

PROISSANCE . RACHITISME

hiératique du foie. On y distingue facilement la tête (extrémité du lobe droit), lefiel, la porte et la table (lobe gauche). W. Deeke, qui l'a étudié, y a retrouvé, parmi les trente et un noms insertis, une partie des soixante-quatre divinités énumérées par Marcianus Capella, compilateur confus du v siècle. D'après la forme des lettres, ce brouxe date de la fin de la république ou du commencement de l'empire romain.

En Grèce, la divination n'utilisait que les entrailles des chevreaux, câx agneaux et des venux. Jes innovations sur différents animaux étaient permises: les devins chypritoies avaient ajoutie lepror. Trayabule, un lamida, s'était créé un genre particulier en opérant sur les chiens (1); a sur la statue que Pausanias vi à Olympie, Trayabule était représenté ayant à ses pieds un chien, le corps ouvert et le jois mis da nu.

A Rome, les victimes ordinaires étaient le bélier et le bourf, Les suordinatiris (ass., oris, fauries) es composaient de trois pièces principales du peous; on les offrat à Mars dans les circonstañces où la lustration était jugée nécessaire pour la purification et la préservation des terres. Pour le champ privé, on pouvait avoir des suovelaurilis destituit épones, aguns, vilhulo; qui étaient moins onéreux.

 (1) Le foie du chien se compose de cinq lobes bien développés et nettement séparés, Certaines espèces animales, le coq (2), par exemple, étaient plus sensibles à l'impression divine, elles avaient le foie plus parlant.

Dans le foie, les haruspiecs distinguaient deux régions : l'une se rapportait à l'observateur ou à celui qu'il représentait (pars familiaris) et l'autre concernait l'adversaire (pars hostilis). La vigueur de la région hostile, sa richesse en vaisseaux étaient, par conséquent, d'un fâcheux augure.

Les parties saillantes du foie ou fibræ (tête, porte, table, poignard, ongle) étaient les régions les plus chargées de présages. Les devins distinguaient encore d'autres parties sous les noms dedieu, fleuve, lleu, foyer, tombeau, etc.

La tête du foie (caput extorum) (3), placée à l'extrénité du lobe droit, était la partie la plus importante, et, dans tous les cas, dominait ou anuntait la valeur des présages fournis par les autres régions. L'absence de tête était présage de mort; double, elle annonçait le conflit de deux forces, c'est-d'eire des dissensions; si elle était comme

(2) Le lobe gauche du foie du coq est divisé en deux parties par une seissure (Cuvier).

[3] La face viscérale du foie du beuf présente, tout à fait en bas et à droite, un lobule prismatique qui répond au lobe droit (Cuvier); é'est ee loule, figuré sur le foice en bronze de Plaisance, que les aucleus nommalent la tête et non le lobule de Spigel, comme le prétendent la plupart des auteurs qui ont écrit sur ce suiet.

සසසසස

### 1913. GAND I MED, D'OR - Produit excit français - DIPLOME D'HONNEUR I LYON (914

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principsux des tissus nerreux)
Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses
xylax gout &ch. reps.—6, Rue ABEL, PARIS — Le Fl. 3 fr.—Ni vers, al cheux, al alcoci.

BEREBER

SEULES EAUX
ALCALINES RECONSTITUANTES)

# **POUGUES**

-- SAINT-LÉGER --- ALICE Etablissement thermal ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

EAUX DE RÉGIME
Par EXCELLENCE des DYSPEPTIQUES
RECONSTITUANTES des FAIBLES
et des CONVALESCENTS

Échantillons GRATUITS aux Docteurs C'° de POUGUES, 15 & 17, Rue Auber, PARIS

# CARABAÑA

PURGATIVE, DÉPURATIVE, ANTISEPTIQUE

### VOITURES LÉGÈRES

"LA GAZELLE"
4 cylindres, 7 IIP. - Torpèdos deux et trois places

es, 7 HP. — Torpédos deux et trois places Livraison très rapide

G. TZAUT, Ingénieur-Constructeur 209 ter, Avenue de Neuilly, NEUILLY-SUR-SEINE

#### TECHNIQUE THÉRAPEUTIQUE CHIRURGICALE

Technique opératoire, Appareils et Bandages

Par les Docteurs

PAUCHET DUCROQUET

Professeur à l'École de Chargé du service d'orthopédie

médecine d'Amiens à la Policiinique Rothschild.

é...... 15

PRODUITS DE RÉGIME

#### CH. HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiqués

Usine de NANTERRE (Seine).

détachée (caput casum), elle indiquait une révolution, un changement de régime, ce qui, sclon le cas, était bon ou mauvais; elle pouvait cucore être turgide, cohéreute, atrophiée, etc.

Certains praticiens (fissiculatores) accordaient une attention particulière aux fissures et aux combinaisous des fissures et des veines ; c'était la partie la plus inaccessible aux profanes. Il v avait aussi une fissure familière ou vitale et uue hostile. Plus ces fissures étaient fines et délieates, meilleur était le présage ; une fissure extraordinaire ou mal dirigée était redoutée.

Les anomalies étaient notées avec soin, on tenait compte des changements de forme, d'aspect, de volume, de couleur, de rapport, etc. Les foies doubles ou munis d'une double enveloppe étaient des sigues de force et de prospérité.

Ce qui earactérise le rite toscan, c'est l'ébullition des entrailles dans une chaudière, dans le cas d'une bête à eornes. Cette opération avait pour but d'accuser les sigues. de rendre le foie plus parlant. Si la tête du foie, par exemple, venait à disparaître pendant la coction, le pronostie était aussi fâcheux que si cette partie s'était trouvée absente à l'autopsie.

· Pour terminer l'opération, les viscères et une partie des membres de la vietime, saupoudrés de farine salée, étaieut consumés sur l'autel.

L'haruspiee se livrait ensuite à un travail long et compliqué, il rassemblait toutes les constatations qu'il avait faites, il les additionuait en quelque sorte, en tenant compte de leur valeur et de leur sens favorable ou défavorable, et aiusi, il obtenait, par déductiou, une indieation qu'il lui fallait rapporter, par interprétation, aux faits sur lesquels ou l'avait consulté.

Pendant la décadence de l'empire romain, l'haruspicine combattue par le christianisme florissant et soutenue par le paganisme agonisant subit alternativement des fortuues diverses, sclon que les chrétiens ou les païens eurent la suprématie. Sous l'empereur Théodose, elle fut enfin officiellement et définitivement condamnée par plusieurs édits; le dernier, daté de 392, assimilait les consultations d'entrailles au crime de lèse-majesté.

L'extispicine fut délaissée et le foie, sou organe fondamental perdit son rôle divinatoire et fut réduit à ses fonctions physiologiques.

D' P. NOURY (de Rouen).

# DU DR. Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIE (4 2 6 par jour) | NERVOSISME MONTAGU, 49. Boxl, de Port-Royal, PARIS

#### **OMEINE** MONTAGU

(Bi-Bromure dé Codéine) SIROP (0.03)

TOUX nerveuses INSOMNIES PILULES (0.01)

AMPOULES (0.02) SCIATIQUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

CARDIO-TONIQUE SÉDATIVE MÉDICATION (NON TOXIQUE) Palpitations des Nerveux et des Neurasthéniques. Eréthiame cardiaque de toute ordre, des affections fenctionnelles :: comme des affections organiques du cœur, Tachycardie essentielle parexystique, Goître exophtalmique, etc. DOSES : 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour.

E. LEROUX, 182, rue de la Convention, Paris, et toutes pharmacies.

### Bibliothèque d'Orthopédie

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE MM. Jacques CALVÉ, Louis LAMY, Marcel GALLAND

appareils plâtrés

PAR MM. Jacques CALVÉ et Marcel GALLAND 

2 fr. 50

TÉLÉPHONE : Gobelina 24-81

#### CABINET GALLET

FONDÉ En 1886

47, Boulevard Saint-Michel - PARIS

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc. Service spécial de Remplacements

> Renseignements gratuits sur demande. - Rédaction d'actes Nombreux postes à céder dans toutes régions.

#### L'ERMITAGE D'ÉVIAN-LES-BAINS

Dans toutes les villes d'eaux françaises, on avait bien souvent laissé de côté un des modes de traitement qui est cependant des plus importants comme complément à la eure ; nous voulons parler de la diététique.

En effet, snivre une eure hydrominérale queleonque, sans songer à l'alimentation qui doit l'accompagner, est

Depuis quelques années cependant, beaucoup de nos

Chaque chambre, fort bien aménagée, avec cabinet de toilette, possède une loggia permettant, par tons les temps, les eures d'air, de soleil et de repos.

A eôté du menu ordinaire, on a établi une série de régimes convenant à tous les cas qui viennent se traiter à Evian : eures de déchlornration, cures d'engraissement, eures lacto-végétarienne, anti-diabétique, etc., etc...

Enfin, l'Ermitage est relié directement à l'Etablis-



villes d'eaux se sont préoccupées de combler cette lacune, mais on peut dire qu'Evian a pris résolument la tête du mouvement, et que depuis longtemps déjà, dans tous ses hôtels, on pouvait obtenir une earte de régime assez variée, et que surtont depuis quelques années il y a été créé un hôtel spécialement destiné aux malades : ol'Ermitage o.

A l'Ermitage, tout le confort le plus moderne a été combiné avec les desiderata médicaux les plus stricts. sement thermal par un funiculaire, et tons les traitements physiothérapiques peuvent être appliqués aux hôtes de cet hôtel, suivant les eas. La cure d'eau s'v fait également dans les meilleures conditions vonlnes.

L'Ermitage résume donc tous les avantages d'une maison de repos et de régimes, que jadis on allait chercher bien loin, en Snisse on en Allemagne, et mérite d'être connu du corps médical français.

#### MIGNON

Médecin inspecteur général, Directeur de l'École d'application du Val-de-Grâce, médecin d'armée.

Henry BILLET Henri MARTIN

Dans la zone de l'avant

Un volume grand in-8 de 210 pages avec 118 figures.

#### NOUVELLES

Nécrolete. — Le D'e Robert Chenu, médecin âldemajor, interne des hôpitans de Lyon, tombé an champ d'honneur le 25 avril 1918. — Madame Dujardin-Beaunetz, veuve du D' Dujardin-Beaumetz, médecin de l'hôpital Cochin, et mêre de M. le D'D Dujardin-Beaumetz, chef de laboratoire à l'Institut Pastur — Madame Dorienbos, médecin à l'hôpital bénévole nierlandais du Prè Catelan, décédé à l'âge de vingt-sept ans, à la suite d'une maladie contracté dans son service.

Marlages. — On annonce les fiançailles de M<sup>the</sup> Suzanne de Praissinette avec M. Henri Villot, médecin aide-major à l'armée d'Orient.

Académie de médecine. — Election. — 1/Académie a procédé à l'Élection d'un membre titulaire dans la section d'anatomie pathicologique, en remplacement du professeur Dejerine. Au premier tour de scrutiu, M. Siredey a été élu par 30 voix (sur 48 votants), contre 9 à M. Leurv. 2 d. M. Iosué et i bulletin blanch.

Le D'Staugniv, ne le 3 avril 1856 à la Villeneuve-les-Convers (Côte-d'Or), était interne des hôpitaux en 1878 et obteaul la médalle d'argent à la fin de son temps d'internat. Docteur en médecine en 1885, il fut nommé médecin des hôpitaux en 1885, il fest surtout occupé de gynécologie et d'anatomie pathologique. Ses travaux sur les métrites, les fibrones, les lésions de la fièvre typhodie, l'appendichte et la tubercubse ont enseigné en ces divers chapitres des notions novolles et de grand intérêt pratique. Il est actuellement médecin de l'hôpital Saint-Antoine. Secrétaire général de la Société médicale des hôpitaux, il a écrit, sur beaucoup de, membres défunts de cette association, des notices qui sont des modèles. Le D' Siredey est chevalier de la Légion d'honneur.

École de médecine de Marseille. — M. le professeur Laget a eté nommé, sur sa demande, professeur de pathologie iuterne, par permutation avec M. le professeur Oddo.

M. le professeur Oddo a été nommé professeur de clinique médicale, par permutation avec M. le professeur Laget.

M. le professeur Silhol a été nommé professeur de clinique chirurgicale en remplacement de M. le professeur Delanglade, décédé.

M. le professeur suppléant J. Fiolle a été nommé professeur de pathologie externe en remplacement de M. le professeur Silhol. M. le professeur suppléant V. Audibert a été nommé professeur de clinique des maladies exotiques, en remplacement de M. le professeur Treille, démissionnaire.

École de Pharmacie de Paris. — Par arrêté du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts en date du 24 mai 1918, la chaire de toxicologie de l'école supérieure de pharmacie de l'université de Paris est déclarée vacante.

Un délai de cinquante jours, à dater de la publication du présent arrêté, est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

M. Lebeau, professeur de toxicologie, est nommé sur sa demande professeur de pharmacie clinique.

Légion d'honneur. — Sont inscrits an tableau spécial pour chevatier :

HENRY (Marie-Constantin-Paul), médecin-major de 2º classe (territorial) au 27º rég. territorial d'infanterie. Pucus (Alfred), médecin-major de 2º classe (réserve) au 82º rég. territorial d'infanterie.

RIBAUT (Marie-Heuri-Hyacinthe), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial), médecin-chef de l'ambulance 1/17. DUCATTE (Gaston)-Octave-Raoul), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef de l'ambulance 4/10. ROBERT (Jean-Baptiste-François-Joseph), médecin-

major de 2º classe (territorial) à l'ambulance 6/IV. FOURESTIÉ (Antoine-Alban), médecin-major de 2º classe (territorial) à un hôpital d'évacuation.

BAUMELOU (Marie-Joseph-Louis-Désiré), médecinmajor de 2º classe (territorial), médecin-chef de l'ambulance 12/3.

Ymbert (Victor), médecin aide-major de 170 classe (territorial) à l'ambulance 3/54.

MIRANDE (Pierre-Alfred), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef de l'ambulance 3/53.

Cassiau (Pierre-James-Fernand-Xavier), médecinmajor de 2<sup>e</sup> classe (réserve), médecin-chef des dépôts intermédiaires.

Faculté de médecine de Paris. — Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — M. le professeur GILBERT. — Leçon samedi lei juin, à 10 heures trois quarts: Sur le coma diabétique.

Avis. — A vendre: 1º installation, hydrothérapique en cuivre, 3 baignoires; appareillde massage sous l'eau; appareil pour douches ascendantes; tuyauterie; appareil générateur d'eau chaude: réservoir.

 $2^{\rm o}$  Installation électrique. S'adresser à  $Paris\ Médical,$ 

#### VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.) Hôtel Majestic. (Aletti, directeur.)

SI VOUS VOULEZ de bonnes conserves,

plats culsinés tout prêts et d'excellents vins vieux en bouteilles de crus renommés, garantis d'authenticité, faites vos achats aux Établissements Jaint-Michel.

L.-G. SOUBIRAN, à Bordeaux.

Dans tous les cas où vous ordonniez PUROTROPINE, prescrivez

### I'UROFORMINE GOBEY

ANTISEPTIQUE INTERNE PARFAIT COMPRIMES DOSÉS à Ogr. 50 (à à 6 par jour) CEANTILLONS GRATUITS : 4, Faubs Poissonnière, PARIS

#### SOULIÉ PRÉCIS

d'Anatomie topographique

1911. 1 vol. in-8, 720 pages avec 300 fig. noires et coloriées, cart.. 16 fr. BIBLIOTHÈQUE GILBERT ET FOURNIER

#### VARIÉTÉS

#### LES FAUSSES NOUVELLES DE LA GRANDE GUERRE

Bieu que certains auteurs, et même de l'Académie française, préteudeut écrire dès maintenant des histoires de la guerre, il faut reconnaître que e'est une tâche impossible.

Ladocumentation manquo, et, saurati-on tout, qu'il famirati se garder de tont écrire. Le reeul du temps, nous n'en parlons pas; les écrivains pressés l'oublient. Le temps ne leur pardounera pas ectte injure, et leur œuvre ne subsistera pas. L'impartialité — saus laquelle, aux époque paisibles, il n'est pas de bon historien — est loin d'être une vertu pendant nue guerre comme celle-ci. In temps de pais on peut exprimer aur la patrie une vérité désagréable. En temps de guerre, cela est dangereux et parfois erfunite!

Ce que l'on a appelé la s petite histoire s n'échappe pas aux mêmes remarques. Et quand je reçue le livre du  $\mathbb{D}^{s}$  Lucien Graux sur s les Panses Nouvelles de la Grande Guerre s, je l'ouvris en un demandant avec enriosité comment notre coufrére que je sails, par ses œuvres antérieures, habile en l'art d'écrire et de composer d'intéressants ouvrages, comment il avait évêt l'écueül.

En fait, son travail est plutôt une préface à l'étude d'eusemble qu'il précéde et annouce. Ce premier volume sest fait de considérations générales, analyses psychologiques pénétrantes, anusantes, écrites d'une plune vive, et d'autre part d'études historiques rétrospectives (les deux qualificatifs sembleut mal s'allier, mais ils sont ici de mise) sur la fausse nouvelle de la Révolution, de 12 Empire, de la guerre de 1870, de la Commune. Qu'il nous soit permis de citer seulement un passage qui montre avec quel esprit Lucien Graux a su choisir les « canards » typiques, ceux qui peignent en quelqueslignes la préoccupation dominante du moment.

Nous soumes en 70. Paris est investi, et la faim commence à teualiler les acturilles. La fausse nouvelle seran alimentaire et rédigée en cette laugue pompense et pour pier qui survivait encore à la ruine de Lonis-Philippe Cependant elle est tirée du petit journal de Villemes intitule : le Stège de Paris.

« Ou parle d'un eouvoi de 1 500 beenfs... Par une rate assez fréquente, les troupeaux de beufs ayant toujour, un elhef quadrupède qu'ils suivent avec une doeilité et une confiance que les créatures raisonnables devraient initter, on a réussi à faire entrer dans un autre sentier que celui qui condinisit au campement les conducteurs à cornes.

«Les autres out suivi, et les coups de feu des avantpostes prassieus qui se voyaient ravir leur prôte n'out servi qu'à accélérer la course des déserteurs qui sont venus finalement se réfugier à l'aris où leur patriotisme les a conduits l'es serait au delà de Vincennes que se serait passé ce fait que l'on me dit exact, et quit, dans tons les cas, et à l'Hope des minunex »!

Que fit-on pour ees beufs patriotes? J'imagine qu'ils curent le bon goût de se snieider en s'étançant sur quelque broche, et que les veaux arrivérent le uez déjà gami de persil frais cueilli. La fautaisie des inventeurs de noucelles n'a d'égale que la nafveté de leurs auditeurs. Ils ue sont vraiment pas difficiles, et depuis quatre ans uous voyous périodiquement renaître les mêmes balivemes; pourquoi changer? ou y croit toujours.



# Le Diurétique rénal par excellence

# SANTHEOSE

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES **DIURÉTIQUES** 

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration sous ses quatre pormes

PURE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la présclérose, l'albuminurie, l'hyPHOSPHATÉE
L'adjuvant le plus sûr des cures
de déchloruration, le reméde le
plus héroïque pour le brightique comme est la digitale pour

le cardiaque.

res Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître le sœdémes et la dyspnée, renur force la systole, régularise le

LITHINÉE

Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifestations; jugule les crises, enraye
la diathèse urique; solubilise

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boltes de 24. - Prix 5

PRODUIT FRANCAIS

4, rué du Roi-de-Sicile

PRODUIT FRANCAIS

J'ai fort goûté, je l'ai dit, les chapitres où l'auteur étudie la psychologie du pessimiste, de l'optimiste, de l'installé, et de celui qu'il appelle l'Indifférent. Tous sont finement observés, alertement décrits ; le dernier, à mon avis, mieux que tous les autres. Pourquoi ne pas avoir réservé une ou deux pages aux «réalistes»? Jc veux eroire qu'il y a eependant en France des gens qui s'efforcent de juger non pas avec indifférence, mais avec sang-froid, qui cherchent à démêler, grâce à la dure école des années dernièrés, le vrai du faux en se gardant des entraînements vers l'optimum ou le pessimum. S'ils sont rares, ils existent pourtant; ils méritaient mention et particulièrement honorable. Du reste, relisez bien le chapitre de l'Indifférent, et vous vous demanderez avec moi si, en privant le personuage de ce qu'il a d'un peu odieux et d'un peu foreé, ce u'est pas du réaliste qu'il s'agit.

Il ne faudrait pas croire que l'auteur, dans ce premier volume, n'entre pas du tout dans le vif uiême de son suiet, les quatre deruiers chapitres nous couduisent des prémisses de la catastrophe à la bataille de la Marne. Ils sont riches de documents, bien exposés, captivauts.

Le premier : « Les prophètes », est le recueil fidèle de toutes les absurdités dont s'est repu, depuis la guerre, le peuple surexeité, Tout y est, de Nostradamus à Mme de Thèbes, C'est un musée qui sent le mare de café et la chonette empaillée. Une seule prophétie d'une espèce différente y brille comme un joyau perdu dans le fumier. C'est celle de Galliéni parne dans la Nouvelle Revue en janvier 1912.

« Nous aurons la guerre, l'Angleterre est avec nous... Une gigantesque liene de bataille fera front à l'ennemi depuis Dunkerque jusqu'à Belfort, car la neutralité de la Belgique sera certainement violée par les Allemands... Si l'on pouvait alors... on laisserait l'ennemi s'engager dans la direction du camp de Châlons, sontenu de cette easemate formidable que sera le eaup retranché de Paris; et les Allemands, aventurés dans ce guêpier, u'échapperaient pas, une semaine après, à la déroute, « Voilà ce qu'avait prévu le chef qui sauva Paris et changea la guerre.

Ce que fut l'esprit de la capitale pendant les ours d'angoisses, on eu trouve le réeit exact et évoeateur. chapitre des « Trente premiers jours ».

Là s'arrête le premier volume. Je pense que l'auteur l'a donué dès maintenant pour prendre date, et qu'il laissera mûrir la suite assez longtemps pour qu'elle soit l'œuvre durable qu'il doit et peut écrire sur un tel sujet. L'idéc est excellente, l'ouvrier est de première force.

Mais il faut savoir attendre ; au train dont marcheut les évéuements, la vérité d'aujourd'hui est erreur demain, Le premier volume est trop bien venn pour que les autres soient inférieurs, parce que prématurés,

I. ROSHEM.

# DIGITALINE criste

Académie de Médecine de Paris. Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

SOLUTION au mil GRANULES BLANC en 1/4 de million AMULES ROSES au 1/10° de milligr. POULES au 1/10" de milligr. 49, Boul. Port-Royal, Paris

# NATIVELI

#### TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE

Laboratoires DURET et RABY, 5. Avenue des Tilleuls, Paris

Èchantillons sur demande à taus les Docteurs

COMPRIMÉS DE

VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE



DIÉTÉTIQUE DES MALADES. CONVALESCENTS, VIEILLARDS

- GÉRÉMALTINE - ORBÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC CÉRÉALES JAMEZET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. chure et échantillons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS

#### REVUE DES SOCIÉTÉS DE PROVINCE

SOCIÉTÉ MÉDICO-CHIRURGICALE DU CHER

Séance du 4 avril 1918.

M. MEURIOT lit une communication de M. Platon sur la nécessité de vérifier la pureté de l'éther employé en anesthésie

Dans deux cas, au cours d'une anesthésie à l'éther avec l'appareil d'Ombrédanne, M. Platon a en l'occasion de constater les accidents suivants, au bout de vingt minutes dans le premier cas et d'une heure dans le second : ralentissement, puis arrêt de la respiration, cyanose, Les tractions rythmées de la langue et la respiration artificielle déterminent le retour des mouvements respiratoires, mais on assiste à la constitution d'un rythme de Cheynes-Stockes. On fait une injection de 10 centimètres cubes d'huile camphrée et de 1 centigramme de caféinc, et on pratique la respiration artificielle sans discontinuer. Destruction de l'épiderme précordial au thermocautère, et excitation des intercostaux et du diaphragme au courant faradique, Daus les deux eas, la respiration n'est redevenue normale qu'après une demi-heure, au moment du réveil complet de l'opéré. Dans les deux cas, l'analyse de l'éther employé a indiqué la présence de dérivés sulfonés d'alcool vinvlique et de produits aldéhydiques o en quantités faibles mais nettement reconnaissables ». M. Platon a attiré l'attention des opérateurs sur l'utilité qu'il y a à contrôler par une vérification analytique la qualité de l'éther employé pour l'anesthésie.

Un cas de tétanos céphallque. - Il s'agit d'un homme de quarante ans qui, au cours d'une permission, reçut un coup de fourche dont une pointe pénétra dans l'orbite gauche. Il n'entra au centre que quelques jours plus tard : exophtalmie très marquée par hématome orbi-

taire : le globe est inunobile ct la vision presque perdue par distension du nerf optique. Le neuvième jour éclatent brusquement du trismus, de la contracture faciale et de la contracture pharyngée qui empêche toute déglutition ; les liquides ne sont avalés que goutte à goutte ; il faut recourir à la sonde. Traitement local : éuucléation de l'œil gauche pour ouvrir le foyer d'infection ; il s'écoule un peu de pus. Traitement général : chloral, bromure et injections massives de sérum antitétanique ; en une semaine cet homme reçut 220 centimètres cubes de sérum. Amélioration progressive et guérison. A aucun moment il n'y cut d'autres localisations tétaniques et la température maxima fut entre 30° et 40'

Les contractures ont été céphaliques (VIIe, Xe, XIe et XIIº paires) ; la blessure était céphalique ; c'est d'ailleurs la règle, de même dans les cas de tétanos partiel, situé ailleurs qu'à la tête; les contractures sont presque toujours localisées aux environs du siège de la blessure.

Les traités classiques disent que le tétanos céphalique est la forme la plus grave du tétanos. Cette opinion paraît erronée ; le tétanos céphalique est un tétanos partiel et, à ce titre, moius grave que la forme généralisée ordinaire.

Endocardite infectieuse uicéro-végétante aortique. -MM, Lesieur, Nicolaidi et Jacquer présentent le eœur d'un soldat mort au trentième jour d'une eudocardite infectieuse à forme typhique, ayant présenté au début des symptômes méuingés trausitoires.

Un soufile diastolique intense avait permis de diagnostiquer la localisation à l'orifice aortique dont la valve droite, perforée à sa base, était transformée en une masse végétante du volume d'une amande. Il existait un infarctus de la rate, de l'hépatisation du lobe inférieur du poumon droit, et à la fiu de la maladie s'étaient pro-



# E RESPIRATO

Hystogénique, Hyperphagocytaire et Reminéralisatrice

PAR LE

# LMOSÉRI BAILLY



Combinaison Organo-Minérale Phospho-Gaïacolée MÉDICATION DES AFFECTIONS

# NCHO-PULMONA

(Toux, Grippes, Catarrhes, Laryngites et Bronchites, Suites de Coqueluche et Rougeole) MODE D'EMPLOI ; Une cuillerée matin et soir.

ECHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE

LABORATOIRE A. BAILLY - 15, Rue de Rome -

#### REVUE DES SOCIÉTÉS DE PROVINCE (Suite)

duites une péricardite séro-fibrineuse et une pancréatite hémorragique. Les frottis et coupes des végétations endocardiques y montréerat la présence de occei, et les cusmencements du sang prélevé à l'autopsic dans la rate et dans le sang domnérent des cultures pures de streptocomics.

M. DE KÉRANGAL traite de quelques interventions sur l'ethmoïde par divers procédés opératoires et notamment par vole trans-sinuso-maxillaire.

Présentation de malades opérés. Bref aperçu sur la constitution anatomique et les rapports de l'ethmoîde.

Interventions sur l'ethnodie: procédés par voic directe ou endo-nasale, par voic indirecte ou extra-nasale. La voic endo-nasale aborde l'ethnodie en utilisant l'ouverture naturelle du nez, le méat narinaire et le sinus pisiome, et draine l'ethnodie directement dans la cavité nasale. Il est à employer surtout dans les ethnodities compliquées de dégérérescence myzonateuse du cornet moyen (avec présence de polypes la plupart du temps). La noie estru-nasale commercia plusieurs yoûs d'accès

À l'ethmodie ayaut chacune leurs indications propres: »
el a soir orbitrier, employée surtout dans les chimodifies
compilquées de sinusite frontale; 2º la voir trans-maxillopicaile, employée surtout pour les tumens de l'ethmodie
et de la cavité nasale, le sarcome en général; 3º enfin la voir trans-maxillovoir trans-situano-maxillaire, qui doit être utilisée dans les
cas d'ethmoditie compliquant la sinusite maxillaire et
aussi d'ethmodities accompagnées de complications orbitaires, Cc procédé opératoire consiste à atteiutre
l'ethmodie et même l'orbite par l'intermodiaire du sinus

maxillaire que l'on ouvre par la fosse camine. Ce procedé permet d'obtenir un très beur fisultat opératoire en respectant l'esthètique de la face par la suppression de l'incision faciale, et en conservant au nez ses fonctions, puisqu'il conserve le cornet moyen, le cornet supérieur et la majeure partic du cornet inférieur. C'est l'opération de Caldwell pour les sinusites maxillaires, complétée par Touverture de l'ethmodél que l'on atteint à la partie supéro-interne de l'antre d'Ifygmore, ce qui permet d'atteindre l'orbité par l'éthmodéle au niveau de la lame papyracée : la paroi nasale de l'ethmodéle supportant le cornet supérieur et le cornet moyenes écouservée. Le drainage est assuré par la contre-ouverture nasale du Caldwell-Inc, et l'incision de la fosse canine est suturée.

L'auteur présente 5 malades qu'il a opérés par ces divers procédés :

1º Une ethmoïdite avec dégénérescence myxomateuse du cornet moyen et polypes muqueux volumineux, opérée par voie endo-nasale;

operee par voie endo-nasale;

2º Une pausinusite opérée par voie orbitaire de sa
sinusite fronto-ethmoïdale et par le procédé de CaldwellLuc de sa sinusite maxillaire;

3º Un sarcome de l'ethmoïde opéré par voic transmaxillo-faciale:

4º Deux cas de sinusite ethmoïdo-maxillaire avec complications orbitaires graves (phlegmon de l'orbite, nécrose de l'os planum) opérés par voie trans-sinuso-maxillaire.

Les beaux résultats donnés par les deux opérations, tant au point de vue esthétique que fonctionnel, encouragent à adopter cette voic.



### DRAPIER ET FILS

41, rue de Rivoli, 7, boulevard Sébastopol, PARIS (Ier)

#### ORTHOPÉDIE - PROTHÈSE

Les premiers constructeurs français de la jambe américaine JAMRES ET RRAS ARTIFICIELS EXTRA-LÉGERS

TUBES et MAILLOTS EXTENSIBLES

pour la confection des APPAREILS PLATRÉS

Envol du Catalogue sur demande BANDAGES, INSTRUMENTS DE CHIRURGIE, CEINTURES

### TANNURGYL

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Adynamie, Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients; tolérance parfaite (enfants et nourrissons,) 15 gouttes à chacun des 2 repas.

# **CONSTIPATION-COLITES**

TRAITEMENT par la

Paraffine LIQUIDE

#### MINEPOLAYINE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe. Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café.

RENSEIGNEMENTS &-ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

#### Conditions d'Abonnement

Abonnement d'un an : 12 fr. (France) ; 16 fr. (Étranger).

Abonnements de guerre. - Pendant la durée de la guerre nous recevons aussi des renouvellements ou des abonnements nouveaux à 12 numéros moyennant 3 fr. 50 pour la France.

Pour ne nas donner aux Enfants n'importe quelle Farine a n'importe quel Age NORMALES ET GRADUEES de Grains de Semence. préparées par G. LINAS, Pharmacien de 1 cl., ex-Interne des Hôpitaux, Fondateur du "Lactarium de Versailles", pour

NOURRISSONS, ENFANTS et REGIMES Mennerie électrique à Versailles-Porchefontaine. \* Maison de Vente: 46, Av. de Ségur, PARIS. Télénb. 749.37.

#### PRODUITS ORGANIQUES DE F. VIGIEN

Capsules Ovariques, Orchitiques, Prostatiques, Prostatiques, Ovariques, Orchitiques, Prostatiques, Ovariques, Hépatiques, Surrénales, Pancréatiques, de de Corps thyroïde, etc. Thymus

DOSE : Ces diverses capsules s'administrent à la doss de 2 d 6 par jour.

Pharmacie VIGIER, 42, boul. Bonne-Nouvelle, PARIS

#### INSTITUT VACCINAL DE TOURS

Vaccin de génisse à haute virulence

En tubes pour 2 à 4, 20, 25 et 40 personnes (ces derniers en étain, vissés, s'ouvrant et se fermant à volonté). pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

# BAIN P.-L. CARRÉ ANTI-I

ODO-BROMO-CHLORIIRÉ Séance Académie du 11-8-10 (PARIS IV-)

Bain de Mer chaud chez soi, Bain Marin, Bain Salin chaud pour Convalescents, Anémiques, Neurasthéniques, Arthritiques, Rhumatisants, Nerveux et la Tuberculose osseuse infantile.

#### **VOITURES LÉGÈRES**

"LA GAZELLE"

4 cylindres, 7 HP. - Torpédos deux et trois places Livraison très rapide

G. TZAUT, Ingenieur-Constructeur 209 ter, Avenue de Neuilly, NEUILLY-SUR-SEINE

#### SI VOUS VOULEZ de bonnes conserves,

plats cuisines tout prêts et d'excellents vins vieux en bouteilles de crus renommés, garantis d'authenticité, faites vos achats aux Établissements Saint-Michel.

L.=G. SOUBIRAN, à Bordeaux.



#### SHIP VAL-MONT-LA COLLINE MONTREUX-TERRITET 600-660 M, d'altitude avec très belle vue sur le lac Léman.

ÉTABLISSEMENTS MÉDICAUX ET MAISONS DE RÉGIMES

Traitement diététique et physiothérapique des maladies de la nutrition (arthritisme, gontte, diabéte, obésité, amaigris-ement, anémie, etc.), des affections des organes digestifs (estomac, intestins, fole); des maladies des reins et des troubles le la circulation.

HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE, MASSAGE, RADIOTHÉRAPIE

its, Docteur Widmer, Médecin-Directes

# **JRASEPINE**

Artério-Sclérose Presclérose, Hupertension Dyspepsie, Entérite Nënhro-Sclërose, Goutte Saturnisme

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS Littérature et Échantillons : VIAL, 4, Place de la Croix-Rousse, LYON

# IODALOSE GALBRUN

# IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE Première Combinaison directe et antièrement stable de l'Iode avec la Peptone DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE. (Communication au XIII- Congrès International de Médecine, Paris 1900).

# Remplace Iode a Iodures

dans toutes leurs applications

#### SANS IODISME

Arthritisme - Goutte - Rhumatisme - Artério-Sclérose Maladies du Cœur et des Vaisseaux - Asthme - Emphysème Lymphatisme - Scrofule - Affections glandulaires Rachitisme - Goître - Fibrome - Syphilis - Obésité.

Vingt gouttes d'IODALOSE agissent comme un gramme d'Iodure alcalin.

Doses Moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Ne pas confondre L'IODALOSE, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès

Aucune combinaison directe de l'Iode avec la Peptone n'existait avant 1896.

international de Médecine de Paris 1900.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRE GALBRUN, 8 & 10, Rue du Petit Musc, PARIS



#### TRAITEMENT DES MALADIES A STAPHYLOCOQUES

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.) D'après la Méthode de GRÉGOIRE et FROUIN

Par le

# "STANNOXYL"

— (DÉPOSÉ) ——

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Académie des Sciences. Académie de Médecine. COMMUNICATIONS Société Médicale des Hôpitaux.

Société de Chirurgie.

(en Mai 1917) Thèse de Marcel PÉROL (Paris 1917). 

Le flacon de 80 comprimés

4 fr. 50

00000000011000000000

Laboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, PARIS

#### REVUE DES REVUES

Observations cliniques sur l'hémoglobine après l'operation (G.-R. Dunn, Johns Hopkins Hospital Bulletin, no 323, janvier 1018).

La mesure de l'hémoglobine faite peu de temps après une opération montre un changement minime comparativement è la mesure faite avant l'opération, même dans les cas d'hémorragle grave. On peut même trouver un augmentation du taux de l'hémoglobine. C'est dans les trente à soixante heures qui suivent l'intervention que l'on trouve le point le plus bas de la courbe hémoglobinométrique, et la chute du taux est plus rapide quand on a intecté du serum artificiel.

Recherches sur la flore intestinale; contribution à l'étude des microbes producteurs de phénol; principaux caractères du « Bacillus phenologenes » (ALBERT BERTHELOT, Annales de l'Institut Pasteur, nº 1, ianvier 1018).

Il est maintenant hors de doute que, parmi les espèces a pariols qui sont capables de produire, aux dépens de la tyrosinc, une quantité de phénol beaucoup plus grande qu'on ne le croyait génériement. « M. Metchilkoff a pourtant montré que, même à très petites doses, le paracrésol séctions les artères, les reins et le foic. pourvu que son action soit prolongée très longtemps. « Suit la describtion d'un microbe phénologèem.

Lésions oculo-palpébrales par nouveaux gaz (sulfure d'éthyle bichloré) (M. TEULIÈRES, Journ. de méd. de Bordeaux, nº 2, février 1918).

La très grosse majorité des intoxiqués par les nouveaux gaz ne présente que des lésions oculaires de nature bénigne et susceptibles de guérir dans un laps de temps relativement court.

Dilatation mercurielle et cathétérisme radioscopique des rétrécissements cicatriciels de l'œsophage (P<sup>a</sup> E. KUMMER et G. MOPPERT, Revue méd. Suisse Romande, n° 5, mai 1917).

Le mercure métallique présenterait des avantages notables sur les pâtes opaques : grande mobilité et absence d'adhérence aux parois de l'œsophage; collection de la totalité de la masse mercurielle au-dessus de l'obstacle; pénétration plus facile dans l'intérieur du rétrétissement. Quant à la crainte d'intoxication, elle est chimérique, car le mercure métallique ne se résorbe guère.

Transplantation de la trachée (W.-C. BURKET, Bull. Johns Hopkins Hosp., nº 324, février 1918).

L'auteur a étudié la transplantation de la trachée chez le chien en vue d'une utilisation possible d'un transplant chez l'homme dans le cas de tumeur maligne de l'organe. Il a pu constater que la trachée était pratiquement s'inté dans tous less cas, du laryan jusqu'an hile pulmonaire: chez un animal sacrifié cinquante-quatre jours après l'intervention, la grefie a réusus d'une manière parfaite sans suites opératoires et sans rétrécissement au niveau de la plaie de icatrisation.

A propos de quelques cas de typhus exanthématique (L. MURATET, Presse médicale, nº 8, 7 février 1918).

Que l'on emploie ou non la sérothérapie, il faut toujours instituer un traitement médical surtout symptomatique.

# TROFORMINE GOBEY Comprimés dosés à 05°50 d'hoxaméthyléne-tétramine chimiquement pure.

ANTISEPTIQUE IDÉAL

# des Voies Biliaires et Urinaires

RÉFÉRENCES MÉDICALES;

Baxy, Ch. des II. Paris, Barbier, M. des II. Paris, Chaput, Ch. des II. Paris, Chaput, Ch. des II. Paris, Ertableohoff, Evint, II. Paris, Ertableohoff, Evint, III. Paris, Guiard, Ex. Int. III. de Lille, Guiard, Ex. Int. III. Paris, Prof. Jeannel, de Todouse, Portocki, M. des II. Paris, Prof. Pousson, de Berdeaux. Rabers, Ch. des II., Bordeaux. Thiroloix, M. des II. Paris, Thiroloix, M. des II. Paris Prescrivez

l'Uroformine Gobey, produit français, dans toutes les affections où vous prescriviez l'Urotropine: Antisepsie des Voies Biliaires et Urinaires, Rhumatisme, Phosphaturie, Prophylaxie de la Fièvre typhoïde, etc.

ÉCHANTILLONS : 4, FAUBOURG POISSONNIÈRE, PARIS

#### NOUVELLES

Nécrologie. - Le Dr Dudley Tait, chirurgien de l'hôpital français de San Francisco, - Le Dr Pernand Gendron, orthopédiste à Bordeaux, - Le Dr Robert Duranthon, médecin aide-major, décoré de la Croix de guerre, aucieu interne des hôpitaux de Bordeaux, tombé au champ d'honneur à l'âge de vingt-sept ans. - Le Dr François Abeille, médecin-major tombé au champ d'honneur. --Le Dr Antoine Baudoin, aide-major de 1º classe, décoré de la Croix de guerre, mort pour la Prance. - Le Dr Benjamin Coste, médecin principal en retraite, décédé à l'âge de quatre-vingt-onze ans. - Le médecia auxiliaire Lucien Lequeux, décoré de la Croix de guerre, tombé sur le front italien. - Le médecin auxiliaire Pierre Decaudaveine, décédé des suites d'une maladie contractée au front. - Le Dr Heer (de Lausanne). - Le Dr Toupance (do Dixmont, Yonne). - Le Dr Brassart (de Villers-Cottercts). - Le Dr Boudreau, aide-major de 170 classe.

Rectification. — Nous avons amonocé, dans un précdent numéro, d'après l'indication d'un de nos confrères, la mort de M. le D' Testevuide, médecin-major de 2º classe, médecin consultant à Bourbonne-les-Bains. Nous sommes heureux d'apprendré qu'il est bien vivant et est àctuellement médecin-chef de l'hôpital y 1 à Dijon. Nous lai n'esteutons nos sinérèes excuses.

Tentative de meurtre sur un médecli-major. — Notre confrère Dausse, médecin-unjor dans un holpital complédie un entaire à Bordeaux où sont soignés des prisonniers des geurre, a été frappé d'un coup de conteau au con pendant qu'il se penchait sur le lit d'un malade (Autri-leitence pour l'examiner. La blessure, bein que un profonde, n'est pas grave, le col de celluloid du major avant fait dévier la lame.

Marlages. — Min Schustienne Pozzo di Borgo, fille du D' Pozzo di Borgo, et le lieutennat Mortenant de Boisse. — M. le D' Lionel de Gournay, melécin aide-major de r'e dasse, chevailer de la Léglond d'houneur, et Min' Yvonin Delon. — Le D' J. Bonhoure, médécin-major de z' classe, chef de service au 6 p° bataillon de classeurs, décoré de la Croix de guerre, officier de Saint-Sava, et M™ Marthe Juvenet. — Le lieutenant de vaissean Jean Pernis lés de M. le D' Cb. Pernet, membre de l'Académie de médecine, et M™ Sinnou Renouard, fille de M. Renouard, président du syndicat des imprimeurs typographes.

Légion d'honneur. — Sont inscrits au tableau spécial pour chevalier:

Barrer (Georges-Marie-Joseph), médecin-major de 2º classe (territorial) à un hôpital d'évacuation,

PLATEL (Adolphe-Michel-Vincent), médecin aidemajor de 1<sup>re</sup> classe (réserve) à l'ambulance 3/57.

DEMÁNCIE (Robert-André-Maurice), médecin aidemajor de 1º e classe (tertitoria) à un groupe de bran cardiers divisionnaires : médecin aussi remarquable par ses qualités projessionnelles que par sa valeur morale. S'es constamment imposé à l'admiration des combattants par un dévouement inlassable et un courage à toute épreuve. Quatre citations

Senty (Joseph-Germain-Martin), médecin-major de 2º classe (territorial) à l'hôpital d'évacuation nº 1. Serfaty (Marcel), médecin-major de 2º classe (réserve)

Serfaty (Marcel), médecin-major de 2º classe (réserve au 157º rég. d'infanterie, compagnie hors rang.

QUEYRAT (Auguste-Louis-François), médecin-major de 2º classe (territorial) au 8º rég. d'infanterie coloniale. VIREVAUX (Marie-Jean-Baptiste-Joseph), médecin-

# VITTEL

### GRANDE SOURCE

Régime des ARTHRITIQUES Régime des

#### SOURCE SALÉE

constipation — congestion du foie Régime des HÉPATIQUES

# PROTHÈSE ET CHIRURGIE

J. LEBEDINSKY

Dentiste des Hôpitaux de Paris

Dentiste de Prubèse maxillo faciale de la 114 Région.

et

M. VIRENOUE

Ancien interne, Médaille d'or des Hôpitaux de Paris Chirurgien de Place au Mans.

Préface de M. le Dr H. DELAGENIÈRE

MAJORATION SYNDICALE PROVISOIRE de 10 pour 100.

major de 2º classe (réserve) à un groupe de brancardiers divisionnaires.

Lévy-Bing (Henri-Alfred), médecin-major de 2º classe (territorial), suédecin-chef d'un centre de vénéréologie aux armées.

Souc (Tean), médecin-major de 2º classe (réserve),

médecin-chef d'un groupe de brancardiers divisionnaires. Guisez (Jean-Auguste), médeciu de 2º classe (territorial), en mission au Maroc.

Médaille militaire. - DUBOUREAU (Francis-Emile), médecin sous-aide-major à la 1re compagnie de mitrailleuses au 1150 rég. d'infanterie : jeune médecin doué des plus belles qualités morales et professionnelles. Au front depuis le début de la campagne, a constamment donné le plus bel exemple de dévouement, de bravoure et de mépris du danger, Cinq citations. A déjà reçu la Croix de guerre.

LACOMBE (Alexis-Elic), sous-aide-major (territorial) au 1er rég, du génie.

BERNARD (Georges), médecin auxiliaire (active) du 28º bataillon de chasseurs : médecin auxiliaire actil et dévoué; engagé volontaire pour la durée de la guerre, a toujours fait preuve de courage et d'énergie. Blessé une première fois à son poste, n'a consenti à se laisser évacuer que plusieurs jours après sa blessure. A été à nouveau grièvement atteint en parcourant les lignes.

Berchon (Adam-Ernest-Pierre), médeciu sous-aidemajor (réserve) à la 170 compagnie de mitrailleuses du 150° rég. d'infanterie : médecin d'une bravoure, d'un entrain et d'un dévouement admirables. A fait preuve, on maintes circonstances, notamment au cours des combats sous Verdun, en 1916 et 1917, des plus belles qualités d'endurance et de sang-froid. S'est toujours porté au secours des blessés sous les plus violents bombardements, avec un mépris absolu du danger. A été très grièvement blessé en accomplissant son devoir. Amputé du bras gauche. Une citation.

. Hôpital Boucicaut. - M. Brindeau (Auguste-Marie-Joseph-Victor), accoucheur des hôpitaux, est nommé accoucheur chef de service à l'hôpital Boucicaut.

Hôpital Tenon. - M. Rudaux (Edouard-Paul), accoucheur des hôpitaux, est nommé accoucheur chef de service à l'hôpital Tenon,

Commission supérieure du Service de santé. - Par décret, M. Bazy, chirurgien des hôpitaux, membre de l'Académie de médecine, est nommé membre de la Commission supérieure consultative du sous-secrétariat d'État du Service de santé militaire.

Académie de médecine. - L'Académie de médecine a procédé à l'élection de deux membres titulaires : l'un pour la section d'anatomie et de physiologie et l'autre pour la section de médecine opératoire,

Au premier tour de scrutin M. Langlois, professeur agrégé de physiologie à la Faculté de médecine, a été élu par 43 suffrages sur 61 votants, pour siéger dans la section d'anatomie et de physiologie,

Au premier tour de scrutin également, M. Walther, chirurgieu de l'hôpital de la Nouvelle-Pitié, a été élu membre titulaire pour la section de médecine opératoire, par 52 suffrages sur 60 votants.

Les officiers du Service de santé. - M. Louis Mourier, sous-secrétaire d'État du Service de santé, vient d'apporter une modification aux dispositions qui ont fixé l'affectation aux armées des officiers du Service de santé, suivant leur classe, leur âge et leurs charges de famille,

Il a été décidé que les officiers veufs avec enfants seraient à l'avenir considérés comme faisant partie de la classe de mobilisation immédiatement antérieure, compte tenu d'ailleurs du nombre de leurs enfants. C'est ainsi qu'un officier de la classe 1898, veuf avec trois enfants, sera placé dans la classe 1894.

Ecole de Santé navale. - M. Guernier, député, ayant exposé à M. le ministre de la Guerre qu'un concours a été ouvert pour l'adruission des étudiants de la classe 1919 à

#### SOMMAIRES DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

#### Archives Médicales Belges :

Sommaire du Nº d'Avril 1918 : RATHERY, Colibacillosc. -P. Nolf et J. Firket, Observations cliuiques sur 100 cas de spirochétose ictéro-hémorragique, -L. WEEKERS of J. FIRKET, La rougeur oculaire dans la spirochétose ictéro-hémorragique. - STASSEN et G. Hendrix, Appareillage et orientation professionnelle des amputés du membre supérieur. --F. Martin, Traitement des amputés en vue de la prothèse de rééducation, - Revue, Analyses, Chronique. — Prix du nunéro.....

#### Le Nourrisson :

Sommaire du Nº de Mars 1918 : E. ALBERT-WEIL, Les aspects radiographiques du rachitisme. - A.-B. Mar-FAN, La solutiou aqueuse de lactate mercurique à I p. 1000 dans le traitement de la syphilis du premier âge. - E. APERT, La question de la repopulation devant l'Académie de médecine. - R. RAIMONDI. La glycosurie et ses variations chez le nourrisson. - Revue analytique : médecine sociale. - Prix du

#### Archives des Maladies du Cœur, des Vaisseaux et du Sang :

Sommaire du Nº de Mai 1918: L. BARD, Souffle diastolique daus un cas de perforation simple de la cloison interventriculaire. - C. PEZZI, Quelques signes périphériques dans la symphyse cardiaque (le pouls de Griesinger-Küssmaul). - De l'excrétion de l'adréualine d'après les travaux réceuts et particulièrement ceux de G.-N. Stewart et de ses élèves. - Revue analytique. - Prix du numéro...... 2 fr. Annales d'Hygiène publique et de Médecine

Sommaire du Nº de Mai 1918: BARGERON, L'hygiène dans la reconstruction des usines après la guerre, . Enlèvement des poussières dans les industries de l'alimentation, dans les industries textiles et dans les industries du bois. - REMLINGER, Note sur l'analyse des urines envisagée au point de vue de l'identification des criminels. - H. PERREAU, Contrats-de mariage des pharmaciens. - Revue des journaux. - Prix du numéro...... 2 fr.

légale :

l'École de Santé navale ; que ces étudiants qui ue possédaient què le diplôme de P. C. N. ou une inscription de doctorat se sont présentés en nombre inférieur au chiffre des places offertes à ce concours, et demandé s'il ne serait pas équitable d'admettre à ce concours les jeunes geus de la classe 1915 qui sont presque tous mobilisés dans l'infanterie et qui ont obtenu, avant leur mobilisation eu décembre 1915, leur diplôme de P. C. N., ajoutant que ces jeunes gens ont au moins deux aus de présence au front et qu'ils mériteraient de béuéficier des avantages accordés à leurs eadets de la classe 1919, qui n'ont pas encore été à l'armée, a recu la réponse suivante :

« L'instruction ministérielle parue au Journal officiel du 26 mars 1918, autorisant les étudiants en médecine ét en pharmacie à faire acte de scolarité durant leur présence sous les drapeaux, rendra possible d'admettre les étudiants de la classe 1915, iucorporés dans l'armée de terre, à prendre part au concours pour l'entrée à l'École de santé de la mariue, »

Service de santé militaire. — A été nommé : Au grade de médecin principal de 110 classe de l'armée territoriale. M. le médecin principal de 2º classe de l'armée territoriale CHAUTEMPS (François-Emile), gouvernement militaire de Paris.

M. le médecin principal de 1'0 classe Martin a été nommé directeur du Service de santé de la XVe région.

Caisse d'assistance médicale de guerre et « Secours de guerre à la famille médicale » réunis, 5, rue de Surène, Paris (8e). - Le total de la souscription au 31 mars 1918 s'élève à 946 442 francs.

Souscriptions reques du 16 au 31 mars 1918.

(Cette liste ne comprend pas les souscriptions provenant des engagements de versements mensuels),

1 200 francs : Dr Guelpa, Paris (3e vers.).

250 francs : Drs Bazy, père, Paris (26e vers.), - Raynaut Marseille (4º vers.). 227 fr. 65 : Dr. Amorim L. José, Salto (Uruguay).

200 francs; La Société locale des Côtes-du-Nord (20 vers.).

125 francs: Un médecin-major, pour partic de sa pension de membre de la Légion d'honneur. - Un médeciu-major, un quart de sa pension qui sera suivi des trois autres quarts.

120 francs : Dr Bérard, Lyon (5º vers.).

108 francs : Dr Davila B, S., Iquitos (Pérou), MM, Marius Lévy et Schuler, Iquitos (Pérou), - Wail (A.). Iquitos (Pérou),

100 francs: Drs Berthélemy, Alger (2º vers.). — Besson, Bourges (3º vers.). - M. Kahn (Jérôme), Iquitos (Pérou). — Drs Le Fur, Paris (4º vers.). — Linossier (G.), Paris (4º vers.). - Morelli, Montevideo (Uruguay) (un grand ami de la France dont la grand'mère était Française et de lignée pure).

#### **PINC** MONTAGU

· (BI-Iodure de Codéine)

SIROR (0.04) PILULES (0,01)

Toux EMPHYSEME ASTHME

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS

#### COMPLINE MONTAGU

(BI-Bromure dé Codéine) SIROP man

INSOMNIES PILIII.ES (0.01) AMPOULES (0.02) SCIATIQUE

TOUX nerveuse

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES

LITHIASE BILIAIRE hépatiqu Ictères ANGIOCHOLECYSTITES, HYPOHÉPATIE HÉPATISME ARTHRITISME A. DYSHÉPATIQUE DIABÈTE ÈTE DYSHEFALIĂLE CHOLEMIE FAMILIĂLE ULE et TUBERCULOSE SCROFULE

justiciable de l'Huile de FOIE de Morue DYSPEPSIES et ENTÉRITES \*\* HYPERCHLORHYDRIE COLITE MUCOMEMBRANEUSE CONSTIPATION \*\* HÉMORROIDES \*\* PITUITE

MIGRAINE - GYNALGIES - ENTÉROPTOSE NÉVROSES ET PSYCHOSES DYSHÉPATIQUES DERMATOSES AUTO ET HÉTÉROTOXIQUES INTOXICATIONS et INFECTIONS TOXÉMIE GRAVIDIQUE

FIÈVRE TYPHOIDE .. HÉPATITES et CIRRHOSES Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

Prix du FLACON en France : 6 fr. 60 Prix de la boite de PILULES : 5 fr. 50 dans toutes les Pharmac MÉD. D'OR GAND

1913

PALMA 1914

Cette médication essentiellement climque, metituée par le D'Plantier, est la seule qui, agis-sant à la fois sur la sécrétion et sur l'exerc-tion, combine l'opothérapie et les cholago-ties et les estrections de propriétés Cette médication essentiellement clinique, insgues, utilisant par surcroît les propriétés hydragogues de la glycérine. Elle constitue une thérapeutique complète, en quelque sorte spécifique, des maladies du FOIE et des spécifique, des maladies du FOIE et c VOIES BILIAIRES et des syndromes den dérivent. En solution d'absorption faci

n.50 en derivent. En solution d'absorption facile, inattérable, non toxique, bien tolèrée, légérement amère mais sans arrière, goût, ne contenant ni sucre, ni alcool, ou en PILULES (50 par boite). Une à quatre cuillerées à dessert par jour au debut des repas ou 2 à 8 PILULES. En fant : demi-dose.

Le traitement, qui combine la substance de plusieurs spécialités excellentes, coustitue une dépense de 0 fr. 25 pro die à la dose habituelle d'une cuillerée à dessert quotidieunement

ou de 2 PILULES équivalentes,

### PRODUITS DE RÉGIME

#### CH. HELIDERER

Pains spéciaux. Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiqués

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).

Ch. LOREAU

#### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3hls, RUE ABEL - PARIS

Tél. Rog. 41-85

69 fr. 75: MM. les officiers de l'ambulauce autoehirnrgicale 6 (par le Dr Guyot, médecin-chef) (2º vers.). 60 francs: Mille le Dr Broido, Rabat (Maroe) (5º vers.).

- Dr Régis, Paris (5º vers.).

54 francs: Dr César Reategui Morey, Iquitos (Pérou).
 M. Marcel Oury, Iquitos (Pérou).

50 francs: Die Morinière, Saint-Florent-le-Viel (M.-et-L.) (6º vers.). — Souberbielle, aide-major, 5º génie, Soully (Meuse). — Saint-P..., Paris (qui s'est privé de théâtre durant sa permission pour ponvoir adresser à la C. A. M. G. son offrande). — C. S. Djion (2º vers.).

40 francs : Dr Nicolas, Bourail (Nouvelle-Calédonie) (2º vers.).

30 francs: Drs Butte, Paris (12e vers.). — Rainal, Paris.

27 Junes: M. Ampélie Ferrando, Iquitos (Péron). — D' Luis Gonzalez Zuniga, Iquitos. — Juau José Hidalgo, Iquitos. — Manuel Irujo, Iquitos. — Luis P. Morey, Iquitos. — Miguel A. Rojas, Iquitos. — Luis Ramirtz del Villar, Iquitos. — Ricardo Noriega Sanchez, Iquitos. — M. Roque Vera, Iquitos.

25 francs: Drs Pauré, médecin-chef, 45° infanterie, S. P. 509. — Polic-Desjardins, Muret (Haute-Garonne) (4° vers.). 20 /rancs: Dra Cadilhac, Cette (Hérault) (10° vers.). — Charlier, Paris (2° vers.). — Rignier (A.), Le Plessis-Belleville (Oise). — X..., médecin de la marine appelé en consultation.

13 fr. 50: M. Reynaldo Saavedra Pinen, Iquitos (Pérou). — Dr Manuel O. Vergara, Iquitos (Pérou).

10 francs: Drs Castel, Quiberon (Morbihan). —
Dechondans, Saint-Jean-de-Gonville (Ain) (3° vers.). —
I. R., Paris.

5 francs : Dr Grossard, Paris (9º vers.).

Montant des souscriptions recueillies du 16 au 31 mars 1918: 6 600 francs. Moyenne quotidienne: 440 francs.

Prière d'adresser les souscriptions à M. le Trésorier (sans indication de nom) de l'Association générale des médecins de France, 5, rue de Surène, Paris (8°),

Service de santé. — Il est créé deux centres d'enseignement réservés aux étudiants en médecine présents aux armées : l'un au grand Palais à Paris, l'autre à Lyon. Ils scront ouverts dès qu'il sera possible.

Avis. — A vendre : 1º installation hydrothérapique en cuivre, 3 baignoires; appareil de massage sous l'éau; appareil pour douches ascendantes; tuyauterie; appareil générateur d'eau chaude; réservoir.

2º Installation électrique. S'adresser à Paris médical.

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Soins oculaires, à l'usage des infirmières, par H. Coppez et Van Lint, petit in-8 de 200 pages avec 114 figures originales dans le texte. 1916 (Masson et Cie, éditeurs à Paris). L'effort réalisé dans ces dernières années pour former des infirmières de carrière a été considérable. Mais le cha-

L'effort réalisé dans ces deruières années pour former des infirmières de carrière a été considérable. Mais le chapitre réservé dans la plupart des manuels aux soins coulaires est toujours des plus concis et généralement insuffisant. C'est pour remédier à cette lacune que les auteurs ont écrit ce petit manuel.

Nach a de l'investe le suivant : après une description sommaire de l'ici, d'estinés autout à préser les termes employés, viennent les méthodes d'exploration et les chinques de l'infirmière doit commaire : techniques de l'infirmière doit commaire : techniques cations de collyres, moyens physiques); technique chirupische (rôle de l'infirmière avant, pendant, après une opération); techniques sommaires de l'infirmière avant, pendant, après une obfertion); techniques spisibles concernant le nouveau controllet de cell cell a lo pose des protidesse.

tollette des cus et us pose use protucess.
Le volume se termine par le compensation des primeres spéciaux à l'ophtalmologie, dont les infirmières doivent comaître le non et l'usage. Afin de facilitet la compréhension, de nombreuses photographies représentent la plupart de ces techniques. Le l'ivre est très bien édité, d'une lecture facile et ren-

Le livre est très bien édité, d'une lecture facile et rendra de réels services aux infirmières attachées aux services d'ophtalmologie.

F. Terriem.

Evolution de la plaie de guerre, par A. Politeres.

CARD, professeur agrégé à la Faculté de Lyon. 1918, 1 vol. de la collection Horizon. 1 vol. in-18, 4 fr. (Masson et Cie, éditeurs à Paris).

(Masson et C\*\*, éditeurs à Paris).
Le laboratoire prête un appui constant à la chirurgie de geurre et l'étuide des plaies de guerre a montré commandement de la chirurgie de geurre et l'étuide des plaies de guerre a montré constantamique et backériologique pouvait aider de leur traitement. La compétence bien comme du D\*\* Policard iui a permis d'apporter un exposé très clair, très vivant, très personnel de l'évolution de la plaie de gnerre; ses previses de l'évolution de la plaie de gnerre; ses previses de l'évolution de la plaie de gnerre; ses previses de l'évolution de la plaie de gnerre; ses previses de l'évolution de la plaie de gnerre; ses previses de l'évolution de la plaie de gnerre; ses previses de l'évolution de la plaie de la cicatrice, les processus gangreneux, la supparation, le miscrobisme latent sont autant de chapitres que l'exposé de l'auteur et les figures qu'il 'accompagnent plus encore l'interêt en voyant les conclusions que l'auteur et le rich des methodes de laboratoire dans leur exameu.

Le contenu stomacal à jeun, à l'état pathologique et les catarrhes gastriques, par le D' L. PRON. 1 broch. 45 pages, 1918. Prix : 2 francs (Librairie

i broch, 45 pages, 1978. Prix: 2 trances (Librative A. Maloine et fils).
In Prom divise la substance de ce contenu: 1º en liquides chiorhydriques francs (catarrite adde total); catarrite adde total); catarrite adde incomplet); 3º en liquides coutenant des debris alimentaires. Travail intéressant: H.

#### RECOUVREMENTS PARIS

#### H. MAUGER

Anoten chef du seroice des recouvrements du Syndicat des Médecins de la Seine (15° Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (V°)



Dépôt dans toutes les pharmacies

#### VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.) Hôtel Majestic. (Aletti, directeur.)

Hotel Majestic. (Metit, uneticul.)

La Sémiologie Cardiaque actuelle

#### VARIÉTÉS

LA RÉÉDUCATION OCULAIRE

Par ie D' FOVEAU DE COURMELLES.

Tout est à la rééducation, et fort justement, et reseuce des actuelles et nombreuses misères humaines des à la guerre. Rééduquer, c'est réapprendre, rendres de hommes diminués leur valeur ancienue ou à persprés de reprendre ou d'acquérir une valeur maximum. Avant

la guerre, on ne connaissait que la rééducation auditive : faire percevoir les sons, certains sons, aux sourds; la rééducation des ataxiques, ou leur réapprentissage des mouvements oubliés ou perturbés.

Le 21 mars 1898, le professeur Marey présentait à l'Académie des sciences mes recherches sur les rayons X appliqués aux 240 élèves de l'Institution des jeunes aveugles de Paris: 9 sur ces 240 avaient perçu la lumière X, obscure, et j'exprimai dès lors l'opinion qu'avec certaines lumières, ou pourrait peut-être rendre un certain degré de vision, comme certains sons rendaient aux sourds un certain degré d'audition ; c'était, là, préconiser la rééducation oculaire. La question est restée entière depuis cette époque

La rééducation des mutilés a pris, depuis la catastrophe mondiale, une actualité et une importance énormes. On cherche à leur permettre de se passer des membres on des organes absents. Pour les aveugles, M. Villey, agrégé de l'Université, en son livre le Monde des aveugles, avait montré comment l'absence de la vue ne les rendait pas, ainsi que le crovaient les voyants, forcément mallieureux, inhabiles, incapables; tout le monde connaissait

des aveugles aux qualités merveilleuses, mais on les croyait des exceptions; il n'en est rieu, et déjà la guerre les a afifhipliés, en des proportious considérables, ces prétendues exceptions ; que d'aveugles travailleut et sont emeux de leur sort | Là, on a fait de la rééducation de maniés, mais non de la rééducation oculaire, sur laquelle

et disons de suite qu'on y arrive, qu'on permetaux mande que d'aveugles, comme d'autres amputés de bras ou de jambes, servent à l'agriculture! Ou sait les belles recherches, ou mieux, les utilisations pratiques des mutilés à maiuts travaux (I. Camus et publications des docteurs I. Canus et Galtier-Boissière), aux champs par l'éminent physiothérapeute de Bordeaux, le professeur I. Bergonié, dans le département de la Giroude, M. Hachet-Souplet a créé les « chiens pour aveugles ». M. Villey citait daus le Monde des aveugles, paru avant la guerre, le cas d'un électricien, d'un fabricaut d'instruments de musique, de dactylographes en Braille, de brossiers, chaisiers, de masseurs, Le massage, au point de vue médical, peut très bien être fait par les non-voyants, En ce moment. l'Association Valentin Haüv prépare des masso-. thérapettes, et deux médecins aveugles, les Dra Fabre et Ferrier y professent l'anatomie et la physiologie. M. Brieux, de l'Académie frauçaise, qui s'occupe des « blessés aux yeux », met ceux-ci en relation entre eux. ou avec les rééducateurs de toutes sortes ou les utilisa-

> Mals ne pourrait-on faire autre chose? C'est ici que se pose ce problème de la rééducation oculaire.

Lors de la découverte des rayons X, onles voulut appliquer à tout. Édison publia, à cette époque, les cas de



## Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURETIOUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose. la

PHOSPHATÉE L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le remède le plus hèroïque pour le brighti-que comme est la digitale pour le cardiaque.

CAFÉINÉE Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaire les odémes et la dyspner, extensione de ses manifesta-rei orce la systole, requiarise le cours du sang.

LITHINGS

DOSES: 2 à 4 cachete par jour. - Ces cachete sont en forme de cœur et se présentent en boltes de 24. - Prix 5 fr.

PRODUIT FRANCAIS

4, rué du Roi-de-Sicile - PARIS

PRODUIT FRANCAIS

trois aveugles par lésion centrale et qui auraient vu de la lumière grâce aux rayons X. Le fait me parut paradoxal, et c'est alors que j'examinai les élèves de l'Institution des jeunes aveugles. Je me plaçai dans des conditions à éviter tout bruit spécial pouvaut renseiguer par l'oreille ces êtres où ce dernier sens s'amplifie par l'usage : le bruit restait uniforme, qu'il se produisit ou non des rayons X. Nous étions plougés dans l'obscurité complète; le tube de Crookes était bien enveloppé pour que ses rayons cathodiques ne donnassent nulle lumière, et que seuls, les rayons X, obscurs, pussent agir, si tant est qu'ils devaient agir! Ou sait que pour les voyants, ct sans artifices, ils restent invisibles: il leur faut l'écran fluorescent pour que celui-ci illuminé les révèle, ou la plaquephotographique qui s'impressionne, Sans prévenir et sans bruit, je produisais brusquement, pour chacuu, les rayons X dans l'obscurité, sans écran pouvant s'illuminer, et mes 240 patieuts passèrent ainsi devant le tube de Crookes : 2 percurent unc sensation de choc. et 7, une sensation de lumière.

Quel était l'état optique de ces ueuf sujets, dont sept avaient une rétiue s'illuminant à la façou de l'écran radioscopique? Le Dr Landolt, ophtalmologiste des Jennes Aveugles, m'avait fait remettre les diagnostics. Il s'agissait ici de lésious périphériques; c'était bieu ce que j'avais pensé à priori, comme tont médecin ent fait d'ailleurs. Ces aveneles percevaient déjà un peu, à l'état normal, la lumière. Aurait-on pu augmenter cette perception par le choix d'agents appropriés, lumiueux ou autres? Eu effet, le choc sur l'œil, l'électrisation donnent des phosphènes, La compression de l'œil retentit aussi sur le cœur, dont elle fait varier l'aire de matité cardiaque ou l'ombre radioscopique du cœur (G. Cailiods et L. Cornil). Il y a donc des réactions directes et indirectes entre les veux et les organes pouvant être útilisées dans le sens de la rééducation oculaire.

Le radium aussi a été vanté comme action sur les aveugles. Dans ma 13º Année électrique notamment, on trouvera des faits très beaux, trop beaux sans doute, de vision lumineuse chez les aveugles grâce au radium. Le professeur London aurait pu, à deux enfants aveugles dès leur jeune âge, faire voir des objets grâce à la lumière du radium ; ces deux enfants de onze et treize ans, placés dans une chambre obscure, un tube de radium à la hauteur de leurs yeux, virent sur un tableau où on les projetait, des dessins d'objets mobiliers dont ils distinguaient les lignes leur rappelant des objets à eux connus par le toucher.

Antérieurement, Giesel, Javal, nous-même, avions signalé des faits de perception de la luminosité du radium chez des aveugles. D'autre part, maintes affections oculaires ont été améliorées ou guéries par les rayons X et le radium.

Radium et rayous X sont des agents dangereux à mauier, cu général plus pour l'opérateur que pour l'opéré, mais celui-ci cepeudant, vu les organes particulièrement sensibles à soigner, devra être soumis avec la plus grande prudence à l'action radio- et radiumthérapique. Dans quels



#### d'ÉVIAN = les = BAINS L'ERMITAGE

Lac de Genève (Haute - Savoie)

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE Ouvert à tous les Médecins consultants - Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air » de Soleil » de Régimes

Rellé à l'Établissement Thermal par un Funiculaire

Salson 15 Mai - 15 Novembre Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - BAINS



OULES au 1/4 de milligr. AMPOULES au 1/10° de millig 49, Boul. Port-Royal, Paris

# TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - DRGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC. CÉRÉALES JAMEET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, Mª JAMMET, 47, Rue de Miromesnil, PARIS

cas le sera-t-il ? ŝi les organes de la vision sont détruits, trien à faire. La rétine qui photographie les images — des lapins sacrifiés le prouvèrent jadis, montrant sur leurs rétines les barreaux de leurs cages, vers 1873, je crois — ne peut saus donte suffire, à mois de s'illuminier, à la façou de l'écran radioscopique. L'hystérie traumatique, que l'on trouve pour les membres, ne peut-elle exister aussi pour la vue et l'audition? et ne c'éderait-elle pas alors

aux rayons X et au radium employés assez vite après l'accident, avant que ne s'atrophient les nerfs sensoriels?

Le physiothicrapeute se borne à suggérer ses idées à l'ophtalmologiste, sans vouloir empiéter sur son domaine; aux spécialistes des » blessés aux yeux », selon le doux euphémisme de M. Brieux, de voir si ces idées sont pratiques, et, si oui, de les faire appliquer sons l'eur contrôle, par les radiologues.

#### LA MÉDECINE D'AUTREFOIS

#### L'ANESTHÉSIE DANS LE PASSÉ

Comme le médeein qui désire trancher Quelque membre incurable, avant que d'approcher Les glaives imptieux de la part offensée Endort le patient d'une boisson glacée; Puis, sans nulle douleur, guidé d'usage et d'art Pour sauver l'homme entier, il en coupe une pari...

Il est assez singulier de trouver chez un poète du xviº siècle, du Bartas, l'exposé, succinct, il est vrai! d'une méthode d'anesthésie.

Dans des ouvrages de chirurgie publiés à différentes époques, j'ai vainement cherché la relation de pratiques spéciales en vue d'éviter au patient la douleur et de faciliter la tâche du chirurgien.

Cependant notre siècle ne peut se flatter, comme on serait tenté de le croire, d'avoir créé de toutes pièces l'amesthésie. Certes, le chloro-forme permet aujourd'hui les interventions les plus audacieuses que jamaisn 'eussent osé tenter nos pères.

A défaut d'autre chose, sans doute, le philosophe se consolait avec des aphorismes!

O douleur! tu n'es pas un mal!...

Il semble bien néanmoins que, toujours, l'homme considéra la douleur physique comme le premier



#### LA MÉDECINE D'AUTREFOIS (Suite)

des maux; un médecin qui n'apporte pas de soulagement à la douleur passa toujours pour un piètre médecin. N'est-ce pas Sydenham qui prétendait la pratique de la médecine impossible s'il avait dû renoncer à l'emploi de l'opium?

Aussi bien est-il hors de doute que les chirurgiens d'autrefois avaient certains procédés pour atténuer tout au moins la douleur et plonger le patient dans un état de torpeur analogue à la narcose obtenue aujourd'hui si facilement par le chloroforme, l'éther, etc.

Ce qui semble curieux, c'est d'être obligé de rechercher ailleurs que dans les ouvrages spéciaux où l'on n'en trouve point trace, les premières observations relatives à une méthode qui a révolutionné la vieille chirurgie.

#### REVUE DES REVUES

Note sur les résultats de 12 000 hémocultures (A. Lebœuf et P. Braun, Annaies de l'institut Pasteur,

nº 3, mars 1917).
12 028 hémocultures en bile ont donné 30 p. 100 de résultats positifs (de 188 nombreuses hémocultures ont été faites chez des individus qui se montrèrent par la suite atteints des afrections les plus diverses); 3 § 10 diffé-

renciations ont douné:

Bacille d'Eberth ... 386 soit 10,08 p. 100.

Paratyphique B... 552 — 14,41 —

Paratyphique A... 2 881 — 75.51 —

Les auteurs concluent qu'au cours de la guerre actuelle, le paratyphique À a pris nue extension onsidérable et que l'existence à d'étais typhoides dus à des acces prenant le Gram paraît douteuse ou tout au plus extrémement rava-D'une forme particulière d'infection par le staphylocoque (P. Nots, J. Bossakart et A. Colakt, Archives médicales belees. P. 1. fauvier 1018.

En présence d'un málade porteur de lésions cutanées infectées de staphylocoque qui a été pris brusquement de fièvre souvent élevée, avec ééphalalgie violente, douleurs osseuses surtout au niveau des membres inféreurs, et chez lequel cet état général ne peut être expliqué par aucune localisation sur un vissère important (cœur, poumon, intestin, rein, système nerveux), il y a lieu de penser à l'existence possible d'une staphylococcie. S'il existe une grosse rate, une diazò-feation positive, de la leucopénie avec formule d'Arneth, écarter le diagnostie de fièvre typholde (séro-réaction et hémocutture). Si'on trouve avec une rate grosse, de l'hyperleucocytose avec polynucléose et formule d'Arneth, diagnostic différentiel avec la fièvre des tranchées et la spirochétose icétro-hémoragique.

Numération des leucocytes du liquide céphalorachidien et ses résultats chez l'enfant (Milo CON-DAT, Arch, de médecine des Enfants, nº 1, janvier 1918).

On parle trop facilement de réaction méningée et on confoud sous ce nom des états blen distincts, en particuler l'encéphalite. Elle ne peut fêtre affirmée que s'il y a augmentation pathologique du nombre des leucocytes du liquide céphalo-realidien, et les termes de Jumphocytose légère, moyenue ou forte n'ont aueune signification si ou ne les complète par l'indication du chifire des éléments à la cellule de Nagcotte. «La numération est indispensable, surtout dans les faibles réactions, pour marquer le début de l'état phiblogique et en mesurer le degré. «

### Dragées Burna Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 par Jour) | NERVOSISME

#### Bromeine MONTAGU

(Bi-Bromure dé Codéine)

SIROP (0.95)
PILULES (0.01)

TOUX nerveus

AMPOULES (0.00) | SCIATIQUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

### Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# VICHY CÉLESTINS

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 

#### Conditions d'Abonnement

Abonnement d'un an : 12 fr. (France) ; 16 fr. (Étranger).

Abonnements de guerre. - Pendant la durée de la guerre nous recevons aussi des renouvellements ou des abonnements nouveaux à 12 numéros moyennant 3 fr. 50 pour la France.

La Rénovation des Villes d'Eaux Françaises

### BRIDES=LES=BAINS et SALINS=MOUTIERS

(Savoie)

Transformation complète des Stations Derniers perfectionnements du confort et de l'hygiène modernes

BRIDES-LES-BAINS

SALINS-MOUTIERS Maladies des femmes et des Anémies

Affections gastro-intestinales et du foie Diabète, Goutte, Obésité

Suites de blessures CURES COMBINÉES DES DEUX STATIONS

Renseignements: 12, Boulevard des Capucines, PARIS

### TRAITEMENT & SYPHI

par les injections Mercurielles intra-musculaires, indeleres, de VIGIER Imodorres, de VIGIER

Buile grise Figer à 60 fe; (Octa: 1988) Seringue spéciale
Berthélimp Vigier, stériliable. — H. est Celomet à
No cyr. per c., Hois en surfaind 8,0 ft par co., H. en
No cyr. per c., H. et en surfaind 8,0 ft par co., H. en
Ampoules hyperfoniques, saccharacées, indebores : 1° Bill
Bensaête de Hg. à, 0,6 et 0,6 cgr., par c.; El Bill
dure de Hg. à, 0,6 et 0,6 cgr., par c.;
Fhermais UIGIR, 12, beltered bons-flowelle, PABS

#### VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.) Hôtel Majestic. (Aletti, directeur.)

#### SI VOUS VOULEZ de bonnes conserves. plats cuisinés tout prêts et d'excellents vins vieux

en bouteilles de crus renommés, garantis d'authenticité, faites vos achats aux Établissements Saint-Michel.

L.-G. SOUBIRAN, à Bordeaux.

#### INSTITUT VACCINAL DE TOURS

Vaccin de génisse à haute virulence

En tubes pour 2 à 4, 20, 25 et 40 personnes (ces derniers en étain, vissés, s'ouvrant et se fermant à volonté), pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

PRODUITS DE RÉGIME

#### HEUDEBER CH.

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Léaumes décortiqués

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).

#### VOITURES LÉGÈRES

"LA GAZELLE"

4 cylindres, 7 HP. - Torpedos deux et trois places Livraison très rapide

G. TZAUT, Ingénieur-Constructeur 209 ter, Avenue de Neuilly, NEUILLY-SUR-SEINE



Thiosinnaminéthyliodide G6 S Az2H28I

TOUTES INDICATIONS DE L'IODE ET DE LA THIOSINNAMINE TABÈS, ARTERIO-SCLEROSE, Affections GANGLIONNAIRES. SCROFULE, etc. Listérature et Échantillons: A. COGNET & C", 43, Rue de Saintonge, PARIS



Ne crée pas d'accoulumance

Litterature et Echantillon sur demande,

LES ETABLISSEMENTS POULENC FRÈRES, 92, Rue Vieille-du Temple, PARIS.

# ANTALGOL Granule DALLOZ

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc.

Artério-Sclérose
Presclérose, Hypertension
Dyspepsie, Entérite
Néphro-Sclérose, Goutte
Saturnisme

# MINÉRALOGÈNE BOSSON

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS Littérature et Échantillons : VIAL, 4, Place de la Groix-Rousse, LYON

# IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Monsieur GALBRUN met gracieusement à la disposition des médecins-chejs des formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades ou blessés

LITTÉRATURE ET ECHANTILLONS: Laboratoire GALBRUN, 8 et 10, Rue du Petit-Muse, PARIS

No pas confondre l'iodalose, produit original, aosc les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrés international de Médecine de Paris 1909

### COLLOBIASES DAUSSE

MÉDICATION SULFO-HYDRARGYRIQUE

## SULFHYDRARGYRE DAUSSE

Contre la Syphilis et toutes les manifestations d'origine syphilitique

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires DAUSSE, 4, 6, 8, rue Aubriot, PARIS



SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHÔNE

Antipyrine
Pyramidon
Salicylés
Aspirine
Résorcine

Scurocaine (Novocaine des Usines du Rhône)

Kelene (Chlorure d'Ethyle pur)

Ether pour anesthésie

Chloroforme pour anesthésie.

SPECIMENS SUR DEMANDE

### REVUE DES REVUES (Sutte)

Étude sur les végétations adénoïdes des nourrissons, et plus particulièrement sur leurs causes (A.-B. Markan, Le Nourrisson, n° 2, mars 1917).

Les végétations adénoides sont fréquentes chez les nourrissons, Elles peuvent même exister à la naissance. Elles se développent le plus souvent avant six mois, plus particulièrement entre trois et six mois.

Avant deux ans, leur cause de beaucoup la plus commune est la syphilis congénitale. Cette cause intervient d'autant plus souvent que le sujet est plus jeune, en sorte que la constatation des végétations adénoïdes avant un an a une haute valeur pour le diagnostic de cette infection. Chez un enfant âgé de moins de trois mois, elle permet d'en affirmer l'existence presque sans restrictions-Après trois mois, la syphilis reste la causc la plus fréquente des végétations, mais elle n'est plus la seule; à côté d'elle, d'autres facteurs peuvent intervenir : la tuberculose, les troubles digestifs chroniques, les bronchopneumonies prolongées ou à rechutes rapprochées et nombreuses, mais pour les végétations développées avant un an, la syphilis reste la eause la plus commune et elle doit toujours être recherchée quand l'hyperplasie de l'amygdale pharyngée est reconnuc dans cette période de l'enfance

« Les causes des végétations adénoïdes sont les mêmes que celles que nous avons attribuées au rachitisme; ce sont toutes les infections ou intoxications chroniques survenant à une certaine période du développement. Cette communauté d'origine explique pourquoi les déformations ossenses du rachitisme et les végétations adénoïdes coexistent si souvent sur le même sujet et font partie du même syndrome. »

L'arsénobenzol en dilution minima (Technique de M. P. Ravaut) (M. FAVRE et MASSIA, Presse médicale, nº 22, 16 avril 1917).

MM. Favre et Massia en sont arrivés à user pour la dissolution de l'arséaobenzol nue quantité d'eau qui ne dépasse pas 2 centimètres cubes. Même lorsqu'il s'agit de doses élevées (6×5,90), «la solubilisation est toujours facile, complète et rapide». La tolérance des veines pour ces solutions concentrées est parfaite (3 150 observations).

L'intradermo-réaction du typhus exanthématique; son importance pronostique (DUMITRESCO-MANTE, Presse médicale, nº 6, 31 janv. 1918).

Dans les trois quarts des cas, l'intradermo-réaction à la tuberculine est négative pendant la période fébrile du typhus exantificantique. Tous les exantificantiques présentant, an cours de la période fébrile et de la déferves-cence, une réaction positive out guéri. «Les trois phénomènes i manque de réaction à l'adrénaime, manque d'arbes après la térébenthine, peuvent être différents au point de vue duméeanisme intime de leur production, mais démonstrent tous les trois un manque d'arbes qu'entieurs.



des Enfants

### MÉDECINE PRATIQUE

### UN HYPNAGOGUE RÉCENT : LE DIAL

C'est à Hayem que revient le mérite d'avoir distingué nettement les insomnies dyscrasiques et toxiques des insomnies nerveuses proprennent dites, ceutrales ou périphériques, sympathiques ou réflexes; l'insomnie liée à la douleur pouvant former la transition entre les deux groupes nosologiques.

Les agrypules d'origine infectieuse ou toxique relèvent des thérapeutiques spécifiques aux affections dont elles ne sont que des symptômes. Toutes les autres, qu'elles soient dues à la dépression nerveuse ou à l'épéthisme sensoriel, et même à la douleur (modérée), aux affections organiques de l'encéphale, aux émotions ou aux souteis, à l'aliémation mentale, à l'hystôrie — cette mauvaiss répartition du repos cérébral, d'après Soillier — sout actuellement traitées par toute une série de médicament, sommifères, dont l'influence, quelquefois heureuse, n'est pas toulours sans inconvénients.

Le meilleur hypnotique, en effet, n'est pas tant celui qui possède la plus évidente «vertu dormitive» : c'est bien plutôt ceini qui, après un sommell calme et reposant, ménage un réveil agréable et exempt de malaises; il doit aussi n'avoir aucune action nocive, ne pas entraîner l'accoutumance ou l'habitude invétérée, la manie d'v recourir. Ces qualités semblent bien appartenir au Dial (dially)malonylurée), hypnotique du groupe des uréides, qui agit à dose très faible (ow 1,0 à ow 2,0), et dont la désintégration totale dans Torganisme aboutit à deux proouits d'élimination parfaitement inofficsis, l'acide carbonique et l'urée. De tous les agents sommifères, le Dial est certainement celui qui es heurte le moins aux sidiosyncrasies individuelles, il ue détermine pas de troubles digestifs, ni de céphalée, ni d'hébétude; on n'a ismais sécandé issus viel de diadomanes.

Le Díal ue détermine rien d'analogue au véroualisme (cinq fois plus actif que le véronal, il s'administre d'anileurs à does beaucoup plus fable); du côté mental, rien à signaler nou plus de semblable à l'auxiété sulfonalique. Il n'a pas cette action destructive sur le sang des dérivés sulfonés; il n'affecte ni l'appareil circulatoire, n'i l'annareil disestif, il est léérement hyportenseur.

L'effet somnifère du Dial s'obtient en vingt minutes environ; il est préférable de ne l'absorber, au coucher, que deux leures, environ après le repas du soir; pris avec une infusion chaude de tilleul ou de primevère, il paraft plus vite absorbé et donne un résultat plus rapide et blus durable.

Le Dial est fabriqué par les Laboratoires Ciba, 1, place Morand à Lyon, qui en tiennent gracieusement des échantillons à la disposition du corps médical.

### PRODUITS PHYSIOLOGIQUES MONTCOURT TÉLÉPHONE 114 TÉLÉPHONE 114 49. Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS Extrait rénal Corps thyroide Poudre ovarienne Autres préparations Extrait de bile MONCOUR MONCOUR MONCOUR MONCOUR MONCOUR Myxœdème, Obésité Aménorrbée Extrait Insuffisance rénaie Colliques hépatiques Arrêt de Croissance de Muscle lisse Dysménorrhée Lithlase Albuminurie Fibromes Ménopause Extrait Ictère par rétention Néphrites, Urémie Neurasthénie féminin de Muscle strié dosés d 5 c/gr. Moelle osseuse En sphérulines En sphérulines En sphérulines En sphérulines dosées à 10 ctor. Myocardine dosées d. 15 etar. runnes dosées á 35 efgr. dosées à 20 ctai Poudre surrénale De 2 à 6 sphérulines Do 4 à 16 sphérulines De 1 à 4 bonbons par jour. De 1 à 6 sphérulines — De 1 à 3 sphérulines Thymus, etc., etc. par jour par jour. par jour.

# VITTEL

Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hópitaux de Paris. Elles ne se délibrent que sur prescription médicale

### GRANDE SOURCE

GOUTTE - GRAVELLE - DIABÈTE Régime des ARTHRITIOUES

### SOURCE SALÉE

constipation — congestion du foie Régime des HÉPATIQUES

### NOUVELLES

Nécrologie. — Le D' Paul Braine. — Mº® Achille Lesné, mère de M. le D' Edmond Lesné, médecin de Hôpôtal Teno. — Le D' Faul Rouge, ancien maire de Challes-les-Bains, chevalier de la Légion d'homeur, cerasé par un camion automobile à Toulon. — Le D' Lamarque (de Cauterets). — Le D' Fournot (de Vittel). — Le D' Payot (de Saint-Gervais). — Le médecin auxiliaire Lhuiller. fils de M. Le D' Paul Lhuiller (de Vittel).

Faculté de médecine de Paris. — Par arrêté du ministre de l'Instructiou publique et des beaux-arts en date du 4 juin 1918, la chaire de pathologie interne de la Faculté de médecine de l'université de Paris est déclarée vacante.

Un délai de cinquante jours, à partir de la publication du présent arrêté, est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

Académie de médecine — L'Académie à procédé à l'élection d'un membre titulaire dans la sectiou de pathologie médicale Au premier tour de scrutin, sur 52 suffrages exprimés, M. Fernand Bezançon est élu par 44 voix, contre 4 à M. Darier, 2 à M. Sergent et 1 à MM. Teausemme et Dooter.

Le Dr F. Bezancon, le nouvel élu de l'Académie de médecine, est l'un des plus jeunes professeurs de la Paculté de Paris. Né, en effet, le 23 février 1868 à Boulogne-sur-Seine, il vient d'être désigné pour occuper la chaire de bactériologie. Successivement interne des hôpitaux eu 1891, docteur en médecine eu 1895, médecin des hôpitaux en 1900, professeur agrégé en 1901, il est, depuis 1916, chargé du cours de bactériologie. Adjoint technique du directeur du service de santé du gouvernement militaire de Paris, le docteur F. Bezauçon est officier de la I,égion d'honneur. Il a mené de pair les recherches de laboratoire et les études cliniques, s'occupant principalement des maladies infectieuses et tout spécialement de la tuberculose, dont il a étudié avec fruit les germes, la microbiologie et l'évolution. Il a écrit un Précis de bactériologie climque, un important Trailé d'hématologie (en collaboration avec M. Labbé) et un Traité de l'examen des crachats (en collaboration avec I, de Iong),

Légion d'honneur. — Sont iuscrits au tableau spécial pour officier:

DELPTERRE (Casimir-Victor), médeciu-major de 1ºº cl.
à l'hôpital militaire régional Villemiu.

Pour chevalier:

Devaux (Félix-Albert), médecin-major de 2º classe (territorial) à une mission.

PREMON Maurice-Charles-Nicolas-Marie), indecim-major de 2º classe (active) an 69º rég. d'infanţerie: après s'être brilamont conduit sur l'Aisne, vient à nouveau de donner le plus bel exemple d'energie morale. Bien que rès malade, a continue i fusqu'à l'extrène limite de ses forces à assurer son service dans une région soumise à un bombardement incessant, ne quittant son poste que sur un order dement incessant, ne quittant son poste que sur un order formel de ses chefs, au bout de deux jours. Une citation.

Commission consultative supérieure du service de santé. — Sont nommés membres de cette commission : M. le médecin principal de 170 classe POZZI, professeur

M. le médecin principal de 1<sup>re</sup> classe Pozzi, professeur à la Faculté de médecine de Paris, vice-président de l'Académie de médecine;

M. le D' Pierre Marm, professeur de clinique des maladies nerveuses à la Faculté de médecine de Paris, médecin de l'hôpital de la Salpêtrière, membre de l'Académie de médecine:

M. le D' THIBIERGE, médeciu de l'hôpital Saint-Louis, vice-président de la Société de dermatologie (en remplacement de M. le professeur Gaucher);

M.le médecin inspecteur ROUGET, chargé de la directiou des services techniques et du personnel au sous-secrétariat d'Etat du service de santé, professeur à l'école d'application du Val-de-Grâce, ou son délégué (en remplacement de M. le médeciu inspecteur Simoulu);

M. le médecin priucipal de 2º classe Briand, médecin en chef de l'asile clinique de Sainte-Anne, membre du Conseil supérieur d'assistance publique et d'hygiène publique.

Citations à l'ordre de l'armée. — ROLLAND (Áuguste-François), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> clase au 1<sup>re</sup> bataillon de marche d'infauterie légère d'Arique; s'est porté, au cours d'un combat, sur la ligue de feu, pour faire le triage des blessés. Le leudemain, apprenant qu'à Gou mêtres en aunsi du front occupé il restait des blessés, pàriti avec six volontaires, à la tombée du jour, pour ramener ces blessés dans nos lieures.

LAFEUILIE (Paul-Louis), médecin principal de 2º classe, médecin divisiounaire: chef de service des plus distingués. Au cours des opérations de mai-juin 1917, a rémarquablement divigé les services d'évacuation de la division, dans



### NOUVELLES (Suite)

des conditions particulièrement difficiles. Le 27 mai 1917, intoxiqué au cours de violents bombardements par obus spéciaux, n'en a pas moins continué à assurer son service. Le ..., inloxiqué à nouveau, est resté à son poste, faisant toujours preuve de la plus grande activité et donnant ainsi le blus bel exemple de dévouement el de sang-froid.

DELORME (Antoine-Pierre-Ivan), médeein-major de 2º classe au 69º bataillon de chasseurs à pied : médecin dont la conscience professionnelle n'a d'égale que le courage avec lequel il exerce ses fonctions. A assuré le service médical de son bataillon dans les circonstances les plus périlleuses, s'avançant froidement au secours des blessés dans les zones les plus battues.

LACOMBE (Léon), médeein principal de 2º classe, chef de l'ambulance autochirurgicale française; arrivé à... avec une ambulance chirurgicale de campagne, a réussi à installer un hôpital au milicu des plus grandes difficultés. A assuré avec sa scule formation le scrvice sanitaire pendant les combals des ... et n'a pas cessé de donner l'exemple à son personnel, en pareourant lui-même le terrain sous le feu le plus intense.

MILLEQUANT (Jules), sous-aide-major au 233º rég. d'infanterie : n'a cessé, au cours de la cambarne, de faire preuve des scutiments les plus généroux et d'un courage qui provoquait l'admiration de tous. Est tombé mortellement blessé, le..., en assurant son service, avec sa crânerie habituelle, sous un violent bombardement,

BOUCHARD (Jean), médeein sous-aide-major au 3250 rég. d'infanterie. 6º bataillon : après avoir pansé de nombreux blessés sous un violent bombardement, a été blessé \* lui-même au cours de la nuit, en parcourant le champ de bataille à la rechérche des hommes tombés.

Faculté de médecine de Paris. - Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. - M. le professeur Gilbert. - Lecon samedi 15 juin, à 10 heures trois quarts : Sur le coma diabètique.

Avis. - A vendre : 1º installation hydrothérapique en culvre, 3 baignoires; appareil de massage sous l'eau : appareil pour douches ascendantes; tuya uterie; appareil générateur d'eau chaude ; réservoir.

2º Installation électrique. S'adresser à Paris médical.



## Tablettes de Catillon Ogr. 25 corps thyroids

bien toléré, actif et agréable. me, 2 à 8 contre Obesité, Goître, etc. conire Myxcedeme, 2 à 8 contre Obesite, FL. 3 fr. — PARIS, 3, Boul St-Martin

### SELLES FALIX ALCALINES RECONSTITUAL

SAINT-LÉGER ... ALICE Etablissement thermal puvert du 15 Juin au 30 Septembre

EAUX DE RÉGIME

Par EXCELLENCE des DYSPEPTIQUES RECONSTITUANTES des FAIBLES et des CONVALESCENTS

Fchantillons GRATILITS aux Docteurs C<sup>io</sup> de POUGUES, 15 & 17, Rue Auber, PARIS

PURGATIVE, DÉPURATIVE, ANTISEPTIQUE

## RÉGIMES

Par le D' Marcel LABBÉ Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, Médecin des Hòpitaux.

2º édition, 1917, 1 vol. in-8 de 584 pages avec 41 figures.

### Formulaire des Médications Nouvelles

Par le Dr H. GILLET

1018, 1 volume in 18 de 300 pages, eartonné.................. 4 fr.

### PRECIS DE COPROLOGIE CLINIQUE

Guide pratique pour l'examen des Fèces Par le D' R. GAULTIER Chef de Clinique à la Faculté de m

Préface du Professeur A. ROBIN

2º édition, 1914, 1 vol. in-8 de 500 pages avec 04 micro-photographies et 1 planche......

Ch. LOREAU

### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3his. RUE ABEL - PARIS

Tél. Bog. 41-85

### CHRONIQUE DES LIVRES

Atlas d'ophtalmoscopie de guerre, par le professeur Pélix Lagrange, directeur du Service central d'ophtalmologic de la 18º région. Texte français et anglais,

100 planches dont 20 en trichromie, Prix : 38 fr. 50 (Masson et Cle, édit, à Paris).

Il faut être reconnaissant au professeur LAGRANGE.

de Bordeaux, d'avoir publié un ouvrage de cette importance sur les lésions du fond de l'œil, dues aux traumatismes de guerre. Il y a plus qu'un simple atlas, dans ce beau volume. En effet, à côté des planches en noir et en conleurs au nombre d'une centaine, on trouve les observations cliniques et les descriptions ophtalmoscopiques correspondantes.

Dans une introduction générale, l'auteur décrit à grands traits les différentes catégories de lésions qu'on peut observer, avec tontes les particularités nouvelles et originales qu'une étude approfondie de plusieurs années lui a fait découvrir dans les yeux des blessés de guerre.

Pour la première fois, on trouve synthétisée d'une façon claire et précise l'action des projectiles de guerre sur les membranes profondes de l'œil. Cette action peut se résumer de la façon suivante :

1º Lésions d'ébranlement par choc gazeux, sans blessure ni contusion du globe. Ce sont les lésions dues à la commotion :

2º Lésions par choc direct, sans qu'il y ait en blessure à proprement parler;

3º Lorsque le projectile frappe le blessé au-dessus de l'arcade orbitaire, l'œil ne présente aucune lésion, scul le nerf optique est touché dans le canal optique et finit par s'atrophier;

4º Quand l'orbite est fracturée, il existe : a) une lésion d'ébranlement dans la région maculaire, et b) une lésion périphérique exactement en face de la fracture orbitaire, lésion de contact ;

5º Lorsque le projectile traverse l'orbite en passant derrière l'œil, le nerf optique est désinséré ;

6º La sixième catégorie de faits correspond aux lésions chorio-rétiuiennes de la région maculaire, dans les fractures du massif facial, par propagation des oudes vibratoires

Le lecteur trouvers, en outre, une étude clinique approfondie des hémorragies traumatiques des gaines du nerf optique, et la description ophtalmoscopique d'une affection nouvelle, la chorio-rétinite proliférante traumatique, différente d'aspect et d'évolution de la rétinite proliférante ordinaire et des déchirures chorio-rétiniennes Dr MAWAS. banales

La gangrène gazeuse, par André Chalieret Joseph CHALLER, 1917, 1 vol. in-8 de 386 pages avec 52 gravures dans le texte (F. Alcan, édit. à Paris).

La réapparition de la gangrène gazeuse comme complication fréquente des plaies de guerre a été l'une des surprises du début de cette guerre. Moins fréquente depuis que les plaies de guerre ont été mieux soignées, elle ne reste pas exceptionnelle et bien des travaux d'ordres étiologique, clinique, ou thérapeutique, ont été poursuivis à son sujet. Il faut savoir gré à MM. André et Joseph Chalier d'avoir profité de leur expérience personnelle pour en faire une étude complète. Ayant suivi de près 108 cas très nets de gangrène gazeuse, ils ont pu se faire une opinion très nette à son sujet et ce sont leurs conceptions qu'ils relatent, tout en y joignant un exposéfort documenté des opinions soutenues par d'autres. Leur livre, dans lequel ils ont intercalé leurs propres observations, est, en même temps qu'une revue critique, une œuvre très personnelle qu'on lira avec intérêt et profit, Couronné par l'Académie de médecine en 1917 (prix Barbier), il fait honneur à ses auteurs qui ont fait œuvre utile en montrant les formes multiples sous lesquelles se présente cette complication redoutable des plaies et en précisant comment on peut la diagnostiquer précocement et en assurer, dans un assez grand nombre de P. LEREBOULLET, cas, la prophylaxie et la guérison.

Dans tous les oas où vous ordonniez

ANTISEPTIQUE INTERNE PARFAIT .
COMPRIMES DOSÉS à Ogr. 50 (3 à 6 per jour)
ECHANTILIONS GRATUITS : 4, Faubt Poissonnière, PARIS

Émulsion MARCHAIS

De 3 à 6 cuil à café



Dose : 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir.

TRAITEMENT RATIONNEL

## CONSTIPAT

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

### VARIÉTÉS

### LE GARROT

Il faut que les chirurgiens se rendent compte qualification de guerre. peuvent être dangereux, non sculement le bistons la main, mais encore par leurs écrits,

Il s'est produit chez nous, depuis 1914, de telles can-, wir une pince solide. pagnes contre l'emploi du garrot qu'on est arrivé an résultat suivant : pour un nombre important de blessés que l'application d'un garrot pourrait seule sauver, de l'hémostase sera réalisée par la compression aumédecins des postes de secours n'osent plus prendre la responsabilité de cette application ; cette façon de faire a pour conséquence, dans des cas nombreux, la mort du blessé avant son arrivée au centre chirurgical.

Un autre effet de cette campagne, c'est que l'emploi du garrot, qui devrait être une opération réglée, jaite dans des conditions prévues, avec un matériel approprié, est jusqu'à présent laissé à l'improvisation, à l'initiative individuelle, ce qui est assez naturel, puisque officiellement on n'en parle guère que pour en déconseiller l'emploi.

Voici d'ailleurs comment s'exprime Sencert (in Plaies des vaisseaux, collection Horizon) : Ou'est-ce que le garrot? C'est la bande élastique avec pelote que renferme le sac du brancardier; nne serviette, un monchoir, la cravate du blessé, un cordon de soulier sont les objets le plus habituellement employés. Un morceau de bois, une pierre, une motte de terre glissés entre le lieu constricteur et la peau sont ordinairement employés pour transformer le simple lien en garrot. On ne peut qu'applaudir à l'ingéniosité de ceux qui, avec rien, savent créer une pelote compressive, un garrot de Mayor ou de Morel, s

Telle est en effet la conception actuelle du garrot chez nous. On nous permettra de ne pas applaudir, avec M. Sencert, à l'idée de cette motte de terre glissée sous un cordon de soulier! Toutes ces improvisatious sout éminemment dangereuses et souvent inefficaces. Il en est de même du garrot constitué par «n'importe quel lien appliqué par-dessus les vêtements et serré avec un tourniquet », ainsi que le manuel du brancardier le recommande.

Il ne fant pas craindre de dire qu'après plus de trois ans de guerre il est honteux que l'emploi du garrot chez nous ne soit pas réglé comme l'est la moindre opération de petite chirurgie; que les brancardiers, les postes de sceours, sinon tous les combattants, ne soient pas munis d'un matériel convenable permettant l'application d'un garrot daus les meilleures conditions possibles.

On a parlé dernièrement du garrot allemand, constitué par un gros tube de caoutchouc et unc agrafe en double U. Depuis, on a fait remarquer avec raison que ce garrot était utilisé chez nous avant la guerre. C'est parfaitement exact. Mais ce qui est regrettable, c'est que le Service de santé ne se soit pas occupé davantage, depuis la guerre, de la question - et ne lui ait pas donné nue solution pratique.

Un lien constitué par une cordcictte on un cordon de soulier coupe les tissus s'il est très serré; il peut assurément causer des lésions vasculaires on nerveuses définitives. Il n'en est pas de même du tube à drain de la grossenr du pouce que nous employons généralement, à la salle d'opération, pour faire l'hémostase préventive. Le garrot improvisé constitué par une servictte ou un mouchoir est généralement inefficace. Tons ces moyens de fortune sont donc strictement à rejeter. Je le répète, c'est presque une houte d'avoir encore à en parler après

🗘 garrot doit être appliqué directement sur la peau, en connaissance de cause, et constitué, comme à la salle a drain fixé par une agrafe

: Qm/ls sont les cas justiciables du garrot? - Mici la réponse de M. Jacob :

essus de la plaie, ou micux dans la plaic même, au moyen d'un pansement. A cette compression on devra, comme le conseille Sencert, ajouter la fermeture des lèvres outanées de la plaie avec des pinces toutes les fois que ce sera possible, de façon à transformer la plaie ouverte en plaie fermée. Quant au garrot, appareil dangereux s'il en fut, il ne sera utilisé que très rarement, lorsqu'un gros tronc est certainement lésé, o

M. Sencert (1) dit: e Le garrot coustitue un risque pour le membre et pour la vie ; on a signalé avec juste raison le garrot comme une des causes principales de l'éclosion de la gangrène gazeuse, aussi ne doit-ou l'appliquer qu'avec la plus extrême circouspection, et le réserver, je le répète, aux plaies larges saignant en jet, dans lesquelles il est évident qu'un gros tronc est lésé, «

L'application de ces principes donne des résultats désastreux. Les plaies larges des gros troncs ne laissent, en général, même pas le temps d'appliquer le garrot. Adopter ces vues, c'est donc renoncer en fait à l'emploi du garrot. C'est ce qui est arrivé effectivement, dans certaines unités, malheureusement pour nos blessés. J'ai signalé dans un rapport au médecin divisionnaire de la division, pour une période de quinze jours dans un secteur calme, six décès par hémorragic que l'emploi du garrot anrait pu éviter!

On meurt très bien d'hémorragie pour une plaie de la fémorale profonde, de la tibiale postérieure ou antérieure, de la radiale. J'ai vu deux décès, l'un par hémorragie de la radiale au poignet, l'autre de la tibiale antérieure au-dessus des malléoles, et ceci malgré le pansement compressif appliqué dans la plaie. L'évacuation avait duré quatre à cinq heures.

Nous connaissons tous maintenant les plaies sèches des gros vaisscaux, pour en avoir vu fréquemment. Nous savons quelle est leur anatomic pathologique et combien fragiles sont, en général, les causes de l'absence d'hémorragie. Cenx d'entre nous qui ont fait un voyage d'une heure on deux sur le brancard d'une auto sanitaire, savent aussi combien l'évacuation en automobile est traumatisante pour un membre blessé l Pendant cette danse du blessé sur son brancard, que de chances d'hémorragie pour ces plaies artérielles qu'un fragile caillot, un projectile, une élongation de l'artère oblitère. Je pourrais citer plusieurs cas de blessés qui, ne saignaut pas ou presque pas au poste de secours, ont fait leur hémorragie pendant le transport. Je viens d'en avoir un exemple tout récent. Mais voici un antre fait, intéressant parce qu'il y eut d'abord un garrot appliqué, puis enlevé sous l'influence des idées régnantes :

Un blessé avec fracture compliquée de cuisse est éva-

(1) Te ne citc que ces deux auteurs pour ne pas allonger inutilement cet article, mais il me serait très facile de douner d'autres extraits du niême genre.

### VARIÉTÉS (Suite)

cué du poste de secours avec un garrot, sur une ambulance divisionnaire de triage. Le médecur du triage, avant d'euvoyre ce blesse plan Ioin (à l'auto-chir), craignant d'itre bidant à causa de ca garrot, l'enlève et garde le blessé deux ou trois heures. Pendant ce temps le pausement est surveillé. Satisfait de ne constater aucun signe d'hémorragie, le médecht fait alors évacuer le blessé; décès en route par hémorragie.

Toutes ees morts sont d'autant plus tragiques, à mon avis, que ces blessés auraient pu être à peu près certainement sauvés par un garrot convenablement appliqué.

On insiste beaucoup sur ce fait que le garrot est une cause prédisposante de gaugrène gazense. J'en convicus; mais, si on vous amène un malade atteint de gaugrène gazense, vous pouvez encore espèrer le sauver, tandis que, quand on descend un cadavre de l'anto...?

D'ailleurs, si les absurdités du début de la guerre sont évitées, si le blessé est rapidement remis aux mains du chirurgien, le risque de gangrène gazense est minime.

Nons avons vu, en 1914, des blessés évacués jusqu'en Brétague avec un garrot! Naturellement, dans ec cus, la gangrêne est certaine ; mais actuellement on peut demander, sans que ce soit excessif, que tout blessé porteur de garrot soit sur la table d'opération trois heures nu plus après le premier pansement. Dans ces conditions, les dangers du garrot sont extrémement réalist et compensent très largement l'énorme risque de la mort par hémorragie pendant l'évacuation.

Que faut-il penser de cette méthode, préconisée par Jacob et Seucert, qui consiste, en cas d'hémorragie, à « fermer les lèvres de la plaie avec des pinces pour transtormer la plaie ouverte en plaie fermée »? Je crois que c'est une très mauvaise méthode dont l'emploi n'est aduissible que dans les régions où le garrot est inappié. coble, Je n'ai d'ailleurs jamais vu de blaessé evacués après un tel traitement; mais il arrive souvent que la blessaur celle-meur étails e les conditions de l'élématour recherché par les auteurs cités ci-dessus, comme moyen d'arrêter l'hémotragie.

Nous avons vu tous le mollet, la cuisse, la fesse e de

bois » et nous savons combien est grave le pronostie de ces hémorragies à l'intérieur du membre. J'ai vu notamment plusieurs blessés de euisse, dans ces conditions, mourir avant d'avoir pu subir une opération. Il se produit, dans ce cas, ce qu'on a appelé très justement un « garrot interne », qui n'est nullement moins dangerenx qu'un lien élastique appliqué à la racine du membre. Dans l'hématome, l'arrêt de la circulation est aussi complet. l'attrition des tissus beancoup plus considérable que dans le garrot normal, et en plus il y a, dans ce saug épanché qui remplit et infiltre tout le tissu cellulaire, un merveilleux bouillon de culture spécialement pour les anaérobies. A ce point de vue encore, il est bien évident qu'il n'v a aneun avantage à transformer la plaie ouverte en plaie fermée avant le traitement chirurgical. Dans le gros hématome de la cuisse, il s'élabore des toxines qui contribuent sans doute autant que l'hémorragie à la mort rapide du blessé,

En résumé, voici quelles sont nos conclusions ;

1º Le garrot est le senl moyen de sauver la vie d'un très grand nombre de blessés.

2º En conséquence, son emploi doit être prévu et réglé comme une opération chirurgicale.

3º Le matériel nécessaire (gros tabe à drain et agrafes) doit être fourni en quantité suffisante (infirmiers régimentaires et postes de secours) et non laissé à l'improvisation.

4º I.c blessé porteur de garrot devra être évacué aussi rapidement que possible et être opéré dans les trois heures qui suivent le premier pausement.

5º Enfin j'ajonterai, pour réagir contre ce qui a été écrit par de nombreux auteurs :

Les gros troncs artériels ne sont pas seuls susceptibles de causer la mort par hémorragie.

Il faut de plus penser aux plaies sécles des gros vaisseaux : alors, quand la situation anatomique de la plaie peut laire craindre une grave lision artireile et dans les fractures très communitives de cuisse et de jambe, l'emploi du garrot préventif est parfaitement justifié, à condition qu'il soit appliqué correctement.

Dr C. Bernard.

### ÉCHOS

Radiation des cadres des officiers de complément. -M. Jules Nadi, député, rappelle à M. le ministre de la Guerre qu'aux termes de la circulaire du 23. janvier 1918 et l'article 2 de la loi du 31 août 1878, les officiers de couplément des classes 1888, 1887 et plus anciennes devraient, dès maintenant, être ravés des eadres à moins de demande de leur part : qu'en fait, un officier de quarante-huit ans a intérêt à reprendre sa vie d'autrefois, ajoutant que, d'après la circulaire du 12 décembre 1917, nº 30985, les hommes des classes 1887, 1888, 1880, 1890, bien que restant à la disposition du ministre, sont considérés comme ayant accompli le temps de service exigé par la loi du recrutement, et demande : 1º s'il n'est pas logique d'appliquer l'article 2 de la loi du 31 août 1878, sauf pour les officiers de complément qui feraient une demande de maintieu en activité : 2º si, dans le cas où les besoins du service ne permettraient pas cerenvoi, il ne serait pas instede rechercher les moyens de compenser d'une façon quelconque cette obligation, constituant pour les officiers de comptément, parce que gradés, une aggravation notable de leurs charges militaires, ignorée d'ailleurs de la presque totalité, de l'opinion publique.

Réponse. — Les nécessités de l'encadrement en temps de guerre s'opposent à l'application intégrale de l'article 2 du décret du 31 noût 1878. Les demandes de miss hors cadres, adressées par des officiers de complétament de l'intérieur appartenant aux classes 1888 et plus anciennes, sont tontéols examinées avec bienveillance. Cette mesure est la seule qui soit compatible avec les nécessités miltaires actuelles. Quant aux officiers de complément qui appartiennent aux classes 1889 et plus jeunes, lu ne sanrait être question de les rayer des cadres, les hommes de troupe de ces classes ne d'étant pas libérés.

### LES NOUVEAUX PROFESSEURS DE LA FACULTÉ

### LE PROFESSEUR PAUL CARNOT

L'élection, par un vote unamime, de Paul Carmot à la chaire de thérapeutique de la Pacult de l'aria sera accuelllie dans tous les milieux médicaux avec un vif palairet les lecteurs de Poris médical seront certalneueurt parmi les premiers à applandir. Ils ont pu, depuis la fondation de ce journal, à laquelle il a pris une large part, apprécie son activité, son esprit original et chercheux, son zele pour tout ce qui touche à l'enselgueueur; ils comprenent ce qu'est et ce que sera le nouvean professeur.

Ja vie de P. Carnot a cité, depuis vințt-cinq aus, des mienx remplie. Interne des hôpitaux eu 1894, docteur ès sciences en 1896, docteur en médecine en 1898, il devenait peu après chef du laboratoire de thérapeutique en 1a pas cesse de l'être depuis. Médecin des hôpitaux et agrégé en 1903, spécialisé en thérapeutique en 1907, il a contifiule, d'accord avec le professeur dilbert puis avec le professeur Marfan, auquel il succède aujourd'hui, à régler cet euseignement si important, à organiser des exercices pratiques assurant le travail individuel des étudiants, à diriger les recherches des élèves travaillent au laboratoire. L'enségiement méthodique ainsi institué ne peut que se développer mieux encore sous son active impulsion.

Son œwve médicale, considérable et variée, porte tout à la fois la marque du biologiste, du clinicien et du thérapeute. Ses recherches anjourd'hui classiques sur l'histophysiologie cellulaire, la pigmentation, les greffes, les régederations et les réparations d'organes témoignent de ses qualités d'expérimentateur et d'histologiste. Son ingéniosité patiente et méthodique, qui s'y révée pleimment, se retrouve dans les travaux où il s'est appliqué à l'étude expérimentale de la sécrétion et des mouvements de l'estomac, du jeu du sphiucter pylorique, des mouvements de l'intestin, des réflexes nerveux d'origine digestive. Les notions nouvelles qu'il a misse en lumière ainsi ont comporté déjà nombre d'applications pratiques.

C'est de même à son habileté technique que l'on doit les principales recherches sur les pancréntites expérimentales, et si nous connaissons intex aujourd'hui certaines fonctions du pancréas et du fole, notamment les fonctions adipogénique et adipopexique de ce dernier organe, nous le devons à ses multiples investigations.

Dans les höpítaux, et notaument à Phôpital Tenon, il a pu appliquer ses qualités de clinicien sagace et chercheur à préciser bien des syndromes anntouno-cliniques et à stimuler l'esprit d'observation de ses dèves : entre beancoup d'autres, je puis rappeler iel ses d'intes sur l'obésité et surtout l'obésité toxique, sur le cancer en jante de l'attache mésentiérple, sur erchais syndromes hépato-pancréatiques ou hépato-spléniques, sur les syndromes d'hyperorchidic.

En poursuivant ses recherches physiologiques ou cliniques, P. Caruot n'a jamais perdu de vue que la médecine est avant tout l'art de guérir. Aussi son œuvre thérapeutique est-elle des plus importante. C'est ainsi que la médication hémostatique lui est redevable de l'emploi de la gélatine ; que, grâce à lui, le chlorure de calcium, l'adrénaline, le sérum de cheval sont aujourd'hui mieux comms et mieux employés. 11 a fait connaître les qualités hémopoiétiques de certains sérums activés par saignées successives, et l'emploi s'en est généralisé. Il a précisé le mode de préparation et les effets thérapentiques des extraits d'organes, et son livre sur l'opothérapie est l'exposé le plus complet que nous possédions sur ce sujet. Soucieux d'associer toujours l'étude expérimentale à l'observation clinique, il a ponrsuivi au laboratoire et à l'hopital l'étude de nombre de médicaments, et notamment de médicaments digestifs, dont il a fixé le mécanisme d'action. Il s'est efforcé de donner à certaines méthodes physiothérapiques, et particulièrement à la gymnastique viscérale, une base scientifique réelle dans une série d'ingénieuses recherches. Enfin, n'oubliant pas le rôle du livre, il a dans une série de publications didactiques, et notamment dans la Bibliothèque de thérapeutique dont il a assumé la direction avec le professeur Gilbert, contribué à faire connaître l'admirable effort réalisé, en ces dernières années, par la thérapeutique contemporaine.

unerapeutuque contemporame.
Dans cette couvre si variée comme dans son eusséguement, P. Carnot moutre que s'il a, grâce à sa forte éducation sécnifique, «l'espiri de géométries défail par
Pascal, Il est également doté de l'espiri de finesse » si
nécessaire au médent et au thérapeute. Maître aimé des
étudiants, leur domant voloutiers son temps à l'hôpital
ou à la Faculté, sachant inspirer à ses élèves le goid de
l'observation anatomo-chique et des recherches expérimentales, Il arrive à la chaire de thérapeutique à un moment ob son effort sera particulièrement tuttle. Mienx
qu'aucun antre, il saura neuer de pair l'enségiement professéonnel et la recherche scientifique et contribuer au devetoppement et à la réputation de la médecien française.

PIERRE LEREBOULLET.

Par décret en date du 24 mai 1918, rendu sur le rapport du ministre de l'Instruction publique et des beauxarts :

M. Bezançon, agrégé des Facultés de médecine, chargé d'un cours de bactériologie à la Faculté de médecine de l'université de Paris, est nommé professeur de bactériologie à ladite faculté (chaire nouvelle).

Par décrets en date du 7 juin 1918, rendus sur le rapport du ministre de l'Instruction publique et des beauxarts

M. Carnot, agrégé des Facultés de médecine, est nommé professeur de thérapeutique à la Paculté de médecine de l'université de Paris (chaire vacante par suite du transfert de M. Marfan dans la chaire d'hygiène et elinique de la première enfance).

M. Dupré, agrégé des Facultés de médecine, est nommé professeur de clinique de pathologie mentale et des maladies de l'encéphale à la Faculté de médecine de l'université de Paris (chaire vacante par suite du décès de M. Gilbert Ballet).

Nous consacrerons dans un prochain numéro un article à M. le Dr Bezançon et un à M. le Dr Dupré.

### NOUVELLES

Nécrologie. - Le Dr Auguste-Henri Delineau, chevalier de la Légion d'honneur. -- Le Dr Barby, aide-major de 1º classe, tombé an champ d'honneur. — Le Dr Bossert (de Saint-Vit). — Le D' Pierre Bournet, externe des hôpitaux de Lyou, aide-major, décoré de la Croix de guerre, tombé au champ d'honneur. -- Le Dr Hervé Rossinés, aide-major. - Le Dr Emile Forissier, décédé à Saint-Eticmie, --- Le Dr Rigabert, décédé à Port d'Entrevaux. --Le Dr Fernand Digeon, décédé à Carcassonne, à l'âge de quatre-vingt-onze aus. — Le D' Delclaux (d'Aubin, Avcyron). — Le Dr Vigné, décédé à Saint-Etienne à l'âge de trente deux aus. --- Le D' Alphonse Pomès, décédé à Buenos-Ayres à l'âge de quarante aus. --- Le Dr Didion, chevalier de la Légion d'honneur, vice-président du conseil général de la Meuse. - Muic Roche, mère de madame Venve Mosny.

Assassinat du professeur Pozzi. — Le nommé Maurice Machu, commis à la sous-direction des contributions indirectes de Saint-Omer, a trié trois coups de revolver sur le professeur Pozzi, âgc de soixante-donze ans, membre de l'Académie de médecine, à son domicile, 47, avenue d'Une.

Le professeur Pozzi a reçu une balle au ventre, une autre au bras ganche et la troisième à la hanche. Transporté à l'ambulance de l'hôtel Astoria, il a succombé à ses blessures.

Le meurtrier s'est suicidé en se tirant une balle de revolver dans la tempe.

Légion d'honneur. — Sont inscrits au tableau spécial pour chevalier :

DRIBNYRE (Albert-Parfait-Pierre), médechi-unijor de classe (territorial) à un ceutre hospitalier: chémpelen aussi remarquable par son habitelé professionnelle que par sa valeur movale, s'est constamment imposé à l'admiration générale par son devoueneut, son endurance et son courage, accomplissant son devoir avec un beau sang-proid sons les plus violents bouhardments. Une étation.

Caussel (Henri-Charles-Gaston), pharmacicu-major de elassee (réserve) à un groupe de brancardiers divisionnaires: pharmacien d'une grande bravoure, qui a fait preux constamment, dans l'accomplissement de sa mission particulire toujours périlleuse, d'un dévouement et au mépris du danger/an-dessus de tout doge. A été gritvement, blessé en premitre lique. Une citation.

La santé publique et les séjours dans les caves et et ahris souterrains...—La Sociét de médecine publique et de génie sanitaire, après exanten des répercussions que peuvent avoir sur la santé publique les stations que la population parisieme serait appelée à faire dans les caves et autres abris souterrains, a dimi se conclusions suivantes, au sujet des mesures d'Anygène et de sécurité qui seraient suscentibles de réduire au minimum ces inconvénients :

I TYGERNR, — A. Considérant en premier lieu que le séjour de nombreuses personnes dans des locaux non aménagés pour l'habitation entraîne rapidement la viciation de l'air, par l'accumulation de l'acide carbonique et des toxines respiratoires;

Considérant que, bieu que la fermeture totale des sonpiraux puisse présenter certains avantages, surtout si les caves communiquaient entre elles, cu vue d'assurer une aération suffisante, l'expérience faite dans d'autres villes hombardes, comune Reims et Nancy, a montré que l'ouverture des sompiraux n'avait jusqu'ici présenté aucun inconvénient soécial;

S'appuyaut sur ces faits, la Société de médecine publique et de génie sanitaire estime : 1º Qu'il y a lieu de prescrire le percement, dans les maçonneries récemment établies, d'ouvertures suffisantes pour permettre l'arrivée de l'air;

2º D'assurer dans les grands abris publice une aération efficace :

3º De teuir compte, pour l'évaluation du uombre de personnes à admettre, non seulement de la surface qu'elles sont susceptibles d'occuper, mais du cube d'air qui leur est nécessaire, soit, en tenant compte des conditious spéciales: a utéries eubes au minimum.

4º De prescrire la ventilation aussi intense que possible des abris, après chaque alerte, par l'ouverture en grand des portes d'accès.

P. Considérant qu'il convient de ue pas ouvrir au public des caves qui peuvent être contaminées par des matières fécales;

Considérant que le vossinage des fosses d'aisances peut présenter des dangers; que, lors de l'enlèvement des tinettes filtrantes, des matières sont, le plus souvent, répandues sur le sol et peuvent donner lieu à des contanuntiors :

Le S ciété estime :

Qu'il y a lieu de supprimer, autant que possible, les abris dans les immeubles ayant encore des fosses ou des tirettes mobiles.

C. Considérant que, dans les agglomérations de personnes de toutes provenances qui se rémissent dans les abris, des contaminations directes peuvent se produire du fait des malades atteints de maladies transmissibles, ou des porteurs sains de germes pathogènes;

Que la contamination des locaux à lougue échéauce peut en résulter;

La Société émet l'avis :

1º Qu'il est nécessaire d'assurer un nettoyage efficace et une désinfection périodique des locaux dépendant des Administrations, par les soins de celles-ci;

2º D'aviser aux moyens d'assurer les mêmes mesures prophylactiques daus les locaux partieuliers désignés comme abris;

3º Que le lait de chaux paraît le procédé le plus facilement réalisable pour obtenir cette désinfection et assainir l'atmosphère;

4º Que les malades atteints de maladies contagieuses devront être isolés autant que possible des autres personnes qui sont réfugiées dans les abris.

D. Considérant l'augmentation de mortalité et de nuorbidité par les maladies des organes de la respiration et l'influence nocive des descentes de la population dans des caves froides;

I,a Société estime qu'il y a lieu :

De donner l'alerte aussi rapidement que possible afin que chacun ait le temps de se vétir complètement saus précipitation et de se prémunir contre les chaugements de température et le froid humide des caves.

II. SÉCURITÉ. — Considérant la gravité des conséquences que peut avoir l'inflammation des conduites de gaz des immeubles, ou l'invasion du gaz dans les caves en cas de rupture de ces conduites;

Considérant que le seul moyen d'empêcher ces accidents graves serait de fermer les branchements des maisons;

Que les dangers résultant des robinets laissés ouverts dans les appartements pourront être évités ;

La Société de médecine publique et de génie sanitaire attire l'attention des pouvoirs publics sur les moyens les plus efficaces de parer aux inconvénients et accidents qui penvent eu résulter.

### VARIÉTÉS

### UN HOMMAGE AU CORPS MÉDICAL

La presse polítique et les journaux d'information s'intéressent d'ordinaire si peu (ou si mal) au corps médical qu'il est agréable de lite l'article suivant, publié par l'Etdair de l'Est du vendredi 24 mai 1918. C'est un hommage spontané rendu à notre corporation par le rédacteuren chef d'un journal nancéien, l'un de ceux qui continuent leur labeur malgré le péril et dont la belie teune est au-dessus de tous les éloges. En demandant à Paris médical de reproduire cet article, je fais sans doute plaisir aux médecins, mais c'est en outre une occasion de saluer comme lis le méritent les journalistes des villes bombardées et de les remercier de leurs exemples d'endurance et de dévouement.

M. PERRIN (de Nancy).

### C'est si simple avec un certificat du Docteur !

Deux belles dames en grande tollette, collier de perles autour du cou, poitrine débordant du corsage décolleté, un gentleman en smoking autour d'une table, et un maître d'hôtel en habit noir apportant triomphalement une poularde traffée. Tel est le dessin que saumontent les mots: « Jours sans viande» et au-dessous duquel s'étale cette légende; « C'est si simple avec un certificat du docteur! »

Elt c'est si simple aussi, par la fantaisie de son crayou et l'unvention d'une ligne d'écriture, de faire pendre les autres. Car cette fois, ce n'est pas sa propre vie que l'épigraphiste de cette gravure moralisatrice met en danger par une ligne de son style, c'est la considération de toute une corporation. Qu'en penserout les docteurs en médechie auxquels l'îtat français, par l'organe de ses facultés, uniques distributrices du diplôme, a délivré un certificat tout à la fois de sécènge médicale et de problét professionnelle?

Je le sais, depuis Molère et sans doute même auparavant, il est de mode de tourner en ridicule les morticoles. Tout de même les plaisanteries de notreogrand comique ne visaient que les côtés fables de ses victimes. Et très probablement notre dessinateur n'a en vue, lui aussi, que certaines individualités dont la complaisance dépasserait les limites permises. Da existe-t-l de ce geure dans le corps médical parisien? Peut-être serait-il diffiélie de le prouver?

Mais lors même qu'il y aurait des coupables, on ne saurait trop regretter la facilité avec laquelle une critique, sous forme de plaisanterie, excite les esprits simples à une généralisation trop facile et trop tentante. Pour beaucoup de ceux qui aurout vu le dessin en question, il en résultera, on n'en salem douter, la conviction que tous les riches se gobergent, aux jours sans viande, et que tous les médéchis se font leurs complices. Voulue on non, cette conclusion est celle qui, pour tout esprit simpliste, ressort de cette facétie.

Il faut bien voir que, sans avoir l'air d'y toucher, on excite ainsi à la lutte de classes, par cette culture de préjugés trop répandus. Parce que de nouveaux riches font ostentation de leur argent, de leur luxe et des privilèges qu'ils se procurent par cet esprit de camaraderie, stignatisé l'autre jour par le lieutenant Morriet, on con fond, dans les mêmes reproches, tous ceux qui ont de la fortune.

On oublic de faire voir, à côté et en opposition, tous ceux à qui leur aisauce permet des largesses en faveur des moins partagés et dont beaucoup consacrent temps, argent et personnes au soulagement de misères trop non-breuses. Ceux-ci, on ne les voit pas, ils ne cherchent pas à faire parler d'eux; ils savent que leur main gauche doit ignorer le bien que fait leur main droite. Tous leurs bientists passent imaperçus et inconuus, simon de ceux-là mêmes qui en sont Pobjet. On ne dit rien nou plus des médectins qui, dans les hopitaux ou dans les taudis des malades pauvres, usent leur sécnec, leur dévouement, quelquefois leur santé, souvent leur charité à les soigner, les suérir et les sauver.

Et taulis qu'on fait étalage des stupitles dépenses des mauvais riches, on néglige complétement de blâuer les prodigalités plus terre à terre, moins tapageuses, mais non moins néfastes des eurichis de l'usine, de ceux dout les gros saloires quotidiens sont dissipés en quotidiennes on hébdomadaires ripailles. Celles-ci ne sont relevées par aucune dégance. Leur grossièreté ne fait qu'ajouter à leur hideur. Elles méritent antant le blâme, elles sont aussi muisibles et coupales que celles dont sont témoius les établissements les plus huppés de la capitale.

Mais tout cela ne constitue que des fautes individuelles, dignes, sans aucum donte, des regrets et des reproches des gentisensés. Il convient donc de leur laisser ce caractère et de ne pas en faire le type du geure de vie de toute une classe. De même con ne saurait admettre que le déscrédit fût jeté, en une sentence diffamatoire de quelques mots, sur toute une corporation honorable.

Distraire, amuser et faire rire, c'est ame qualité précieuse. S'il convient d'en user avec malice, il ne faut y mettre aucune malignité. Flageller défauts et vices est un droit, mais il faut ne le pratiquer qu'à l'usage strict de ceux dont l'indignité est notoire.

PAUL SORDOILLET.

### NÉCROLOGIE

### LE PROFESSEUR SAMUEL POZZI (1846-1918)

Après Guinard, Pozzi III semble vraiment que la fatalité s'acharne sur les meilleurs d'entre les chirurgiens et, par me ironie singulère, la vengeance des clients persécutéss s'exerce précisément sur les opérateurs qui se penchaient le plus volontiers sur la douleur lumaine et cherchaient avec le plus d'affablitét à la soulager.

Le mereredi 12 juin, quand nous voyious cutter à quatre heures à la Société de chirurgie, la vareuse ornée de la plaque de grand officier, les jambes prises dans des bottes molles, cet élégant médecin principal, impecable dans sa teuue, resté toujours jeume magré ses soisante-douze ams presque sonnés, nous ne nous doutions guère que, vingt quatre heures plus tard, il sernis assassiné par um fou dans son cabinet de travail.

Une bonne fée semblait avoir présidé à la destinée du professeur Pozzi; la nature l'avaît comblé de tous ses dons. Beauté s'éduisante, intelligence vive, succès d'homme du monde et de chirurgien, richesse, homeuns, il avait tout récolté saus avoir en le temps de le désirer.

« Il avait été aussi beau que pent l'ête un homme jeune ou d'âge mûr, et il était demeuré charmant par la grâce de son allure, par la vivacité à peine altérée de son esprit, par la richesse vraiment admirable desa mémoire, par la diversité de sa enlure, par le souci de plaire qui ne le quittait point » (Horace Bianchon).

D'me affabilité exquise, peut-être un peu prodigue de son « cher ami «, il fut foncièrement bon, dévoué à ses malades de l'hôpital comme de la ville, charitable aux malhenreux de son service.

.\*.

Né à Bergerac le 3 octobre 1846, Samuel Pozzi franchit alliègrement et saus heurts les divers degrés qui conduisent à l'agrégation et au service chirurgical des höpitaux. Élève de Paul Brora, il s'était, après des travaux d'anthropologie et d'anatomie comparée, spécialisé dans la geurécologie.

Il avait créé dès 1886 à Lourcine-Pascal — ce n'était pas encore l'hôpital Broca — un centre de pràtique et d'enseignement synécologiques à une leure où la Paculté de médecine ne possédait point de chaire de cette spécia-

11 condensa dans un gros Traité de gynécologie clinique et opératoire toutes les données de la science gynécologique fondues an creuset de son expérience personnelle.

Aussi, lorsque la Ville de Paris fit, en 1900, les frais d'une claire de gynécologie à la Pacult, Pozzi fut-il choisi immédiatement pour l'occuper; il était vraiment the right man in the right place. Il put y donner un excellent enseignement, avec une activité qui ne se démentait jamais; il y attira tous les chirurgieus du monde out passaient par Paris.

Artiste délicat, il avait su choisir des peintres de talent pour décorer les murs de son service hospitalier et procurer à ses malades la joie de belles œuvres d'art à con-

Le souci du bean ne le quittait point; il le suivit jusque dans son œnvre scientifique, où on le voit se manifester par des opérations plastiques ingénieuses, par la suture intradermique, par les incisions abdominales courtes, etc.

Membre de la Société de chirurgie, membre de l'Academbre de mêdecine, il a pris la plus grande part à la fondation de ce Congrès annuel de chirurgie qui devra, plus que jamais après la guerre, porter au dehors la renoumée de la chirurgie française. Il était vice-président de l'Académie de médecine, et l'Académie des Sciences allait prochaiuement ui ouvrir ses portes.

procaniamement un ouvrir ses portes.

L'activité scientifique de Pozzi a été considérable; elle s'est exercée sur une foule de sujets d'anatomie et de chirurgie, mais c'est dans la gynécologie que le professeur Pozzi a marqué le plus fortement son empreinte. Son livre constitue, comme l'a fort bien dit son élève Dartigues, une véritable Renaissance de la gynécologie française; il eut un énorme succès en Prance et à l'étranger; il fut traduit dans phissieurs laugues. Pozzi fonda plus tard, avec son assistant Jayle, la Reeue de gynécologie et de chirurgie abdominat.

Depuis une quinzaine d'années, l'intelligence éprise de nouveauté du professeur Deuz's étatia possionée pour les travans de Carrel. A la tribune de la Société de chirugie, à celle de l'Académie de médecine, il ne se lassait point d'exposer les recherches expérimentales de notre compatriote à l'Institut Rockefeller, il en pressentait les magnifiques résultats, Pendant cette guerre, la propagea partont, avec la foi d'un apôtre, les avantages de la "méthode «Carrel de traitement des plaies."

Patriote fervent, il avait été engagé volontaire en 1870; il voulnt payer de sa personne pendant cette guerre et l'hôpital du Panthéon trouva en lui un de ses chirurgiens militaires les plus actifs, les plus ardents au travail.

Conseiller général de la Dordogne, fl en avait été le sénateur pendant quelques aumées et, à ce propos, è le puis me dispenser de rappeler nue auecdote assez amusante contée par le peintre Clairin. Lorsque Pozzi, qui présidait le diher des sphénopognes (nu diner de canarrades ainsi appelés parce qu'ils portaient la barbe en pointe), fut nommé sénateur un peu avant l'année 1899, il requit à Périgueux une dépêche conque à peu près en ces termes : « Bravo, ne t'endors pas. Les sphénopogones te surveillent. »

Le président de la République d'alors, qui devait mourir un pen plus tard dans son tabinet de travail (mais non pas sous les comps d'un assussini, entromasissance du télégramme et fronça le sourcii. Il s'ouvrit de son inquiétude à son anni Clairin et lui dit; s'Quelle est doue cette société sercète dont l'ozzi fait partie et qui me semble animée à son égard de sinquillers sentíments? »

Clairin n'eut pas de peine à rassurer le président, qui rit de bon cœur.

48

Le professeur Pozzi est mort courageusement, comme meurent tons les médecins, et quand la profonde émotion suscitée par sa fin dramatique sera dissipée, le souvenir de Pozzi restera celui d'un homme de belle intelligence et de grand cœur.

Albert Moucher,

### LES NOUVEAUX PROFESSEURS DE LA FACULTÉ

### LE PROFESSEUR ERNEST DUPRÉ

La désignation d'Ernest Dupré pour la chaire de psychiatrie par un vote unanime de la Faculté de médecine n'a surpris aneum de ceux qui connaissent sa carrière scientifique, ses dons d'enseignement et la place qu'il occupe depuis vingt ans dans la psychiatrie et dans la vie médio-légad de notre pays.

No à Marseille en 1862, Brinest Dupré était interne des hópitaux de Paris en 1887, docteur en médecine en 1891, professeur agrégé en 1898, médecin des hópitaux en 1899, puis successivement expert près les tribunaux, médecin en ché de l'infirmetris spéciale de la préfecture de police, et plus récemment médecin en ché de l'asile clinique (Sainte-Aune, 1916), membre de l'Académie de médecine en 1918. Le nouveau professeur est officier de la Légion d'homeur d'epuis 1914.

Il a pris la plus large part à l'enseignement de la psychiatrie et de la médecine légale à l'arlis par ses nombrenses conférences tant à la Faculté de médecine qu'4 l'infirmerie spéciale de la préfecture de police, un Palais de justice, à la Faculté de droit.

Hrnest Dupré a cu l'avantage înappréciable de ne pas nouré dés pécialité trop hátivement d'ann la psychiatrie et d'avoir été d'abord un médecin au sens large du mot, l'avoir été d'abord un médecin au sens large du mot, l'avoir été d'abord un médecin au sens large du mot, cette base solide, il a vu la psychiatrie de plus haut, il en a étudié les problèmes en pathologiste, en biologiste, aidé par une faculté d'observation d'une acuité saississante.

Ses premières œuvres furent donc des travaux de médecine générale portant sur les Infections biliaires, les Infections salivaires, l'Hérédo-syphilis, l'Aphasic urémique, la Sélérodermie, l'Infantilisme dégénératif, etc.'

Nous lui devons en outre une série de travaux appartenant plus spécialement à la neurologie, etse le méningisme analogue au péritonisme de Gubler, conception illustrée par des faits intéreasents de méningisme lystérique, de méningisme réflexe, toxique... des observations et publications sur les affections de la meolle, la méningomyélite tuberculeuse, la pachynkingite hémorragique, la paraplégie pottique, les arthropalites tabétiques, la claudication intermittente de la moelle.

Son travail sur la Débitité et la déséquilibration motrice a particulièrement retem l'attention; il en a donné nu exposé général dans ce journal même en 1915, montrant, en regard de la débitité mentale, ce qu'est la débitité motrice avec tontes ses manifestations, modifications des réflexes, syncinésie, ntaladresse constitutionnelle, paratonic avec insuffisance du pouvoir d'hiabitition volontiare, catalepsie, tremblement, chorée, justabilité, spause, ties...

Ha psychiatrie, Ernest Dupré a imprimé sa marque personnelle à plusirurs chapitres pamil les plus importants. Citous au moins ses recherches et observations sur la publologie des instincts, les perversions instinctress, leurs causes, leurs associations, leur rôle daus la délinquance, la criminalité, leur importance médicólgale; il a dècrit daus la pathologie de l'imagination la mythomanie, terme et conception devenus classiques, ainsi que plusieurs perturbations de l'imagination, les delires d'imagination à éclipse, les défires d'imagination chronique, les états de réverie, les délires imaginatifs aigus et subaigus. Rappelons ses publications connues sur le Puérilisme, régression de la mentalité au stade de l'enfance, le Maternisme, régression de la mentalité au stade de la maternité.

Une contribution a été apportée par lui à l'étude de l'émotivité; il a bien mis en lumière la constitution émotive congénitale et acquise, ainsi que les rapports en psycho-pathologie de l'émotivité et de l'imagination.

Dans le chapitre de la sensibilité il faut retenir son travail sur les cénesthopathies, sur ces manifestations d'un déséquibler particulier de la sensibilité commune étudiées dans leur autonomie et dans leurs rapports avec les idées délimites d'hypocomdrie, de possession, de zoopathie interne. Dans le domaine de la médechie légale, dans celui de la criminlogie, me série de rapports aux des affaires retentissantes ont fait comaître Ernest Dupré du grand public; ces rapports, récigée avec le seus clinique le plus a visé et l'analyse la plus minutieuse de la symptomatologie, constituent des modèles. Rappelous seulement celui de l'affaire Solcilland et celui de l'affaire Ulton.

Cette brève énumération montre la puissance d'activité, la capacité de travail du nonveau professeur; le labeur qu'il a donné est grand; celui qui hir reste à fourair dans ses nouvelles fonctions ne l'est pas moins. La psychitarte, malgré bieu des publications, béin des vies de travail de grands cliniciens, de grands observateurs, s'offre à nons avec bieu des douanies inexplores, incultes, faute de procèlés de recherches, faute de méthodes.

Dans cette branche, autant et souvent plus que dans beaucoup d'autres, le jeu des mots, l'éclat des néologisines tient lien de faits précis, les bases anatomiques, les expériences physiologiques, les constatations anatomopathologiques, les procédés de mesure font fréquemment défaut.

Le nouveau professeur, aidé de jeunes collaborateurs, saura travuer des voies nouvelles, crèce, à côté des méthodes d'observation, les moyens d'investigation qui nous manquent. Ainsi des richesses sortiront pour la science de ce domaine aux ressources mervellienses et multiples qu'est la clinique de la Faculté à l'assile Sainte-Anne.

### LE PROFESSEUR FERNAND BEZANCON

La création d'une chaire de bactériologie à la Paculde de Paris s'imposait; son casséguement, longtemps ratiaché à celni de la pathologie expérimentale ou de l'anatonie pathologique, devait devenir autonome, être organisé méthodiquement, ainsi que l'esige l'importance primordiale de la bactériologie dans la médecine moderne. La nomination de Fermand Bezançon à cette chaire nouvelle n'étomera aucum de ceux qui avent avec que Rèle, quel entrain et quel success li assure depuis bien des aumées l'enseignement dont il vient d'être officiellement charcé.

Né le 23 février 1808, Fernand Rezançon a eu une heureuse et rapide carrière. Interne des hôpitaux eu 1891, docteur en 1895, il commença dés ce moment à enseiguer la-bactériologie au laboratoire de son maître le professeur Cornil, Médecin des hôpitaux en 1900, agrécé en 1901.

### LES NOUVEAUX PROFESSEURS DE LA FACULTÉ (Suite)

Il n'a pas cessé de poursuivre au laboratoire et à l'hôpfall diportantes recherches et il a dû à son constant et l'écond labeur d'être, à quelques jours d'intervalle, du membre de l'Académie de médecine et nommé professeur à la Faculté.

Son œuvre est tout à la fois celle d'un bactériologiste sir de sa technique et d'un clinicien rompu à la pratique médicale qu'il a de bonne heure appris à aimer au foyer paternel.

Les recherches qu'il a poursuivies avec le professeur P. Widal sur les infections à streptocoques, celles qu'il a menées à bien avec le regretté V. Griffon sur les infections à pneumocoques sont restées classiques. Les milieux qu'il a préconisée avec ce dernier, et notamment le sang gélosé, sont devenus d'usage courant. Le rôle du Micro-accus catarhaits dans le développement de certaines épidémies de grippe a été de su part l'objet d'études suggestives. Dans tous ces travaux apparait son désir de faire œuvre de méderin autant que de bactériologiste, désir qui se reflète également dans son Précis de bactériologis. dont le rapide succès attest la valeur

Amatomo-pathologiste, il a fait une étude remarquée de la rate dans les maladies infectieuses et surtout il a, avec Marcel Labbé, minutieusement étudié le ganglion lymphaltique et ser réactions au cours des diverses infections expérimentales. Il a de même entrepris toute une série de travaux d'hématologie, sur l'éosmophilie notamment, et le grand Traité d'hématologie qu'il a publié avec Marcel Labbé réunit, pour la première fois, tous les documents concernant l'étude du sang.

Mais c'est la tuberculose sous tous ses aspects qui, depuis vingt ans, retient suntout son attention. La recherche des divers milienx propres à la culture du bacille, l'étude de son acido-résistance et sa différenciation d'avec les autres bacilles acido-résistants, celle de la réinfection tuberculeuse expérimentale et de l'allergié pulmonaire consécutive, la discussion des meilleures méthodes de laboratoire applicables au diagnostic pratique de la tuberculose et notamment à l'étude des erachats, sont autant de chapitres de l'histoire de la tubereulose dans lesquels il a pu mettre en lumière des notions nouvelles, dont l'utilité pratique a été démontrée; son Traité de l'examen des crachats, écrit avec S.-I. de Jong, a rendu et rendra de grands services. S'attachant avec passion à l'étude clinique de la tuberculose, il a, l'un des premiers, discuté avec force la valeur de la diminution du murmure vésiculaire aux sommets et des signes physiques dits de début de la tuberculose pulmonaire, et les justes réserves qu'il a faites alors sont aujourd'hui plus que jamais d'actualité ; il a bien mis en lumière la fréquence des tuberculoses latentes et des tuberculoses atténuées et surtout l'importance des poussées évolutives de la tuberculose pulmonaire chronique; il a, à cette notion capitale, consacré, avec son élève H. de Serbonnes, une série d'études dans lesquelles, en biologiste et en clinicien, il analyse avec pénétration le cycle évolutif de ces poussées, en montrant tout l'intérêt pronostique qui s'attache à leur connaissance. Il a, avec les mêmes tendances, abordé l'étude des hémoptysies tuberculeuses, celle de l'instabilité thermique, celle des foyers pueumoniques tuberculeux curables, et a provoqué, à la Société d'études scientifiques sur la tuberculose dont il est le secrétaire général, nombre d'importantes discussions.

Bien d'autres travaux portent la marque de son esprit, ouvert à toutes les notions biologiques nouvelles mais justement soucieux de les appliquer à l'observation clinique.

Maître jeune et entraînant, aimé des élèves auxquels il communique voloniters son enthousiasme pour ce qu'il enseigne, actif et désireux de contribuer par un effort méthodique au développement de notre vieille Ecole, il saura justifier, par son succès même, la fondation si longtemps attendué de cette nouvelle chaîte.

P. LEREBOULLET.

### NOUVELLES

Nécrologie, — Le Dº Edonard Delaye, fondateur et directeur de l'hôpital suburbain des enfants au Bous-ent-Bordeaux, — Le Dº Alphonse Trastour, chevaller de la Légion d'houneur, aucien médecin des hôpitaux de Marseille. — Le Dº Albert Masson, ancien interne des hôpitaux de Paris, chirurgien de l'Hôtel-Dieu de Beause, decédé d'une maladie contractée dans son service.

Mariages, — M<sup>10</sup>e Simone Picot, fille de M. le D<sup>r</sup>, Picot aux armées, et M. Marcel Legrain, sous-lieutenant d'artillerie. — Le D<sup>r</sup> J. Bouhoure, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe, décoré de la croix de guerre, officier de Saint-Sava de Serbie, et M<sup>10</sup>e Marthe Juveuel.

Légion d'honneur. - Sont inscrits su tableau pour chevalier;

LANDE (Pierre), médecin-major de 2º classe au 54º rég.
d'infanterie: blessé d'un état d'obus pendaut (ARDE)primplisait sa tiche, n'a pas couhs se faire évagére. Avée pu dévouement digne d'éloges, a prodigné ses soites à de très gongbreux blessés et s'est dépensé avec une achière indignation pour cu assure la vapite évacuation. ROUTANOUI, (Prançois-Augusto), médecin-major de xº classe au 119° etg. (Affantierie: sous un violent bombardement a fuit preuse une lois de plus de sa grande conscience, de son devoir et de sa bravoure, en retirent de son poste de secoure, qu'un obus venait de mettre en flammes, des hommes qui venaieut d'y être gravement blessés et en aidant à les transporter à l'abri, malgré le tir précis et qiusté de l'ement. A organisi les premiers secours avec les éléments qui lui restaient, faisant preuve du plus absolu métris du dener.

L'École préparatoire de médecine de la marine. — Un concours pour l'entrée à l'École préparatoire temporaire de médecine navale de Bordeaux aura lieu le 16 septembre 1918.

Les pièces des candidats à ce concours devront être adressées au ministre de la Marine avant le 167 septembre.

Les épreuves écrites auront lieu à Paris, Brest, Rochefort et Toulon.

Le chiffre des admissions à faire est fixé à 65 pour la ligne médicale et 5 pour la ligne pharmaceutique.